# *image* not available









57.3.3-

The state of the s



# DICTIONNAIRE

, DES

# SCIENCES \*NATURELLES.

TOME XX.

GUA-HEO.

Le nombre d'exemplaires prescrit par la loi a été déposé. Tous les exemplaires sont revêtus de la signature de l'éditeur.



# DICTIONNAIRE

DES

# SCIENCES NATURELLES,

DANS LEQUEL

ON TRAITE MÉTHODIQUEMENT DES DIFFÉRENS ÉTRES DE LA NATURE, CONSIDÉRÉS SOIT EN EUX-MÊMES, D'APRÈS L'ÉTAT ACTUEL DE NOS CONNOISSANCES, SOIT RELATIVEMENT A L'UTILITÉ QU'EN PEUVENT RETIRER LA MÉDECINE, L'AGRICULTURE, LE COMMERCE ET LES ARTS-

SUIVI D'UNE BIOGRAPHIE DES PLUS CÉLÈBRES
NATURALISTES.

Ouvrage destiné anx médecins, aux agricultenrs, aux commerçans, anx artistes, anx manufacturiers, et à tons ceux qui ont intérêt à connoître les productions de la nature, leurs caractères génériques et spécifiques, leur lien natal, leurs propriétés et leurs usages.

PAR

Plusieurs Professeurs du Jardin du Roi, et des principales Écoles de Paris.



54789°

TOME VINGTIÈME.



F. G. LEVRAULT, Éditeur, à STRASBOURG, et rue des Fossés M. le Prince, N.º 33, à PARIS. LE NORMANT, rue de Seine, N.º 8, à PARIS.

1821.

#### Liste des Auteurs par ordre de Matières.

#### Physique générale.

M. LACROIX, membre de l'Académie d Sciences et professeur en Collège de M. G. CUVIER, membre et secrétaire per-

France. (L.) Chimie.

# M. CHEVREUL, professeur su Collége

royel de Charlemagne. (Ca.)

## Minéralogie et Géologie.

M. BRONGNIART, membre de l'Académie des Sciences, professenr à la Feculté des

Sciences. (B.) M. BROCHANT DE VILLIERS, membre

de l'Académie des Sciences. (B. ne V.) M. DEFRANCE, membre de plusienn Sociétés esvantes. (D. F.)

## Botanique.

M. DESFONTAINES, membre de l'Académie des Sciences. (Dusr.)

M. DE JUSSIEU, membre de l'Acedémie des Sciences, prof. an Jardin du Roi. (J.)

M. MIRBEL, membre de l'Académie des Sciences, professeur à la Faculté des Seieuces, (B. M.)

M. HENRI CASSINI, membre de la Société philometique de Paris. (H. Cabs.)

M. LEMAN, membre de le Société philomatique de Paris (Lau.)

M. LOISELEUR DESLONGCHAMPS Docteur en médecine , membre de pi Sociétés savautes. (L. D.)

M. MASSEY. ( Mass. )

saventes et littérsires, continuateur de l'Eucyclopédie botausque. (Poss.)

Sociétée seventes, auteur de la Flore des l'exécution des dessius et de la direction de

Antilles. (Ds T.) la gravure.

Zoologie générale, Anatomie et Physiologie.

pétuel de l'Académie des Sciences, prof. au Jardin du Roi, etc. (G. C. on CV. ou C.)

#### Mammiferes.

M, GEOFFROY, membre de l'Acedémie des Sciences , professeur en Jerdin duRoi. (G.)

## Oiseaux.

M. DUMONT, membre de plusieurs Sociétés sevantes. (Ca. D.)

## Reptiles et Poissons.

M. DE LACÉPEDE, membre de l'Académie des Sciences, professeur au Jardin du Roi. (L, L,)

M. DUMERIL, membre de l'Académie des Sciences, professeur à l'École de médeeiue. ( C. D.) -

M. CLOQUET, Doctenr en médecine. (H.C.)

#### Insectes.

M. DUMERIL, membre de l'Académie des Sciences, professeur à l'École de médecine. (C, D.)

#### Crustaces.

M. W. E. LEACH, membre de la Société royale de Lendres, Correspondant du Mpecum d'histoire naturelle de France. c(W. E. L.)

Mollusques Vers et Zoophytes. M. POIRET, membre de plusieurs Sociétes M. DE BLAINVILLE, professeur à la Faculté des Sciences. (Da B.)

M. DE TUSSAC, membre de plusieurs M. TURPIN, neturaliste, est chergé de

MM. DE HUMBOLDT et RAMOND donueront quelques articles sur les objets nonveeux qu'ils out observés dans leors voyages, ou sur les sujets dont ils se sont plus particulièrement occupés. M. DE CANDOLLE nous a fait la même promesse. M. F. CUVIER est chargé de le direction générale de l'ouvrage, et il coopérera aux articles généraue de soologie et à l'histoire des mammifères. (F. C.)

# **DICTIONNAIRE**

#### DES

## SCIENCES NATURELLES.

## GUA

GUAAP. (Bot.) Les Hottentots nomment ainst une espèce de stapele, stapelia pilifera, qui leur sert quelquefois de nourriture, au rapport de M. Masson. (J.)

GUABAS. (Bot. ) Voyez GUABO. (J.)

GUABIPOCAIBA. (Bot.) Voyez GUABI-POCABA-BIBA. (J.) GUABIRABA. (Bot.) Arbre du Brésil, cité par Pison, qui a un bois très-dur, et s'élève très-baut dans les grands bois. Il est plus bas sur les coteaux et dans les plaines. Sa fleur est blanche et dodorante; eucilie avant le levre du soleil, et mise dans un alambie, elle donne une liqueur très-employée pour calmer les inflammations de l'oil. Son fruit est petit, globuleux, de couleur rouge, et d'une saveur très-douce. On ne peut, sur cette indication, déterminer son genre; on soupponne seulement que ce peut être un schestier, cordia. (L)

GUABO. (Bot.) Nom donné, suivant MM. de Humboldt et Kunth, à l'arbre qu'ils ont publié récemment sous celui de inga insignis, inga éclatant. C'est le même qui est nommé guabas, dans la province de Quito, et pacaes dans le reste du Péron, et cité sous cest deux noms dans le Recueil des Voyages. Son fruit est une gousse longue de plus d'un pied, remplie d'une pulpe bonne à manger, dans laquelle sont renfermées quelques graines. Voyec Guavas. (J.)

Iques graines. Voyez GUAVAS. (J.

GUACA-GUACU. (Ornith.) Nom donné par les Brésiliens à la mouette d'hiver. larus hybernus, Linn., gaviota des Portugais, selon Maregrave. Le mot gueux, que l'on recontre asset souvent dans les noms de ce pays, paroit n'être qu'une épithète. (Gu. D.)

GUACÁMAYA. (Ornith.) Les aras rouges et les aras bleus paroissant étre indistinctement désignés sous ce nom, dans Garcilasso de la Vega, dans Joseph d'Acosta, où ce mot est ausi terminé par un C, et dans d'autres auteurs. Le même nom est écrit guacamayo, dans les Oiseaux du Paraguay, de M. d'Azara, N° 271 et 272. (Cs. D.)

GUACARI. (Ichthyol.) Voyez Hypostome. (H. C.)

GUACATANE. (Bot.) Clusius parle d'une plante de ce nom, venant de la Nouvelle-Espagne, et ayant, selon lui, de l'affinité avec le polium, mais privée d'odeur. (1.)

GUACCO. (Ornith.), nom d'un héron crabier, ardea comata, Lath. (Cg. D.)

GUACHARO. ( Ornith.) M. de Humboldt, en parcourantla vallée de Caripe, située dans la partie montueuse de la province de Cumana, au Pérou, a trouvé, à peu de distance de cette vallée, une longue caverne appelée Guacharo, du nom de l'oiseau par lequel elle est habitée, et qui offre le premier exemple d'un oiseau nocturne parmi les passereaux dentirostres. Ce volatile, de la taille d'une poule commune, avoit le port des vautours, et la bouche de engoulevens et des procnias, L'illustre voyageur en a formé, sous le nom de steatornis, un nouveau genre dont les principaux caractères sont d'avoir le bec de la longueur de la moitié de la tête, solide, comprimé sur les côtés; crochu à la pointe, fendu jusqu'au-dessous de la partie postérieure de l'œil, et présentant une large ouverture ; la mandibule supérieure armée de chaque côté, vers le milieu. de deux petites dents, dont l'antérieure est la plus aiguë, et couverte à sa base de poils longs et roides, dirigés en avant; la mandibule inférieure dilatée à sa base, et grêle; les narines placées à la moitié du bcc; les pieds courts, les quatre doigts séparés jusqu'à leur origine ; les ongles foibles et sans dentelures.

Ce genre ressemblant en beaucoup de points à celui de l'engoulevent, M. de Humbeldt fait remarquer qu'il en diffère par la force de son bet, muni d'une double dent, et par le défaut absolu des membranes; dont les doigts de l'engoulevent sont absolu des membranes; dont les doigts de l'engoulevent sont bet, alle force et la dépression latérale du bec, la séparation totale des doigts, et l'absence des dentelures aux ongles, se rencontrent aussi cher les podarges, placés par M. Cuvier immédiatement à la suite des engoulevens; de sorte que, abstraction faite des proportions dans la force et la compression du bec, la nécessité d'isoler les guacharos auroit peut-étre besoin d'être établie par une figure et sur des caractères plus précis et plus distincts. Il est vrai, ecpendant, sous d'autres rapports, que le volume de la voix des guacharos est bien plus considérable, et que leur mourriture n'est pas la même, puisqu'ils sont grantivores, ou au moins frugivores.

Au surplus, la seule espèce connue jusqu'à présent est le Gua-CHARO DE CARIFE, steatornis caripensis, décrit par M. de Humboldt. Relation historique, t. 1, comme avant le plumage d'un gris bleuatre foncé, avec des stries et des points noirs; la tête, les ailes et la queue marquées de grandes taches blanches en forme de cœur, et bordées de noir : et les ailes composées de dix-huit pennes ; et de trois pieds et demi d'envergure. Il ne sort de la caverne qu'à la chute du jonr, dont il ne peut supporter l'éclat. Ses yeux sont bleus et plus petits que ceux des engoulevens, avec lesquels la large ouverture du bec, les poils de sa base, la proportion des pates, des ailes et de la queue , lui donnent des traits frappaus de ressemblance . tandis qu'il en a, par la forme du bec et des pates, et par le cri aigu, avec des espèces de la famille des corbeaux, telles que le casse-noix, corvus-carjocalacles, qui se nourrit aussi presque exclusivement de fruits durs, et le chocard des Alpes, autrement nominé corbeau de nuit, corvus pyrrhocorar, lequel, en outre, loge comme lui, dans les cavernes et les pointes naturelles de presque toutes les montagnes calcaires et alpines de l'Europe. Les Indiens assurent que le guacharo ne poursuit ni les insectes lamellicornes , ni les phalènes, qui servent de noutriture aux engoulevens, et l'on n'a en effet trouvé dans le jabot des jeunes individus tués, que des fruits très-durs et des péricarpes osseux.

Ces oiseaux construisent leur nid à près de soixante mètres d'élévation, dans des trous en forme d'entonnoir, dont le pla-

fond de la grotte est criblé. Plusieurs des fruits que les vicux porteut à leurs petits tombent à terre, et germent partout où ils peuvent se fixer, dans le terrain qui couvre les incrustations calcaires. Il y croit, malgré les ténèbres, des tiges qui ont jusqu'à deux pieds de hauteur, mais dont les feuilles sont tellement étiolées et rudimentaires, qu'on ne peut reconnoître spécifiquement les végétaux auxquels elles appartiennent. C'est à environ quatre cent trente pieds que l'on est obligéd'allumer des torches, et que l'on commence à entendre de loin le bruit rauque des oiseaux nocturnes que les Indiens croient exclusivement propres à ces lieux souterrains : bientôt les cris perçans des milliers de guacharos, qui, se réfléchissant contre les voûtes des rochers, causent une telle épouvante aux naturels, qu'on ne parvient que difficilement à les faire pénétrer plus loin. Ils attachent d'ailleurs des idées mystiques à cet antre, où ils croient que séjournent les aines de leurs ancêtres, et où les magiciens font des jongleries pour conjurer les mauvais esprits. Les ténèbres se liant partout à l'idée de la mort, la grotte de Caripe est le tartare des Grecs: et les guacharos, qui planent au-dessus du torrent en poussant des sons plaintifs, rappellent les oiseaux stygiens.

C'est au mois de juin que, chaque année, les Indiens : diriges par les missionnaires, entreut dans la caverne, armés de perches, au moyen desquelles ils détraisent la majeure partie des nids, pour faire tomber les jeunes et recueillir la graisse dont ceux-ci ont une couche qui se prolonge depuis l'abdomen jusqu'à l'anus. L'obscurité et le repos favorisent la formation de cette graisse, qu'on fait fondre à un feu de broussailles, près de l'entrée de la caverne, et découler dans des pots d'argile : après quoi , elle devient pour les moines une sorte de beurre ou d'huile, connue sous le nom de mantees ou acéite, et qui est à demi liquide, transparente, inodore, ne donne aux mets aucun goût ni odeur désagréable, et se conserve au-delà d'un an sans devenir rance. La quantité récoltée de cette huile ne répond guère au carnage que les Indiens font des gnacharos, puisqu'on n'en retire pas annuellement au-delà de cent soixante bouteilles , tandis que , par un genre d'industrie semblable, on récoltoit autrefois en Caroline, suivant Pennant, Aretic Zoology, tom. 2, pag. 13, quelques milliers de

bariques d'huile de pigeon, provenant de columba migratoria.

Si la race des guacharos n'est pas éteinte par cette énorme destruction, c'est probablement parce que les idées supersitieuses des indigènes leur ôtent le courage de pénétrer bien avant dans la grotte, ou parce que des oisseux de la même espece habitent des cavernes voisiaes, trop étroites pour être accessibles à l'homme, et qui servent à repeupler la grande. On a envoyé au port de Cumana de jeunes guacharos, qui y out vécu plusieur jours sans prandre de nourriture, les fruits qu'on leur offorti n'étant peut-étre pas de leur soût.

y ont véeu plusieus jours au cousana us jeunes guaciatus, qui y ont véeu plusieus jours sans prigadre de nourriture, les fruits qu'on leur offroit n'étant peut-être pas de leur goût. Quant à ceuxqu'on trouve desséchés dans l'estomac des jeunes, et que l'on connoit sous le nom bitarre de semilla del guacharo, an ramasse soigneuement cette graine comme un remêde très-celèbre contre les fièvres intermittentes (Cu. D.)

GUACHICHIL (Ornith.), nom mexicain des colibris.

(CH. D.) GUACO. (Bot.) M. Alibert, dans la nouvelle édition de ses Elémens de thérapeutique et matière médicale, fait menfion, vol. 2, pag. 532, d'une plante ainsi nommée aux environs de Santa-Fé, dans laquelle on a recognu la vertu de guérir parfaitement les morsures des serpens les plus venimeux. Cette vertu étoit d'abord connue de quelques nègres qui se transmettoient ce secret. Le docteur Mutis, célébre naturaliste de cette ville, parvint à le découvrir, et le communiqua à plusieurs personnes qui voulurent en faire l'expérience en sa présence. Un peintre de cette société consentit à se laisser piquer par un de ces serpens reconnus comme très-venimeux, et muni des dents meurtrières. Le nègre qui dicigeoit l'expérience, frotta la blessure avec des feuilles de guaco, et l'artiste put aussitôt aller continuer ses travaux ordinaires. Il est dit encore que ceux qui se sont fait quelques incisions sur lesquelles ils ont versé du suc de cette plante. et qui ont avalé deux cuillerées de ce sue, sont à l'abri des morsures de ces serpens qu'ils peuvent manier impunément, avec le soin de recourir à cette boisson plusieurs jours chaque mois. Quelques uns se contentent de porter sur eux des feuilles de cette plante, dont la seule odeur étourdit le serpent. M. Alibert, en transcrivant ce récit transmis par M. Zen, élève de M. Mutis, témoigna le désir d'avoir sur ce point de nouveaux renseignemens. Le guaco est mentionné dans le volume 4, pag. 136, des Plantes Equinoxiales de MM. de Humboldt et Bonpland, publié par M. Kouth, et rupporté au genre Mikania; voisin de l'eupatoire, sous le nom de mitania guaco, avec l'indication de ses caractères botaniques, sans aucune mention de ses propriétés. (J.)

GUADARELLA. (Bot.) La plante tinetoriale, ainsi nommée dans la Toscane, suivant Césalpin, est la gaude, reseda

luteola, (J.)

GUADO, GUADUM. (Bot.) Voyez Guène. (J.)

GUADUA ( Bot. ), nom sous lequel est designée, suivant MM. de Humboldt et Bonpland, une espèce de hambou, h hambusa guadua, qui croft sur le revers des montagnes de la Nouvelle-Grenade et de Quito. (3)

GUAGUEDI (Bot.), nom du protea abyssiniea, daus son

pays natal. (J.)

GUAHEX. (Mamm.) Marmol (Description de l'Afrique) désigne, par ce nom de la Haute-Ethiopie, une espèce d'antilope dont il ne donne point les caractères, et qu'il est impossible de reconnoître. (F. C.)

GUAIABARA. (Bot.) Voyez GUIABARA. (J.)

GUAIACANA. (Bot.) Le plaqueminier auquel Tournefort donnoit ee nom, étoit le guaiaema de Cordus, le guaiaeum patavinum de Fallope, le guaisena de Belton, l'ermallinus de Césalpin, le loius africana de Mathiole et de C. Bauhin. Le nom de diospyros, donné par Théophraste, est celui qui a été préféré par Linneus pour ce genre, et qui a prévala. (J.)

GUAIARATA. (Bot.) M. Bosc fait une simple mention d'un palmier de ce nom, qui croît dans l'Amérique méridionale. (J.)

GUAIAVA. (Bot.) Nom latin ancien du goyavier, adopté par Clusius et Tournefort, et rejeté par Linnæus, qui lui. a substitué celui de ptidium, que quelques anciens donnoien que grenadier, genre voisin. Ce changement ne paroissoit pas nécessaire. Le goyavier porte encore dans l'Inde les noms de gatabo , guiavos , gujavo , gujavus. (3).

GUAIBI-POCABA-BIBA. (Bot.) Suivant Burmann et Aublet, l'arbre du Brésil et de la Guiane, désigné sous ce nom par Marcgrave, est le mimosa vaga de Linnæus. Barrère le cite également dans sa Guiane, mais il en fait à tort une cspèce de casse. Le même est nommé guabipocaibs par Pison. (J.)

GUAICURU. (Bol.) Arbrisseau du Chili, dont Molina a fait un genre sous le nom de piegorius. Son caractère la est pas assez déterminé pour qu'on puisse le rapporter à une famille connue. C'est avec les laurinées qu'il paroit avoir quelque stituité. (J.)

GUAIERU. (Bot.) Marcgrave cite, sous ce nom brésilien, l'arbrisseau nommé icaque dans les Antilles, chrysobalanus par les botanistes. (J.)

GUAINIER. ( Bot. ) Voyez GAINIER. ( L. D. )

GUAINUMBI (Ornith.), nom brésilien des colibris et des oiseaux-mouches. (Cn. D.)

GUAJANA-TIMBO. (Bot.) C'est un arbrisseau grimpant du Brésil, nommé aussi cururu-ape, et cité par Pison, qui est le panllinia pinnata. (J.)

GUALLE. (Ornith.) Suivant Barrère, les Catalans donnent ce nom et celui de gualla à la caille commune, tetrao coturnix, Linn. (Ch. D.)

GUALMELLES (Bot.), l'un des noms vulgaires de l'agarieus procerus. Voyez Fonge, n.º 39. (LBM.)

GUALPA (Ornith.), nom peruvien de la poule. (CH. D.) GUALTHERIA. (Bot.) Voyez PALOMMIER. (POIR.)

GU.MA. (Bot.) Clusius soupçonne que l'arbre, cité sous ce nom par Oviedo, est celui qui fournit l'animé, e spèce de résine. On sait qu'elle est tirée du courbaril, hymenea, dont la gousse cat épaisse, ligneuse et grande, contenant plusieurs graines ovséides très-durce. (J.)

GUAMAIACU APE. (Ichthyol.) Marcgrave (Hint. nat. Bran., ib. 5, sap.) 1 a décrit sous ce nom une espece de coffre, qui se rapproche, par plusieurs traits de conformation, du coffre maillé, ostraedon concatenatus, auquel Bloch, Walbaum et l'abbé Ray le rapportent. L'individu que Marcgrave a examiné avoit un pied de longueur et quatre doigts de hauteur: as cui-rasse étoti divisée en piéces hexagonales, fragiles surle poisson frais, et qui devenoient des bouellers solides lorsque l'amimal avoit été exposé au soleil. La bouche étoit étroite, et les mâchoires avoient de petites dents oblongues et peu saillantes, an sombre de cing en hus et de onseen haut. L'es yeux, grands

et ronds, étoient d'un brun mêlé d'argent. La queue, à peu près carrée, avoit ses côtés arrondis en arc. La couleur générale

étoit un gris blanchatre, ( H. C. )

GUAMAJACU ATINGA (Ichthyol.) Dans le nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle , M. Bosc donne ces mots pour le nom brésilien du lompe, cyclopterus lumpus. (Vovez Cyclop-TERE. ) La plupart des autres ichthvologistes les regardent comme synonymes du diodon atinga de Linnæus. Voyez Diopon. (H. C.)

GUAMAJACU GUARA (Ichthyol.), nom brésilien du guara, espèce de diodon, Vovez Guara et Diopon, (H. C.)

GUAN (Ornith.), nom donné au Brésil à des oiseaux du genre Marail , penelope. (CH. D.)

GUANA. (Erpétol.) Dans quelques ouvrages, le nom de

l'iguane est ainsi défiguré. Voyez Iguane. ( H. C.)

GUANABANUS. (Bot.) Ce nom, donné anciennement à un arbre dont le fruit étoit gros et chargé d'aspérités, paroît avoir été appliqué par Oviedo, Clusius et Daléchamps, au durion, genre de la famille des capparidées. Plumier, croyant que ce fruit étoit celui du corossolier, avoit adopté le même nom , pour ce genre , et par suite il été nommé au Pérou guanavana, guanavano. Oviedo lui-même, trompé par quelque ressemblance, nommoit guanabano une espèce de corossolier, mais en même temps il en citoit une autre, sous celui de anon, et on en retrouve une troisième dans l'Hort. Malab., sous celui de anona-maran. C'est probablement ce qui a déterminé Linnæus à faire revivre cet ancien nom, en nommant Anona le genre de Plumier, qui est le type de la famille des anonées. (J.)

GUANACO (Mamm.), un des noms que les Espagnols du

Péron donnent au LAMA. Voyez ce mot. (F. C.)

GUANAPO: (Mamm.) C'est ainsi que Legentil écrit ce nom, que d'autres écrivent guanaco, et que les Espagnols du Pérou donnent au Lama. Voyez ce mot. (F. C.)

GUANARONA (Ornith.), nom donné à l'ibis rouge, dans le Brésil, où on l'appelle aussi guarana guara. (CH. D.)

GUANAVANA: (Bot.) Vovez GUANABANUS. (J.)

GUANAYO. (Ornith.) Ce nom, sous lequel on parle d'un oiseau, dans l'Histoire générale des Voyages, tom. 14, p. 116, en citant dom Ulloa (Voyage au Pérou, liv. 2, chap. 5) semble être une corruption de celui de gazcamayo, qui désigne les aras, puisqu'on se borne à faire mention de la beauté de son plumage, et de ses cris aïgus et importuns, qui ressemblent à cetts de sloros, des lotoros et des periquitos. (Cer. D.)

GUANDU (Bot.), espèce de haricot du Brésil, citée par Pison.

GUANICOE, GUIANICOE, GUIANICOERO. (Mamm.) Les Espagnols du Pérou donnent ces noms au lama. (F. C.) GUANIMIBIQUE. (Ornith.) Ce nom désigne l'oiseau-mouche dans les relations portugaises. (Cn. D.)

GUANO. (Min.) Substance mixte; employée avec succès au Pérou, comme engrais, et qui, d'après les expériences de MM. Fourcroy et Vauquelin, est composée, d'une part, de matières animales qui ont beaucoup de rapports avec la fiente des oiseaux; et de l'autre, de sable en partie quarzeux et en partie ferrugineux. Ce singulier fossile, dont nous devons la connoissance à MM. de Humboldt et Bonpland, se trouve très-abondamment dans la mer du Sud, aux îles de Chinche, près de Pisco, ainsi que sur les côtes et les flots plus méridionaux. Il v forme des couches de cinquante à soixante pieds d'épaisseur, que l'on exploite à ciel ouvert. La fertilité des côtes du Pérou , suivant les célèbres voyageurs que nous venons de citer, est due à l'emploi du guano , qui est l'objet d'un commerce actif pour les habitans de Chancay ou Chanchay, ville capitale de la province de ce nom: ils vont le chercher sur de petits bâtimens qu'on nomme guaneros, et qui en portent chacun 1,500 à 2,000 pieds cubes ; le voyage entier dure vingt jours.

C'est particulièrement pour la culture du mass, que le guano, employé modérément, est un excellent engrais; mais une trop forte dose produit le même este que l'excés de tous les sumiers animaux, et surtoût la siente des oiseaux, qui renferme, comme on le sait, les mêmes principes que l'urine des mammisers. Voici les principes constituans du guano, tels que MM. Pourcroy et Vauquelin les ont publiés dans les Annales de Chimie (1): 1.º un quart de son peids de l'este de l'es

<sup>(1)</sup> Tom. LVI, pag. 258.

urique, en partie ature d'immonisque et de chaux; », "acide oxalique, combiné en partie avec l'ammoniaque et la potasse; 3." acide phosphorique, uni aux mémes bases, et à la chaux; 4." de petites quantités de sulfates et de muriates de potasse et d'ammoniaque; 5." un peu de matière grause; 6." enfin, un sable quarreux et ferrugineux, simplement mélangé. Cette substance animale fossile, dont l'accumulation énorme n'est point facile à concevoir, est absolument au règne minéral, dans le même rapport que lui sont les hois, submergés qui passent aux lignites; et certaines tourbes herbacées où les plantes sont encore reconnoissables. Il n'y a donc rien d'extraordinaire à admettre le guano au nombre des fossiles, (Branc). GUAO. (Bot.) Dans l'ile de Cubs on nomme ainsi, suivant Jacquin, son comocaloid entata, genre de la famille des téré-

binthacées. (J.)
GUAPARAIBA (Bot.), nom d'une espèce de manglier du
Brésil, rhizophora, cité par Pison. Marcgrave le nomme guaperciba. (J.)

GUAPERVA ou GUAPERVE. (Ichthyol.) Ce nom a été donnéau chevalier américain, poisson des eaux de la Caroline, de la Gnadeloupe, etc. C'est le chœlodon lanceolatus, de Linnæus. (Voyce CusyALDES.)

Sonnerat a fait, avec quelques espèces de chétodon, voisines de celle-ci, un genre qu'il a appelé Guaperva, mais qui n'a point été adopté.

On trouve encore désigné, par le même nom, un chétodon de Linneus, qui a été rangé par M. de Lacépède dans le genre Holacanthe, sous l'appellation d'holacanthus aroualus. Voyez Hogacanthus. (H. C.)

GUAPRA. (Bot.) Genre de plantes de la Guinne, décrit et figuré par Aublet. Il paroit congénère de l'avicennia, dont il ne diffère que par l'addition d'une étamine, si le caractère d'Aublet et exact. Necker, admettant ce genre, avoit changé son nom en celui de gynostrum (J.)

GUAPRE, Cuapira (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille en satilites, de la didynamie angiospernie de Linneus, trèscapproché des aviennia, et dont le caractère essentiel consiste dans un calite à quatre ou cinq divisions courtes, profondes, une corolle tubulée; le limbe à cinq on six dents, six étamines alternativement plus grandes et plus petites; un ovaire supérieur; un style; un stigmate à cinq ou six rayons. Le fruit est une baie à cing ou six côtes; une seule semence.

de

ie:

X;

sse

ŲD

tte

est

al,

qui

les

or-

p.)

ant

ré-

du

ua-

été

e,

in-

oi-

ui

ηo

re

ez

et

gž

٠.

Ce genre, d'après M. de Jussieu, doit être réuni aux avicennia; mais, n'ayant point été mentionné dans cet article, j'ai cru devoir le rappeler iei. Necker lui a donné le nom de gynostrum, Il ne comprend qu'une seule espèce.

GUAPIRE DE LA GUIANE; Guapira guianensis, Aubl., Guian., pag. 308, tab. 119. Arbre d'une médiocre grandeur, qui s'élève à peine à dix on douze pieds de haut sur un tronc d'environ sept à buit pouces de diamètre. Son écorce est verte et lisse ; son bois blanc, léger et cassant; ses branches nouenses, éparses, eylindriques, garnies de feuilles opposées, pétiolées, ·lisses, vertes, ovales-aigues, tres-entières, longues de quatre à six pouces ; les rameaux couverts d'écailles velues et roussatres. Les fleurs sont blanches, petites, disposées en grappe rameuse et médiocre; les découpures du calice courtes, ovales, aigues; les filamens des étamines aplatis, striés; les anthères vertes, à deux loges écartées par le bas; l'ovaire ovoide; le style cannelé. Le fruit est une baie rouge , ovoide , renfermant une seule semence recouverte d'une membrane blanche. Cet arbre crott à la Guiane, dans les haies : il fleurit et fructifie au mois de janvier. (Poin.) - edera e

GUAPURU, Guaprium. [Bat.] Genre de plantes dicotyledones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, rapproché des puisium, de la famille des myrétes, de l'iconandrie mongynie de Linneus, offrant pour caractère essentiel: Un
calière à quatre divisions; quatre pétales; des étamines nombreuses, insérées sur le calière; les anthères arrondère. Le fruit
consisté en une bale sphérique, ombiliquée à son sommet,
pulpeuse intérieurement, renfermant deux ou quatre semences.
Guarans so Pénou; Guaparu pervisanem, Juss., Gen. Plant,
pag. 5.4. Arbisiseau originaire du Péron, qui a le port dun
plinia, mais dont il diffère par son ovaire inférieur. Ses tiges
ug diviente ne sumeaux chargés de feuilles très-caduques; les
jeunes rameaux garnis de feuilles opposées, érès-simplet,
à points transparens, imitant, par leur disposition; des
évuilles ailées, composée de trois à int paires de folièles
évuilles ailées, composée de trois à int paires de folièles

suns impaire. Les fleurs sont latérales, et naissent par paquets 'sur les vieux rameaux. (Pois.)

GUARA (Ichthyol.), nom d'un Diopon. Voyez ce mot. (H. C.) GUARA (Ornith.), nom brésilien appliqué à l'ibis rouge.

tantalus ruber, Gmel. (CH. D.)

GUARA CAPEMA. (Ichthyol.) Ray nomme ainsi un poisson du Brésil, qui nous paroit être une espèce de coryphène. (H. C.) GUARACIABA. (Ornith.) Ce nom et celui de guaracigaba,

qui signifient rayons et cheveux du soleil, désignent des espèces de guainumbis ou oiseaux-mouches. (Ch. D.)

GUARANGUILLO. (Bot.) Dans l'herbier du Pérou, de

Dombey, on trouve, sous ce nom, une espèce de casse, cassia mimasoides. (J.)

GUARAPUCU. (Ichthyol.) Marcgrave a désigné sous ce nom

GUARAPUCU. (Ichthyol.) Marcgrave a désigné sous ce nom un poisson du Brésil, que.l'on a cru, trop légèrement sans doute, être le même que notre thon, seember thynnus, Linn. Il est probable que c'est l'albacore. Voyez Maquaral. (H. C.)

GUARAQUYMIA. ( Bot.) Arbrisseau du Brésil, cité dans le Recueil des Voyages. On le dit semblable au myrte de Portugal, et ayant une verlu vermifuge. (J.)

GUARA-TEREBA (Ichthyol.), nom bresilien du guaré, espèce de scombre. (H. C.)

GUARAUNA. (Ornith.) L'oiseau, ainsi nommé au Brésil, est le courlis brun d'Amérique, de Brisson, le scolopaz guarauna, Linn. (Cu. D.)

GUARCHO. (Mamm.) Voyez Guanoso. (F.C.)

GUARDIOLE, Guardiola. (Bot.) (Corymbiffers, Juss.; Syngdasis polygamic nécessire. Linn.) Ce genre. établi par M. Bonpland, dans ses descriptions de plantes de l'Amérique équinoxiale, et décrit de nouveau par M. Kunth, dans ses nanthérées, et probablement à notre tribu naturelle des héliantées, section des héliantées-coréopsidées. Voici les caractères génériques, que nous prenous dans la description de M. Kunth, parce que nous n'avon pas pu les observer nous-même.

La calathide est radiée : composée d'un disque plutislore, régularislore, masculislore; et d'une couronne unisériée, paucislore, ligulislore, séminislore. Le péricline est inférieur aux seurs du disque, tubuleux-campanulé, sormé de trois equames



unisériées, presque égales, oblongues, obtuses, subfoliacées, à bords membraneux. Le climanthe est garni de squamelles inférieures aux fleurs, oblongues-linéaires, aigués, concaves, scarieuses, nervées. Les ovaires de la couronne sont oblongieunifiormes, obcomprimés, airties, glabres, imaigrettés. Les ovailes de la couronne ont le tube tres-long, grêle, un peu velu sinérieurement, et la languette petite, oblongue, bi-tridentée, nervée, recourbée; les corolles du disque ont le tube tres-long, gréle, glabre, et le limbe campanule, à cinq divisions lancéolées, recourbées. Les étamines ont le filet velu, et l'authère noiratre. Les styles du disque ont deux faux stigmatophores garnis de Collecteurs piliformes.

L'excellente description de M. Kunth ne nous laiser rien à désirer, si en l'est l'indication du sensuivant lequel les ovaires et les faux-oyaires sont aplatis. Ce caractère, néglié par tous les botanistes, est à nos yeux d'une haute importance, surtout dans la tibu des hélianthées, où il nous sert à distinguer une section naturelle. C'est seulement par conjecture que nous avons dit que les ovaires et faux-ovaires sont obcomprimes, c'est-à-dire aplatis en avant et en arrière. Si cette conjecture se réalise, le guardiols sera certainement une hélianthée-corépositée, dans le cas contraire, il fludroit peut-étre rapporter ce genre, soit à la tribu des tagétinées, soit à la section des hélianthées-millériées. M. Kunth le place parmi les hélianthées, entre l'heteropersum et le tragoceros. M. Bon-pland lui trouvoit de l'affinité avec le piqueria, qui est une expensivé. Du cononit qu'une seule espéce de guardiola.

Goanoce Mexicake: Guardiola mexicana, Bonpl., Plant. Equin., tom., p. p. 144, tab. 41; Kunth, Nov. Gen. et Sp. Pt., in-fol., tom. vy. pag. 194. Cest une plante herbacée, annuelle, haute de trois à quatre pieds, produisant plusieurs tiges dressées, rameuses, cylindriques, striées, vm peu poilues dans leur jeunesse, glabres dans l'âgeadulte; les feuillessont opposées; leur pétiole est long de six lignes, canalicule, un peu, poilu en dedans; leur limbe est long de vingt tignes, large de dix, ovale-oblong, aigu à la base, acuminé au sommet, denté en seie sur les bords, avec une dent plus grande sur chaque côté de la Base, triplinervé, veiné, réticulé; membraneux,

glabre; les calathides sont disposées en fascicules de deux à cinq, terminales, courtement péonculées, dressées; leur péricline est gabre; leur couronne est composée de trois à cinq fleurs blanches. Cette plante a été découverte par MM. de Humboldt et Bonpland, dans les lieux arides et froids du Mexique, aux environs d'Ario, d'Aguasarco, et sur la montagne volcanique de Jorullo, entre quatre cent et mille toises de hauteur au-dessas du niveau de la mer; elle fleurit au mois de septembre. (H. Cass.)

GUARÉ (Ichthyol.), nom d'une espèce de scombre, scomber cordilla, de Linnæus (H. C.)

GUAREA. (Bot.) Voyez Gouare. (Potd.)

GUARGHÆD, GUALGET (Bot.), noms égyptiens de l'harmale, peganum, qui est aussi l'harmel des Arabes. (J.)

GUARIBA (Mamm.), nom sous lequel Maregrave parle d'une espéce d'aloute, de l'ouarine. Voyet Sarajons (F. C.) GUARIGUE (Bot.) Espèce de champignon de l'Amérique septentrionale, citée dans le Recueil des Voyages, laquelle croît au sommet des pins blancs, et dout les sauvages de ces contrées se servent confret a dyssenterie et les maux de poi-

trine. (J.)

GUARIMBÉ. (Ornith.) Dénomination générale des canards
chez les Guaranis, d'après M. d'Azara, Apuntamientos, etc.,
tom. 3. pag. 408. (Cn. D.)

\*GUARI PARIBA. (Bot.) Voyet GUARA PARIBA. (J.)

GUARIRUMA (Bot.), nom péruvien de quelques espèces de mutisia, genre de composées, consigné dans l'herbier du Pérou, de Joseph de Jussieu. (J.)

GUAROHO (Mamm.), nom que les Hottentois donnent au buffle du Cap, suivant Kolbe. On trouve dans quelques ouvrages ce nom écrit guarcho, mais par erreur sans doute. (F. C.)

GUAROUBA (Ornith.), nom d'une perruche jaune du Brésil, psittaous guarouba, Gmel. (CR. D.)

GUARRACINO (Ichthyol.), nom italien du petit castagneau. Voyez Chromis. (H. C.)

GUART. (Bot.) Suivant Clusius; les Arabes nomment ainsi l'arbre triste, nyctanthes; c'est le gut des Tures et des Persans, le singadi des Malais, le parizataco de la obte de Canara, voisine du Malabar, le prel des habitaus du Decan. (J.)

GUATACARE. (Bot.) Loefling a trouvé sous ce nom, aux environs de Cumana, dans l'Amérique méridionale, un petit arbre, qu'il prenoit pour un nerprun, et que Linnæus a ramené au genre Ehretia sous le nom de ehretia exsucca. (J.) GUATLA. (Ornith.) Vovez GUALLE. (CH. D.)

GUATTE (Ichthyol.), nom que l'on donne à Bayonne à l'alose dans son premier age. Vovez Caupée. (H. C. )

GUATTERIE, Guatteria. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des anonées, de la polyandrie polygynie de Linuœus, caractérisé par un calice à trois divisions profondes: une corolle composée de six pétales; un grand nombre d'étamines attachées au réceptacle : les anthères presoue sessiles : des ovaires nombreux; autant de styles simples, et de baies sèches. coriaces, monospermes, pédicellées,

Ce genre renferme des arbres ou arbrisseaux nombreux. originaires des contrées les plus chaudes des deux Indes . particulièrement de l'Amérique méridionale, dont les rameaux sont étalés, cylindriques; les feuilles simples, entières : les pédoncules axillaires ou opposés aux feuilles, solitaires, géminés ou ternés, très-ordinairement uniflores. Ce genre a été établi par les auteurs de la Flore du Pérou, traité en monographie par M. Dunal, adopté par M. Decaudolle dans son Système du Regne végétal. Il y a fait entrer plusieurs espèces de LANANGA, Juss .: d'Uvaria, Lamk .: l'Areromoa d'Aublet , etc. (Vovez ces mots.) Nous nous bornerons ici à ne citer que quelques unes des espèces qui n'ont point été mentionnées dans les genres précédens.

GUATTERIE A COURT PÉDICELLE ; Guatteria brevipes , Dec. , Syst. Regn. veget., 1, pag. 502. Espèce découverte dans la Guiane par Joseph Martin, Ses rameaux sont glabres, bruns, cylindriques, garnis de feuilles amples, médiocrement pétiolées, ovales, un peu acuminées, glabres, luisantes, longues de huit à donze pouces, larges de trois ou quatre: les pédoncules axillaires, uniflores; le fruit consiste, en sept ou huit baies ovales, monospermes, à peine pédicellées,

GUATTERIE A LONG PÉDICELLE: Gualleria podocarpa, Dec., l. c. Cette plante, très-rapprochée de l'uvaria monosperma, Lamk, en differe par la longueur des pédicelles de ses fruits, trois

et quatre fois plus longs que les baies. Ses feuilles sont ovalesoblongues, brusquement acuninées, glabres à leurs deux faces; les pédoncules solitaires, axillaires, un peu hispides, le calice divisé en trois lobes ovales, épais, un peu aigus; les pédates oblongs, aigus, couverts d'un dwet tomentus, d'un brun roussatre; les baies, mucronées, trés-grosses. Cette plante croît d'avenne.

Guartrane noussi: Gauteria rafa, Dec., l. c.; Dunal, Monogr., tab. 29. Les rameaux sont cylindriques, garnis de feuilles ovales, acuminées, en œur à leur base, longues de deux à quatre pouces, couvertes en dessous, ainsi que les jeunes rameaux, d'un duvet roux, tomenteux, glabres et un peu pileuses en dessus; les pédoncules très-courts, chargés d'une ou deux fleurs; le calice velouté; les trois lobes larges et courts; la corolle purpurine, un peu tomenteuse; le réceptacle pileux; les baies légèrement veloutées. Cette plante croît à Java, dans les Indes et à l'îte de Timor.

GUATIGNE EN COUNT: Guatteria cordata, Dec., 1. c.; Dunal, Monogr., pag., 129, tab. 30. Cetté espèce, originaire de Java, a des rameaux légèrement ponctués et ridés, pubescens vers leur sommet, garuis de feuilles oblongues, en cœur à leur base, un peu aiguês, longues de quatre ou six pouces, légèrement tomenteuses, et roussitres en dessous, rudes en dessus; les pédancules très-courts, apposés aux feuilles, portant une grappe tomenteuse; le calice presque campanulé; les pédales ovales-aiguês; les anthères alongées; les extérieures courtes, stériles, élargies en pédales

GUATTERIE A FRONCULE VELU; Gualteria eriopoda, Dec., I. c. Arbre d'environ dix-huit à vingt pieds, garni de rameaux bruns, munis dans leur jeunesse de poils ferrugineux, garnis de feuilles oblongues, lancéolées, un peu rétrécies à leur base, acuminées, longues de trois à quatre pouces, hispides et velues à leurs deux faces, principalement dans leur jeunesse; les pédoncules latéraux, solitaires, uniflores; les lobés du calice ovales, un peu veloutés; les pétales bruns, ovales-oblongs, couverts d'un duvet cendré; les anthères presque sessiles. Cette plante croît au Pérou.

GUATTERIE TOTIOURS VERTE: Guatteria semper virens', Dec., l. c.; Dunal, Monogr., pag. 133; Tsierou-panel, Rheede, Hort. Malab. 5, tab. 16. Arbrissau peu élevé, découvert dans les posseaaions anglaisea au Malabar : il est presque toujours vert, chargé de fleurs et de fruits; ses feuilles sont médiocrement pétiolées, glabres, épaisses, ovales-oblongues, acuminées, d'un vert sombre et hisant en dessus les pédoncules eylindriques, unillores, hanugineux, le calice est petit, à trois d'ússions; les pétales rougedetres, oblongs, cuapidés; environ neuf baies glabres, noiràtres, charnnes, pédicellées, monosermes, d'une saveur acide asset douce.

GUATTERIE KORINTI : Guatteria Korinti , Dunul , Monogr. pag. 133; Dec., l. c.; Korinti-panel, Rhéede, Hort. Mal., 5, tab. 14. Arbrisseau du Malabar, qui s'élève à la hauteur de dix ou douze pieds. Ses racines sont d'un blanc cendré, revêtues d'une écorce lanugineuse; ses feuilles épaisses, ovales-oblongues. acuminées, glabres, luisantes, d'un vert foncé en dessus, neryeuses en dessous; les pédoncules axillaires, uniflores: le calice à trois divisions profondes; la corolle verte ; les pétales > oblongs, un pen obtus, et réfléchis à leur sommet; les haies globuleuses, environ au nombre de sept, pédicellées, d'abord verdatres, puis rouges, monospermes, renfermant une chair assez douce. Le guatteria montana, Dec., l. c., kaltsjerou-panel, Rheede, Hort. Mal., 5, tab 17, très-rapproché de l'espèce précedente, en differe par ses feuilles plus étroites, d'une saveur et d'une odeur aromatiques ; les pédoncules plus courts, rameux; les fleurs plus petites. Cette plante croit au Malabar. GUATTERIE A FLEURS AIGUES : Gualteria acutiflora, Dec., 1. c.,

Dunal, Monogr., 134. Kattjam-panel, seŭ panel sylvestris. Rhécde, Hort. Malah, 5, tab. 18. Arbrisseau toujours vert, quis sélève à la hauteur de trois pieds; ses inges sont gréles, rameuses; les rameause; les rameause glabres, rides, cylindřiques, le bois blanchâtre; l'écorec cendrée, les feuilles coriaces, presque seisles, glabres, oblongues, elliptiques, aigués à leurs deux extrémités, réticulées, un peu rouilles en dessous, d'un vert chair en dessus; les pédonceles courts, astilaires; les lobes du calice obtus, les pétales oblongs, trèt-sigus; les baies globuleuses; pédicellées. Cette plante croit sur les montagues du Malabar.

GUATIERIS OMRILIQUÉE; Guatteria umbilicata, Dunal, Monog., tab. 33. Plante de l'Amérique méridionale, dont les rameaux

sont glabres, bruns, élancès, cylindriques, garñis de feuilles à peine pétiolées, glabres à leurs deux faces, oblongues, elliptiques, acuminées, longues de six pouces, larges de deux ou trois; les pédoncules axillaires, solitaires, tunillores, étalés; longs de huit à neuf lignes, cylindriques, munis de braécie le calice divisé en trois lobes persistans, courts, élargis à leur base; le réceptacle presque turbiné, portant six haies globuleuses, pédicellées, déprimées à leurs deux faces, ombliquées, monospermes, de la grosseur d'une petite cerise; la semence globuleuse.

Les auteurs de la Flore du Pérou, en établissant cè nouveair genre, en ont mentionné plusieurs espèces, telles que le guateria ovalis, Prodr. Syst. Pi. Peruv., 1, pag. 146. Set tiges söht hautes de vingt-quatre pieds; ses feuilles oblongues, ovales, les pédonculessvillaires. Gautteria pendua, arbrisseau de vaupieds, à feuilles lancéolées; les pédoncules trés-longs, axilaires et pendans. Guatteria hirsuta. Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de dix ou doure pieds; ses feuilles sont lancéolées, acuminées; les pédoncules glabres, axillaires; les fleurs hérissées. Ces plantes croissent au Pérou. (Pon.

GUATUCUPA. (Ichthyol.) Marcgrave paroit avoir désigné sous ce nom le labrus chromis de Linnæus. Voyet Labre. (H. C.)

GUAULDE. (Bot.) Voyez GAUDE. (L. D.)

GUAVAMAYA. (Ornith.) C'est par erreur qu'on lit au toine 1.º de l'Abrégé des Voyages de La Harpe, pag. 535, ce noin au lieu de celui de guacamaya, en parlant de perroquets. (Cn.D.)

GUAVAS. (Bot.) Le fruit cité par C. Bauhin, sous cè nom, et sous ceux de hobos et paeages, est évidemment le inême que le guabo, cité précédemment, et indiqué comme une espèce de inga. Voyez Guaso. (J.)

GUAYACANA. (Bot.) Jacquin dit qu'à Carthaghe en Amerique, on donne ce nom à une espèce de fabigelle en arbie, qui est son zygophyllum arboriem, dont le bois très-dur le devient encore plus dans l'éin. Il sjoute que dans ce pays tous les bois durs sont nommés de même. On sait encoré que le plaqueminier, diospyros, a, pour le même motif, porté le nom de gauyacana, à cause de son rapport en ce point avec le gyayac. (J.)

GUAYAPIN. (Bot.) Voyez GUYAPIN. (J.)

GUAYCURU. (Bot.) Voyez Guatcuru. (J.)

GUAYO-COLORADO. ( Bot.) On nomme ainsi, dans le Chili, l'étagenéta ollonga de la Blore du Pérou, qui croît sur les montagnes voisines de la Conception. Ce genre se rapproche besucoin du quillai, quillain, ou surgunadermus de la même flore, surgumaire de Willdenov. Le trone de cette espèce est employé comme bois de charpènte; ses feuilles, très-amères, petivênt servir pour la guérison des fièvres internitientes. Dans l'herbier du Férou de Joseph de Jussieu, il est nommé gaye colorhade, et Hoque, ou loque; et ce voyageur dit que ses rameaux flexibles sont employés dans la province du Casco jour fibbriquer de grosses cordes, qui, tendues plusieurs en-semble d'un rocher au rocher opposé, au-dessus des ruisseaux et torrens profonds, tienneat lieu de ponts de communication entre divers flexu. (1).

GUAZE (Ichthyol.), nom d'une espèce de Labre. Voyez ce mot. (H. C.)

GUAZU. (Ornith.) Ce nom, qui signifie grand ynamhu, ou grande perdirix, est doạné par les Guazanis à une espèce de tinamou, dont M. Teniminek a fait son tinamou guazu, tinamus priesens, Hist. gén. des Gallinacés, tom. 5, pag. 552. (Ch. D.)

GUAZUMA. (Bát.) Genre de plantes dicotyledones, à fleurs complètes, polypètalèes, de la famille des maleacées, de la monadelphie décondrie, de Linnæus, offrant pour caractère essentiel: Un culice à truis folioles; cinq pétales roncaves à leur base, terminée à leur sommet par une languette bifide; dix filiamens incubiels, et leur base en un petit tube; gianq de ces l'iliamens lancolées, sterlies; cinq autres alternes, plus equert, terminée par trois authères; un ovaire supérieur, globuleux, terminée par trois authères; un ovaire supérieur, globuleux, un style simple; un sitiganté à cinq divisions. Le fruit consiste en un petit drupe, arrondi, tuberculeux, à cinq loges polyspermes.

Grazuna, A. rzhutzia, n'eńsu: Gazzialna, Limifoltie, Lamk., Dick. et Ill. gen., tab. 657; Pium., Gen.; tab. 18, et Amer., 144, fig. 1; Babròma guazima, Willd., Spie., 3, pag. 1453? Gazzima pobybothra, Gazina, Fon. rár., 3, tab. 293; Thobroma guazuma, Linn.; Cenchramdia; etc., Plum., Alm., tab. 77, fig. 2;

vulgairement Oame d'Amérique. Arbre originaire des Antilles, qui s'élève à la hauteur de trente à quarante pieds, sur un tronc garni de fortes branches, qui s'étalent horizontalement en tout sens, et produisent un très-bel ombrage. Son tronc est de la grosseur du corps d'un homme, revêtu d'une écorce noiratre et crévassée; les jeunes rameaux couverts d'un duvet court et cotonneux; les feuilles alternes, pétiolées, ovales, acuminées, un peu en cœur à leur base, vertes, luisantes et un peu rudes en dessus, cotonneuses en dessous, à dentelures inégales et obtuses, accompagnées de stipules petites, liméaires, subulées ; les poils fasciculés, ouverts en étoile, Les fleurs sont petites, d'un blane pale ou jaunatre, disposées dans l'aisselle des feuilles, en petites grappes axillaires, corymbiformes, portées par des pédoncules cotonneux. Leur calice est composé de trois folioles concaves, cotonneuses en dehors, ouvertes et réfléchies; la corolle un peu plus grande que le calice. Le fruit est un drupe, dur, ligneux, profondément gercé en dehors, et comme hérissé de tubercules; il renferme, dans cinq loges, plusicurs semences réniformes.

Cette plante est cultivée au Jardin du Roi, où elle fleurit rarement. Elle est employée en Amérique à former des allées. Pour lui donner une tête touffue, ct se procurer un bet ombrage, on a coutume de l'étêter lorsqu'il est parvenu à la hauteur de huit à dix pieds, et, comme il est sujet à être renversé par le vent, on a soin, tous les cinq ou six ans, de débarrasser son sommet de toutes ses branches, Un mois après cette opération, qui se fait vers la saison des pluies, il est chargé de feuilles, et forme une boule de plus de six pieds de diamètre. Son bois est fort estimé; il est blanc, liant, flexible; on l'emploie aux ouvrages de tounellerie. Ses feuilles sont une excellente nourriture pour les bestiaux. (Voyez Bois D'ORME.) Nous sommes obligés, en France, de le tenir dans les serres: mais il passe, sans inconvénient, une partie de l'été en plein air, pourvu qu'il soit placé à une exposition chaude. On le multiplie de graines tirées de son pays natal, semées sur couche, et sous chassis, dans des pots mélés de terre franche. de terreau et de terre de bruyère. Il lui faut des arrosemens fréquens pendant les chaleurs de l'été, beaucoup plus rares

GUE

3.5

quand il a perdu ses feuilles. Sa terre doit être changée tous les aus en automne. (Pois.)

GUBARTAS (Mamm.), un des noms de la baleine jubarte, balæna boops. (F. C.)

GUBE (Bot.), nom japonois du rajania quinata de M. Thunberg. (J.)

GÜBERIA. (Bot.) Sérapion, médecia arabe cité par Clusius, dit, d'après Rhaèse, autre médecia de la même nation, que ce nom- est donné à une espèce de sorbier, sur lequel on trouve la laque, qui, comme l'on sait, est l'obvrage d'une espèce d'insecte, mais qu'il qualific de gomme, et qu'il croit tombée du cicl sur cet arbre, dont il ne donne aucune description. (3).

GUCHSTERN et GEUSTER (Ichthyol.), noms par lesquels, en Silésie, on 'désigne la bordelière, cyprinus latus, Gmel. Voyez Barre, dans le supplément du cinquième volume de ce Dictionnaire. (H. C.)

GUCKAUCK. (Ornith.) Ce terme, et ceux de guckguck, gucker, gugckuser, sont des dénominations allemandes du coucou commun, cueulus eanorus, Linn. (Cn. D.)

GUCKER. (Ornith.) Voyez Guckauck. (Cr. D.)

GUCKERLIN (Ornith.), nom allemand de l'alouette commune, alauda arvensis, Linn. (Cs. D.)

GUDJEON (Ichthrol.), un des noms anglois du Gorion. Voyez ce mot. (H. C.)

GUDUNGE (Ornith.), nom suédois de l'eider, anas mollissima, Linn. (Ch. D.)

\* GUEBUCRE (Ichthyol.), nom brésilien du macaira. Voyez Espadon. (H. C.)

GUEBUNE. (Ichthyol. ) Voyez Voiliba. (H. C. )

GUEDE (Bot.), un des noms vulgaires du pastel, isatis, qui est le guadum ou glastum de quelques auteurs cités par C. Bauhin. C'est aussi le guado des Italieus, suivant Dodoens. (J.) GUEGELA - ETTA (Bot.), nom du fagara Avicenne, à

Ceilan, suivant Burmann. (J.)

GUEGGER. (Ornith.), un des noms allemands du bouvreuil, loxia pyrrhula, Linn. (Cu. D.)

GUELDENSTEDIA. (Bot.) Voyez Dioris. (J.)

QUEMINTE. (Ornith.) M. Geoffroy-Saint-Hilaire, en don-

nant, dans les Actes de la Société d'histoire naturelle de Paris, tom. 1, pag. 19, une nouvelle description du calao d'Afrique, buccos africasus, dit que les Nègres l'appellent guéminte, qu'ils le regardent comme sacré, n'osent jamais le tuer, et sont dans l'opinion, que la mort d'un guéminte enrhume tout le canton. (C.n. D.)

GUEMUL (Mamm.) Cet animal, du Chili, dont Molina a le premièr parlé, et qu'il regarde comme devant établir la transition entre les ruminans et les chevaux, parce que, d'une part, il a les pieds fourchus, et que de l'autre il a les dents et la physionomic générale de l'îne, n'est point encore connu des naturalistes; et le rapport de Molina feroit penser que le guémul n'est qu'une nouvelle espéce du geare Lama, si ce qu'il dit des dents de cet animal ne laisoit encore des doutes sur ce point. Le guémul habite les sommets les plus élevés des Andes. (F. C. Andes.)

GUENON. (Mamm.) Vieux mot françois dont on n'a point donné l'étymologie, et qui pourroit avoir la même origine que guenipe, guenille, etc. C'est le nom qu'autrefois on donnoit généralement aux singes, pour la plupart femelles, qu'on se plaisoit à élever dans les maisons, et qui, par leur malpropreté et leur impudeur, pouvoient rappeler l'idée qu'on ajoutoit à celui de guenipe. Quoi qu'il en soit, il appartient aujourd'hui, dans le langage des naturalistes, à une famille de quadrumanes de l'Ancien-Monde, qui se caractérise par une tête arrondie, dont l'angle facial est de soixante degrés : par des abajoues , et des callosités aux fesses; par des membres postérieurs beaucoup plus longs que les antérieurs, ce qui relève singulièrement le train de derrière de ces animaux, et donne à leur marche quelque embarras, mais facilite beaucoup leurs sauts ; par une queue longue, et généralement relevée en arc sur le dos; enfin, par des molaires à quatre tubercules mousses, sans talon à la dernière de la machoire inférieure.

Ces animaux, tous originaires des contrées les plus chaudes de l'Afrique et de l'Asie, et qui sont à peu près de la grandem d'un chien de moyenne taille, ne sont pas moins remarquables par leur pétulance et leur agilité que par leur finesse et leur nalice. Organisés pour monter aux arbres et pour se nourrir de fruits. et portés, par leur instinct, à viver réunis, ils rem-

GUE

plissent les forêts, en couvrent les cimes et viennent, près des habitations et des lieux cultivés, se jeter sur les champs pour les dévaster. On assure qu'ils mettent à leurs excursions la plus grande prudence ; que les plus âgés, placés en tête ou en queue de la troupe , la conduisent et veillent à sa sureté, et s'il faut combattre , s'exposent les premiers aux coups : qu'arrives sur le lien du pillage, des sentinelles sont établies sur les points les plus élevés, afin d'avertir au moindre danger, et que, rangés sur une ou plusieurs ligues, les fruits ou les plantes sont jetes . par les individus qui les arrachent ou les cueillent, à ceux dont ilssont les plus proches, qui, à leur tour, les jettent à leurs voisins; de sorte que, dans le moins de temps possible, toute une récolte a passé de main en main d'un champ ou d'un verger dans le repaire de ces animaux dévastateurs. Lorsqu'un animal étranger ou un homme penètre dans les domaines dont ils se sont établis les souverains, ils se réunissent autour de lui, le poursuivent, lui jettent les branches qu'ils pouvent rompre, ct ne le laissent en paix que lorsqu'il se trouve assez éloigné pour ne plus leur inspirer d'inquiétude.

ut

Malgre le haut degré d'intelligence dont ils paroissent être dones, la vivacié et la mobilit de leur actiment empéchent qu'ils ne se soumettent et ne vapprivoisent entièrement. C'est pour quoi on est obligé de les tenir continuellement, à la chaine pour évire les dégàts qu'ils causeroines tils éclorent en liberté. Dans leur jeunesse ils ont de la douccur, que lque dossilité, et leur pétulance est agréable; rais dès qu'ils asticipent l'âge adulte, la deviennent plus méchans et plus intraitables même que des animus réferoes, les naîtes autout, gat les meelles conservent

toujours plus ou moins de douceur et de timidité.

Il est orpendant nécesaire de diviser, sous le rapport du naturel, les guenous en deux outrois gromper. Le premier, qui se composera du malbrouele, du calditeiche, du grivet, des mangahey, despatas, etc., et auquel convienderatous e que je viena de dire; et le second, où per deuxissent la mone, l'ascagne, la diane, le moustae, le hocheur, le blone uez, qui tous paroissent, avec autant d'agilité, avoir moia de violence dans les passions que les premiers, et étre plus affectueux. Peut-être même faudroitil encore séparer de ces second groupe l'entelle et la maure qui, par leur lenteur, semblent annoncer un calme de sentimen

Communication Called

dont aucune autre espèce n'est douée; mais on ne possède point encore d'observations suffisantes pour caractériser ces groupes par des signes extérieurs très-sensibles; c'est un but de recherches qu'une étude plus exacte de ces animaux fera sans doute bientòi atteindre.

Ces singes, d'après leurs rapports d'organisation, se placente nitre les oràng-outangs et les macques; mais, sous le rapport de l'intelligence, ils sembleroient ne devoir venir qu'après ceux-ci, beaucoup moins pétulans que lès guenoss, et plus emblables conséquemment aux premièrs, remarquables par le calme et l'apparence de réflexion qu'isemble présider à leurs mouvemens.

L'organisation interne des guenons a les plus grands rapports avec celle de l'homme; et elles ont encore avec l'espèce humaine beaucoup de ressemblance par les organes extérieurs.

L'œil est entièrement semblable au nôtre dans toutes ses parties; l'oreille n'a point d'helix postérieurement; ce replis s'arrête et finit insensiblement à la partie supérieure de la conque. et tout ce qui vient ensuite est aplati : d'où il suit que la grande cavité de l'hélix n'existe pas, et qu'on n'aperçoit plus que le bord interne de l'anthélix avec ses branches supérieures et inférieures: les tragns sont très-sensibles: mais le lobe inférieur s'est efface ; et on voit généralement au-dessous de l'antétragns deux enfoncemens, séparés par une légère saillie. Le nez, composé dans ses parties essentielles comme celui de l'homme, n'a de cartilages extérieurs qu'en rudimens : aussi cet organe n'est-il point saillant, excepté chez une seule espèce. Les parines s'ouvrent immédiatement dans la face , à peu près à égale distance de la bouche et des yeux. Les levres sont simples et minces; un sac se trouve de chaque côté des joues dans la bouche; et la langue, fort douce, est terminée en arrière par quatre glandes à calices, disposées comme celles de l'homme,

Le siège principal du toucher est dans les quatre mains, garnies entièrement d'unc peau délicate, et organisée comme celle de nos mains. Les lèvres, sans être garnies de moussaches, ont cepeudant sur ces parties qu'elques poils heaucoup plus lonigeque ceux du reste de la face; et le pelage, généralement asses bien fourni, aux parties supérieures surtout, est entièrement soyenx dans la plupart des expéces. Les 'organes génitaux des mâles sont semblables à ceux des cynocéphales; le scrotum renferme et les testieules et la verge, et celle-ei se termine par un gland piriforme, percé en dessus par l'orifice du canal de l'úrêtre. Chez les femelles, toutes les parties extérieures de ces organes sont rudimentaires, et l'ouverture du vagin se montre par une simple fente longitudinale. Chez quelques espèces cependant, le clitoris a un peu de saillie; mais il n'a jamais un grand développement, et elles n'ont de commun, dans la manifestation du rut, que l'accumulation du sang aux parties génitales et la menstruation; quelques unes manifestent ect état par les exubérances dont nous avons parle à l'article des cynocéphales, tandis que d'autres ne le font point. Deux callosités nues garnissent les fesses et adhérent aux tubérosités qui se trouvent à la partie postérieure de l'ischion. Les dents sont au nombre de seize à chaque machoire : quatre incisives, deux canines et dix molaires; cing à droite et cing à gauche. A la machoire supérieure, les deux incisives movennes sont très-larges, comparées surtout aux deux latérales : les canines sont longues et fort aigues : les deux premières molaires sont seulement à deux racines, et composées, sur leur couronne; de deux tubereules; les suivantes ont trois racines et quatre tubercules. A la machoire inférieure, les ineisives movennes sont aussi plus larges que les latérales : mais la différence est beaucoup moindre qu'à la machoire opposée : les canines sont un peu plus petites que les supérieures; deux fausses molaires viennent immédiatement après : la première est minee et à une seule pointe, comme celles des carpassiers : la seconde est semblable aux fausses molaires supérieures, et les trois molaires qui suivent ont entièrement la structure de celles qui leur sont opposées.

Comme nous l'avons dejà dit, ces animaux marchent et courent mal; mins ils sautent et grimpeint avec une prodigireus facilité; et la 'faculté qu'ils ont de pouvoir empoigner avec les quatre mains favorise à tel point leurs mouvemens, qu'un des suijet les plus grains d'étoniement, lorsqu'un les respontés de point de variété grotesque de cents attitudes et la bizarrerie de leurs gests iln'est point de position d'ifficille qu'ils ne prennent, point de auut périlleux qu'ils ne fassent, et cela avec une assurance, vine prestesse dont auteun autre animal ne pourroit donner l'étemple. Dans le

repos, ils se tiennent assis sur leurs fesses, et pour dormir, ils laissent, ainsi assis, tomber leur tête sur leur poitrine.

Quoiqu'on les vaie quelque lois ramasser leur na qurriture avec la houche, ils l'y portent ordinairement avec leurs mains, et, tonjours avant de remplir leur estomac, ils remplissent leurs shajouce; ils pélent avec beaucoup d'adresse les fruits qui ont beson de l'étre, en détachent la pelure avec leurs dents, et ils flairent toujours ce qu'on leur donne ayant que de le maoger. Ils hoivent en humant. Ils rejettent leurs excrémens partout où ils se trouvent, et ne paroissent éprouver aucun malaise de la malpropreté qui en résulte pour eux, lorqu'ils sont en esclavage; hien différens en cela de tant d'autres animanz qui ont un si grand soin de cacher ces maières et d'entreteni la propreté autour d'eux. On ne connoît riep sur leur génération.

Les espèces de ce genre sont nombreuses; on en compte déjà vingt; et toutes celles qui existent ne sont vraisemblablement point encore connues.

Le CALLITRICHE: Simia sabara, Linn.; Callitriche . F. Cuv., Hist. nat. des Mammiferes; Buff., t. XIV, pl. 37, Ménagerie du Muséum. Cette guenon a les parties supérieures du corps d'un vert jaunatre, comme l'indique son nom vulgaire de singe vert. Cette couleur provient de poils couverts d'anneaux jaunes et noirs, sur lesquels le jaune domine; la face externe des jambes et le dessous de la queue est plus gris, le jaune des poils ayant disparu en partie; le dessus de la queue est comme le dessus du corps, mais elle est terminée par un long pinceau de poils jaunes. Les parties inférieures, la face interne des jambes, le dessous de la machoire, de la gorge et du cousont d'un blanc jaunatres, ainsi que les poils qui environnent, en arrière, les parties de la génération. Ceux du dessus des sourcils et ceux des favoris sont d'un bean jaune, et ces derniers se dirigent d'avant en arrière en s'écartant un peu, de sorte que, vus de face , ils forment comme une sorte de fraise. La face, les oreilles et la peau des mains sont tout-à-fait noires; la peau des testicules est verdatre : les oreilles commencent à s'alonger en pointe. Le callitriche a la face plus alongée et moins arcondie que l'espèce suivante , sans cependant que cette différence paroisse influer en rien sur les qualités de l'entendement.

Un des callitriches vivant à la Ménagerie du Muséunt avoil, de l'occiput aux callosités, s pied 4 pouces, au trais de devant, s pied 5 pouces 3 lignes; au train de derrière, s pied 5 pouces 5 lignes, du bout du museau à l'occiput, 6 lignes, sa queue avoits piefés 2 pouces.

Adapson a trouvé le callitriche en très-grande quantité au Sénégal.

Il paroît qu'il habite en outre la Mauritanie et les îles du

Le Malbrouck : Simia faunus . Gmel .: le Malbrouck . F. Cuv. . Hist. nat. des Mamm.; Simia cynosuros, Scopoli, Deliciæ Faunce et Flora, t. 19. Toutes les parties supérieures du corps sont d'un gris verdatre, résultant de la couleur des poils alternativement jaune et poire dans leur moitié extérieure : les membres, en dessus, et la queue dans toute sa longueur, sont d'une couleur grise; la face interne des membres. la partie postérieure des cuisses, le tour des testicules, le ventre, la poitrine, le cou, la gorge, les joues et un bandeau sur les sourcils, sont blancs : les poils des côtés des joues sont très-longs et se dirigent en arrière, en formant des espèces de favoris; les yeux sont bruns; la face est noire, excepté le tour des yeux qui est couleur de chair ; les oreilles et les paumes des mains sont également noires ; les callosités et le tour de l'anus sont rouges, et les testicules du plus beau bleu lapis. Il a de l'occiput aux callesités, 2 pied & lignes : de l'occiput au bout du museau, à pouces 4 lignes ; hauteur du train de devant, a pied ; hauteur du train de derrière, a pied

Il est d'un caractère fort irritable, cherche toujours à attaquer par derrière, et s'attache rarement à ceux qui le soignent. Buffon dit que cet animal vient au Bengale, et qu'il y parte le

nom de malbrouck.

Le Gaver, Simia adviridii, F. Cuy., Hist. nat. des Mammif. Cette espèce, toute nouvelle-se distingue des deux précédentes parses formes ou ses couleurs, du malbrouck, dont elle a la masse de coloration, par les formes de la tête moinsarrondies, par les testicules qui ont d'un vert de cuivre, au lieu étre bleu la pis , et par la couleur des poils qui environnent ces parties, d'un bet orangé ches le premier, et blancs chez le cond. Lies rapproche par la du collitriche, chez lequel ce-

Commercia Govern

pendant ces poils sont jaunes, et aussi par la couleur des testicules et la forme pyramidale de la tête; mais il s'en distingue par sa couleur d'un vert beaucoup plus sombre, le bandeau blanc de ses sourcils, ses favoris blancs, et sa queue grise, terminée de noir. Toutes les parties supérieures de son corps, excepté les membres et la queue, sont d'un vert gris, qui résulte de poils annelés de gris noiratre, et de jaune livide : les poils des cuisses ont les mêmes couleurs ; mais il y a très peu de jaune, et tous les anneaux sont gris et blancs sur les pates de devant et de derrière. A la face interne des membres, au ventre, à la poitrine, à la partie antérieure des épaules, au cou, et à la face interne de la queue, le pelage est blanc : les favoris et un bandeau qui passe sur les sourcils ont aussi cette couleur; les oreilles, la plante des quatre pieds et la face sont d'un noir vialatre : mais le tour des veux est d'une couleur de chair livide : quelques poils noirs, longs et roides, assez semblables à des soies, naissent sur la crête sourcilière entre les deux yeux. Sa taille étoit celle du malbrouck, et sa patrie est inconque. Il ressembloit beaucoup, pour le caractère, aux deux espèces précédentés.

Le grivét arrive assez fréquemment en Europe, et tout porte à croire qu'il aura été confondu, par les naturalistes, avec le salitriche ou avec le malbrouck.

Le Mangabey : Simia fuliginosa, Geoff.; le Mangabey, F. Cuv., Hist, nat. des Mammiferes: Buff., tom. XIV, pl. 32. Toutes les parties supérieures du corps, ainsi que la queue, sont d'un beau gris d'ardoise, qui devient noir sur les pates; les parties inférieures sont d'un blanc grisatre; les favoris, plus ou moins foncés, ont quelquefois le gris du dos, et d'autres fois le blanchatre des parties inférieures, et on en rencontre de toutes les nuances entre ces deux couleurs. Les poils de ces favoris se dirigent en arrière : les mains sont noires, et les sourcils violatres ; la face varie par ses couleurs: quelquefois elle est d'une seule teinte livide très-foncée: d'autres fois la partie antérieure du museau est noiratre, et le reste de la face cuivré ; mais le dessus des paupières est constamment d'un beau blanc. Cette guenon est très-haute sur jambes, et est encore remarquable par la grande largeur de ses incisives moyennes supérieures, elle porte saqueue renversée horizontalement sur le dos; la femelle a, à l'époque du

rul, un gonflement considérable autour desparties de la génération, très large près de l'anus, ets réfrécissant autour de la vulve-Cette espèce a encore deux variétés, l'une ayant un lèger collier blanesur le cou, et étant brun de chocolat en dessuse t blanchâtre en dessous, l'autre étant brun de chocolat, uniforme en dessus et fauve-pâle en dessous. Toutes deux ont les paupières blanches; et, comme cette variation du gris au brun n'a été observée que sur deux individus placés dans la Collection du Muséum, il est à présumer qu'ils ne la doivent qu'à la manière dont ils ont été conservés.

La patrie du mangabey est peu connue; Hasselquist cependant le dit d'Abyssinie.

Le Paras : Simia rubra, Gmel. ; le Patas, F. Cuv., Hist. nat. des Mammif.; Buff., t. XIV, pl. 25 ct 26. Cette espèce a toutes les parties supérieures du corps d'un fauve brillant, qui s'affoiblit de ton et prend une légère teinte grise en descendant sur les bras et sur les jambes ; la queue est fauve à son origine, et cette couleur se mélange avec du gris et du jaunatre à mesure qu'elle s'avance vers l'extrémité de cetorgane; et toutes ces teintes sontencore plus foibles en dessous; le ventre, la poitrine, la face interne des membres et les favoris des côtes des joues sont blancs, legèrement nuances de janne. La peau des quatre mains est d'une couleur de chair verdatre, et celle de la face de la même couleur, mais plus claire; des poils noirs forment un bandeau sur les yeux, et le nez, ainsi que deux lignes sur la lèvre supérieure en forme de moustaches, sont aussi revêtus de poils noirs, mais très-courts, ce qui donne à cet animal une physionomie toute particulière.

Le patas a, de l'origine de la queue au bout du museau, 1 pied 4 pouces; du museau à l'occiput, 5 pouces; la queue a 1 pied 5 pouces, et la hauteur à la partie la plus élevée du dos est de 1 pied 2 pouces.

Il paroit se trouver au Schegal, et peut-être vers le haut de l'Egypte.

La Déase: Simia diana, Linne, le Rolovai, Buff, Suppl, posthume, pl. 20; la Diane; Audebert, Hist. des Singes, fam. 4, sect. 2, pl. 6, Tout le dessus du corps, les fames, les brass, les cuisses, les jambes et la queue sont d'un noir gris ardoise; le frontest gami de poils blance, assec clair semés, les tempes sont cuuvertes d'un poil blanc très-touffu, qui se termine sous le mentant en une longue barbe mince et pendante, la poitrine et l'intérieur des brassont blancs; une grande tache triangulaire et d'un bruin pourpres étend depuis la queue jusqu'ux épaules; les poils de l'intérieur de la cuissesont de colueur orangée, et une ligne blanche s'étend sur la partie externe de la cuisse, de l'anus au genou la face est toute noire. On trouvée la diaire en Guinée.

L'Ascagne : Simia petaurista, Gmel. ; l'Ascagne , F. Cuv., Hist. nat, des Mammifères; le Blanc-nez, Ménag, du Museum, Tout le dessus du corps est verdatre, teint d'un peu de fauve sur le dos et la queue, et de gris sur les pates; la tête et les cuisses sont d'un vert assez pur ; toutes les parties inférieures sont blanches, un peu grisatres sous la queue et à la face interne des membres; quelques poils plus noirs que les autres entourent le front, et, passant au coin de l'œil et au-dessus des oreilles, viennent se rejoindre derrière la tête; les joues et le menton sont garnis de poils blancs, légers et touffus ; et , entre l'œil et l'oreille, se trouve un pinceau des mêmes poils séparés des premiers et se dirigeant en arrière : la peau des mains, des lèvres, du menton et des orcilles est violatre: le bout du nez est blanc, à cause des petits poils de cette couleur qui le recouvrent; le dessus du nez, le tour des veux et les joues, sur les pommettes, sont bleuâtres; une ligne étroite de poils noirs fort courts descend du nez, entoure le blanc de cette partie, et s'étend sur la lèvre supérieure. La hauteur de l'ascagne étoit, lorsqu'il se trouvoit sur ses

quatre pates, de 10 pouces; sa tête avoit 3 pouces, et sa queue 1 pied 6 pouces.

Cette espèce paroit être, comme la précédente, originaire de la Guinée.

Le blanc-nez Allamand, édition hollandoise des Œuvres de Beffon, et Buff, Suppl, posthumes, dont plusieurs naturalistes ont fait une espèce distincte de l'ascagne, n'en différant que parce qu'il a noirâtre à la face ce que ce dernier ableu, ne doit être regardé peut-être que comme une variété de cette espèce.

Le Hoensun: Simia nictitans, Gmel.; le Hocheur, Audebert, Hist. nat. des Singes, fam. 4, sect. 1.7, pl. 2; Gueion à nez blanc proéminent, Buff., Supplemens posthumes, pl. 18. Tout le dessus du dos, le sommet de la têtc, les slancs, le dessus der enistes, la politine et le ventre sont d'un gris d'ardoise, résultant de pôils gris leur base, alterantivement innelés de noire,
et d'un éroit anneau gris, qui se trouve jaine sur la tête et le
dos, et d'autres joils eniscencien noire et en pelite quantire,
les membres, le coit et la quéue sont noirs, les favorissont refteadius et de la conteur de la téte, ils sout separes de selle-cit par
noire bleutres pois totalement noirs, qui và de l'eit à
l'oreille; celles-ci sont d'un noire brunktré; la face est d'un
noire bleutres, les paupieres supérieures sont de couleur
tannée; le nects tioir à sa base, et d'un beu blanc à la moité
inférieure, il y, a sous la machoire intérieure des poils gris,
ainis qu'à la face interne des cuisses et sont les aisselles.

Il a; du bout du museau al'origine de la queve, ; pied 4 pouces; do museau à l'occiput; 4 pouces; la queue à 2 pieds 1 pouce; il a de hauteur à l'épaule, 8 pouces.

Il y a tout lieu de croire que cette espèce est, comme la précédente, originalre de Guinée.

La Moure Sinia mona, Schreber, la Mone, r. Cuv., Hist., nat., des Maninières; Buff., tum. XIV., pl. 55, et Sapplients postuames, pl. 16, Le doi, le dessus du rou, les fiancs et le dessus de fa choupe; sont d'un beau marron fiqueté de noir, le dessus de jambes et des cuisses et la queue d'un gris ardois; de chaque cote de ce dernier organ, sur la éroupe; se trouve une cache obloing et un Beau blaine; le cou en dessous, is politrine, le ventre et la face inicient des nituatives sont aussi d'un blanc tres-pur ; la effect d'un vert doré brillant; let sourcils out un léger bandeau gris, et, de chaque côté de ces jouis, sond épais favoris jaunes-pailles tiquelés de noir; la face, d'hujui les yeux jusqu'au nes, est Bleutter; et sur le reste du missean, d'une belle vonleur de chair; let pares et les oreilles sont conteur de

Cette espèce est d'Afrique, et se trouve en Barbarie; mais on ne sait précisément jusqu'où elle s'éténd.

Le Moverne: Simic ceplar, Linn, i le Mousère, Bieff, t. XIV, pl. 54; Andebert, Hist, nat. des Singes, Iam, 4, sect. 2, pl. 12. Le dos, les épanles, la croupe et le dessus de la ausse sont d'un cendre ronsatre; le dessus des bras, des jiambes et des maises d'un cendre verdàtre foncé; la queue a sa môtife anterieure grise et le reste jaunêtre 3 tout le dessous du corps et l'ortérieure grise et le reste jaunêtre 3 tout le dessous du corps et l'ortérieur

des membres sont d'un blanc gristire ; le dessus de la tête est verdâtre slate trouve une bande noire, allant de l'œit à l'oreille; les favoris sont touffus et d'une belle couleur jaune ; le tour de la bouchecatrevêtu de poils noirs ; la face est d'un noiri bleuatre ct'l'on vois sur la levre supérieure une place nue , d'un joil bleu très-clair, en forme de croissant, dont les pointes remontent de chaque côté du nex.

ll a du museau à l'origine de la queue, 1 pied; et celle-ci a

Il est vraisemblable qu'il est originaire de la Guinée.

Le Bassque: Simie latibarbatus, Temminch, Gueuon à face pourprée, Buff, Supplémeus posthumes, fig. 21, et Pennat, Quadrup., tom. 1, p. 184, pl. 21. Cette gueuon, l'une des plus petites, est noire; sa queue, très-longue, ac termine par un pinceau de poils blancs très-touffus; la face et les mains sont d'un violet pourpre; la barbe et les favoris sont blancs; la première est triangulaire, courte et descendant en pointe sur lapoitrine; les seconds sont très-grands, cachent les oreilles, et s'étendent en forme d'ailes de chaque cofé de la tête.

Cet espèce, fort douce, s'apprivoise facilement, et se trouve dans les bois de Ceilan, où elle se nourrit de fruits et de

bourgeons.

Le Doue: Simia nemeus, Linn.; le Due, Buff., tom. XIV, pl., 1; Audebert, Hist. nat. des Singe, fam., 4, sect., 17, pl., 1; Ce grand singe, peu connu, a le corps et la tête gris, l'épaule et le haut des bras d'un gris plus soncé; l'avant-bras, la queue et une large tache sur le bas de la croupe sont d'un blanc jaunsitre; la cuisse et les jambes sont d'un brun pourpré; les pieds, les mains et le front sont noirs; les favoris et la barbe, peu touffus, sont jaunes; un collier d'un brun pourpré entoure son cou, d'un rouge basi.

Il habite la Cochinchine, où l'on nomme douc ou dok toute espèce de singe; se voit très-rarement en Europe, et a plus de deux pieds de haut étant debout.

Le Kanau: Simia nasica, Schreber, la Guenon à long pret, Buff., Suppl. posthumes, pl. 11 et 12; Audeb., Hist nat. des Singes, fam. 4, sect. 2, pl. 1. Encore plus grand que le douc., ayant trois pieds quatre pouces de haut: il est peus, et 2, comme, le précédent, la queue et que tache sur la croupe hlanchâtres; GUE 33

la face est d'une couleur tannée, ainsi que les oreilles; le front et le sommet de la tête sont roux foncé; le menton est garni de longs poils, dirigés en avant, courbés en haut, et d'un roux clair; le dos est roux foncé, i irrégulièrement varié de roux un peu pluspalé; la poirtine et le ventre ont une légère teinte grise, avec une ligne transversale plus claire sur les mamelles; le bras est d'un roux vif, avec une ligue diagonale jaune pale; l'avantrebras, les jambes, les mains et les pieds sont d'un gris jaunatre-

Mais ce qui distingue particulièrement cette guenon, est un nez alongé de 4 pouces, large, fort plat au bout, et légément échancré, ayant les narines percées en dessouset au bout, et susceptibles de s'élargir et de se rensser à la volonté de l'animal.

Cette espèce habite, en troupes nombrenses, l'île de Bornéo, et se tient près des rivières, où elle fait entendre son cri qui articule assez distinctement kahau; elle se trouve aussi à la Cochinchine, où on la nomme doc ou grand singe.

L'Experter: Simia entellus, Dufrêne; l'Entelle, F. Cuv., Hist., nat. des Mammif, Aydebert, Hist. nat. des Singes, fam. 4, sect. 2, pl. 2. Cette guenon, dont on doit la connoissance à M. Dufrêne, est absolument d'un blanc sale et gristère, qui prend une teinte rousstère sur la croupe, et jaundêre sur la tête; les épaules ont une teinte grise asses foncée, et la queies d'un gris roux; la peau du viasge, de la gorge, des oreilles, des mains, des pieds et des callosités est d'un noir violet; l'iris est brun roux; les poils du front et du menton sont longs, et ies dirigent en avant, en suivant la ligne des machoires.

Il a de l'occiput à l'origine de la queue, 1 pied 1 pouce; du museau à l'occiput, 4 pouces 2 lignes; du sol à l'épaule, 9 lig.; du sol de la croupe, 1 pied; la queue a 2 pieds 2 pouces 3 lig.

Cet animal vient du Bengale, a les mouvemens gauches et lents, et les membres très-longs. L'on peut douter qu'il ait des abajoues ou du moins qu'illes remplises (car, lorsqu'il mange, les côtes de ses joues ne font aucune saillie, hien différent en cela des autres guenons qui commencent ordinairement par remplir ces joues avant d'avaler leur nourriture.

Le Madra: Simia maura, Linn.; l'Adulte, Edwards, pl. 311; le Jeune, Schreber, 228. Cette guenon adulte est toutenoire, avec une tache blanché sons l'origine de la queue, et de longspoils ambragent son front et ses oreilles. Jeune, elle est d'un

20..

-8

To Goog

roux verdatre, plus brun sur la queue, et son poil ressemble à du feutre.

. Elle habite Java, est plus petite que la précédente, et a, comme elle, les membres fort alongés.

On distingue encore

La Guenos donás: Simia auratus, de M. Geoffroy. D'un jaune doré, avec une tache noire sur le genou: elle offre beaucoup de rapports avec le maure par ses formes générales et les longs poils de ses sourcils et de ses oreilles.

Enfin, nous terminerons la série des espèces de guenons les mieux connues parmi les colobes : ces singes de l'ancien Monde qui, dit-on, sont privés de pouces aux mains de devant, mais sur lesquels on n'a que des renseignemens si vagues, si incertains, que leur existence a paru douteuse aux yeux des naturalistes les moins prévenus et les moins exigens.

Le Cotore a canata: Simia policomos, Schreber; la Gueton à camail, Buff., Suppl. posthumes, pl. 17; le Full-botton, Penant, Hist. nat. des Quadrupèdes, toma, 1, pag. 197, pl. 24. Noir sur le corps, les bras et les jambes; la queue longue, d'un bearblanc, et terminée parun pinceau de poils; la téte, le tour de la face, le cou, les épaules et la poitrine couverts de longs poils touffus et flottans, d'un jaune mélé de noir; la face ent nue et noire.

Cette espèce a trois pieds de haut lorsqu'elle est debout, et habite la Guinée.

Le COLORE FERRUCINEUX: Simia ferruginosus, Shaw; Bay monkey, Pennant, Hist.nat. des Quadrupèdes, tom. 1, p. 198. Cette espèce a la tête et les jambes noîres; le dos bai foncé, et les joues, le dessous du corps et la face interne des membres bai très-clair.

Elle habite avec la précédente, dont Buffon la croit une variété.

Le COLORE TEMBURCK; Simia Temminè, Desmarest, Mammifères de l'Encyclopédie, Le dessus de la tête, du cou, du dos, les épaules et la face externe des cuisses sont soirs; les jambes et les bras sont d'un roux clair; la face, les haiss et la queue sontd'un roux pourpre; le ventre est d'un jaune roussâtre.

Ila, depuis le museau jusqu'à l'origine de la queue, 1 pied 7 pouces 6 lignes.

Les voyageurs et les naturalistes indiquent encore plusieurs guenons dont nous ne faisons point ici mention, parce qu'elles sont trop imparfaitement caractérisées. Nous en parlerons à l'article de leurs noms propres. (F. C.)

GUENTHÉRIA. (Bot.-Crypt.) Genre de la famille des hépatiques , récemment établi par Treviranus, et qui l'avoit déjà été par Raddi, dans les Opusculi Scelli de Bologne, pour 1818, sous le nom de Corsinia. Ce genre est voisin du Riccia, et même est formé à ses dépens. Treviranus pose ainsi ses caractères : Périgone à deux ou trois folioles dentées et crêtées sur le bord; bourses ou coiffes agrégées, sans ouvertures; capsules solitaires dans chaque coiffe, presque sessiles, complétement fermées; séminules nues, privées d'élatère. Raddi donne ces caractères aux parties qu'il regarde comme les organes femelles, et il indique, pour les organes mâles, des corpuscules presque coniques, blanchatres, épars sur la fronde, comme les organes femelles, et tantôt sur le même pied, tantôt sur des pieds séparés. Quant à présent, une seule espèce de ce genre est décrite : c'est le riccia, Michel., tab. 57, fig. 1; mais il est à croire que plusieurs des riccia de la pl. 57 de Micheli doivent être ramenés dans ce genre.

GUENTHERIA MARCHANTIOIDE: Guentheria graveolens, Trevir. in Ann. reg. veget., 1, fasc. 3, p. 1, Ic., 1820; Corsinia marchantioides, Raddi, Opuscul. Scelt. Bol., 1818, p. 354; Riccia coriandrina. Spreng., Ann., 3; Riccia, Mich., t. 57, f. 1 et 2; Dill., Musc., t. 78, fig. 15-16. Cette plante est petite ; elle ressemble à un marchantia, et elle a l'odeur et la saveur de la coriandre, selon Raddi. Treviranus, qui ne l'a observée que desséchée, compare son odeur à celle des ossillatoires. Elle est très-commune aux environs de Florence, dans les lieux humides, montueux et gazonnes, Elle eroft pendant l'automne, et en hiver jusqu'au mois d'avril. Ses frondes croissent à côté les unes des autres, et sans ordre ; elles sont d'un vert-clair; chaque plante est formée, d'après Treviranus, d'une fronde simple, obovale, échancrée et élargie à l'extrémité (d'après Micheli, elle seroit rameuse-dichotome), bombée en dessous, et radicifère dans le centre. La fructification est située sur la fronde, au milieu, ou plus près du bord antérieur. Raddi fait remarquer que c'est vers le printemps que s'épanouit cette frustification, et qu'il y a plusieurs fossettes sur la même fronde. Mais nous craignons qu'il y aitici confusion, et que les deux auteurs que nous citous

ont probablement décrit deux plautes différentes. Les coiffes qui contiennent le capsules sons instruoutées d'un prolongement stylifoneme, analogue à celui qu'on observe dans les jungermannes, et qui ne s'observe pass sur la capsule. Il est presque certain, selonnous, que le genre Guentheria est le même que celui nommé par Linnœus fils (Suppl.) Rupinia; du moins on ne peut contester la grande ressemblance qu'il y a entre la fig. 2, pl.57, de Micheli, et celle du rupiniai rupestris, donnée dans les Anménités Académiques, vol. 10, pl. 5, fig. 5. Cette plante est de l'Amérique méridionale, et ne sauroit être confondue avec l'avronia, Forst, Voyez Ruyris, (Lex.)

GUÉPAIRES, Vesparia. (Entom.) M. Latreille a nommé ainsi les insectes hyménoptères, qui composent la famille de nos piérodiples ou duplicipennes, laquelle comprend les guépes, polistes, épipones, odynères, synagres et eumènes. Voyez Présopriess. (C. D.) a

GUEPAR (Mamm.), nom que les fourreurs donnent à une espèce de chat moucheté des Indes, dont la grau entre dans leur commerce. C'est le felis jubata des naturnlistes. Voy. Cu.r. (F.C.) GUÉPE. Veupa. (Entomol.) Genre d'insectes hyménontères.

aiguillonnés, de la famille des ptérodiples ou duplicipennes. Cu nom de guépe est évidemment dérivé du mot latin vespa, que l'on a d'abord prononcé suppe, comme le verbe gâterde vastare et beaucoup d'autres. Quant au mot de vespa, quoique employé par l'line (Hist. anim., 18s II, cap. 27), son etymologie est tout-faits perdue, car le nom gree correspondant est oper, splex.

Le genre des guépes est facile à distinguer de tous c'ux qui appartiennent à l'ordre des hyménoptères par les caractères suivans : L'eur abdomen est pédiculé, non concave en dessous, avec un aiguillon caché; leur lèvre inférieure ne dépasse pas leurs mandibules; leurs antennes sont en fuseau, brisées, avecles deux premiers articles plus longs; et, enfin, leurs aîles supéricures sont pliées en hong sur toute leur longueur dins l'état de repos, ce qui les fait parotitre comme doublées.

Par tous ces caractères on voit que les guépes diffèrent, 1.º des tenthèdes et autres genres de la famille des unpristes, dont l'abdomen est sessile, et dont les autennes ne sont jamais brisées; 2.º des abeilles et autres genres de la famille des mellites, dont la lèvre inférieure est plus longue

que les mandibules; 5.º des chrysides dont l'abdomen est concave en dessous, et peut se rouler en boule, tandis que dans les guêpes le ventre est toujours arrondi en cône ou en toupie ; 4.º de toutes les autres samilles, telles que celles des ichneumons, des spacx, des fourmis, des philanthes, des diplolèpes dont les ailes supérieures ne sont jamais doublées.

Les guépes out été parfaitement connues des premiers entomologistes : c'est même dans Moufet, dont les ouvrages ont été imprimés il y a près de deux cents ans, que l'on trouve les premiers détails curieux que présente l'histoire de ces insectes. Nous ne pouvons résister au plaisir de copier ici quelques nus des passages de cet auteur, qui a décrit parfaitement les guêpiers (vespata).

« Est autem vespa insectum volucre, gregale, annulosum, a oblongum, quatuor alis membranaceis præditum, exangue, intùs a queleatum, sex pedibus donatum, colore luteo deaurato super

a maculas nigras triangulatim positas, corpore toto transversim . variegatum, Corpus vesparum medio pectori tenuissimo quo-

a dam filo alligatur ut veluti elumbes videantur, atque hiatula. Bombum quoque edunt ut apes, sed stridulum magis atque horri-

a sonum præsertim cum irritantur. Si animi dotes describi velis .

« vespa est politicum et gregale animal , monarchie subditum , « operosum , Φιλοτείνον , αλληλοφιλον , pugnacis admodum

. natura, et ad iram proclivis; politica vita signum est, quod solitaria non vivunt, sed civitatem sibi adificant adibus cons-

« picuam, in quà statis legibus obtemperant, tamque in operà guam animo modum adhibent, etc. "

L'histoire détaillée que nous avons donnée du genre des abeilles, s'applique à peu près à celui des guépes. Les larves sont à peu près semblables. Quelques femelles sont souvent privées des organes de la génération, et travaillent en commun, comme des ouvrières, à la construction du nid commun, que l'on nomme un guépier, dont la forme et la structure sont les mêmes pour chaque race, mais fort différentes dans les diverses espèces. En général les gâteaux ou les rayons d'alvéoles, dont il y a souvent plusieurs rangées dans la même construction, sont formés d'une sorte de carton ou de papier composé de fibrilles solides de végétaux agglutinés à l'aide d'une sorte de colle ou de gomme que l'insecte dégorge dessus pour en former une véritable pâte ductile qu'il étend et qu'il façonne, suivant le besoin, pour en construire une toiture, des murs extérieurs et solitées, des planchers, des cloisons, des pilastres et des cellules imperméables, destinées à recevoir les auds, à protéger les larves, et à envelopper les nymphes, lorsque le développement de ces imscetes s'est opéré par les soins que leurs parens ont apportés à leur éducation physique. Mais, en décrivant les mœurs de deux des espèces principales, on connoîtra mieux les détails, qui seront var cela même olus précis.

1.º La Guére Facton: Vespa crabro.

Nous ne pouvons pas citer de bonnes figures de cette espèce; la moins mauvaise a été donnée par Schæffer, pl. 156, fig. 5. Geoffroy en a parfaitement exprimé les caractères comme il suit:

Jaune, à corselet noir, roux en devant et sans taches; les anneaux de l'abdomen marqués chacun d'un double point noir contigu.

Les antennes et la tête d'une couleur fauve un peu brune; la lèvre supérieure jaune; les'yeux noistres; le conselet noir au milieu, brun aur le devant, sur les côtés et par derrière; les pates d'une couleur brune, tirant sur le marron, le premier anneau du ventre noir, mélé de brun, et bordé d'un peu de jaune citron; les autres noirs à la partie supérieure, en partie recouverte par l'anneau qui précéde, et jaunes à leur bord libre, où l'on voit cependant les taches ou points noirs qui caractérisant cette espèce.

Les guépes frelons vivent en trè-grande bociété: elles prafiquent leur demeure commune à l'abri de l'humidisé et du vent, dans les troncs d'arbres creusés par le temps, dans les trous de murailles et de rochers ou sous les charpentes de grands édities. La matière de ces guépiers est eomposée du liber ou de la partie fibreuse de l'écorce séchée de jeunes branches de saule, de frêne, que ces insectes broient avec leurs mandibules, en y dégorgeant un suc visqueux qui en forme une sorte de pâte de carton dont les frelons composent la base solide, ou un pilier sur lequel lis attachent ensuite une sorte de calotte ou de voûte de forme variée, suivant l'espace où l'elle doit s'étender. Cette première reloite semble être perforée par le pilier sur lequel est construit le premier rayon ou lit de cellules; chacune de ces cellules est à six pans à peu près comme celles des abeilles ; leur orifice est constamment dirigé vers le bas : à peine sont-elles formées , que des œuss y sont dépasés, à mesure qu'il en éclot des larves qui sont alimentées par leurs mères : car on remarque que toutes ces premières ouvrières sont des femelles fécondées : mais les larves, probablement par la manière dont elles sont nourries, ne produisent que des neutres condamnées à une stérilité complète : l'époque du développement arrivée . ces larves se filent, dans l'intérieur de la cellule ou de l'alvéole, une coque soyeuse, fermée extérieurement par un opercule de même nature : au fur et à mesure que ces ouvrières atteignent à leur perfection, elles rompent leur cellule, et se mettent à travailler au guépier comme les véritables femelles, et à prendre soin de la recherche de la nourriture et de l'éducation physique de leurs jeunes sœurs. On présume qu'il en est de ces ouvrières comme de celles des abeilles, que leur état de stérilité dépend du non développement des ovaires, mais que l'instinct de la maternité ne s'en manifeste pas moins chez elles : aussi les unes travaillent-elles à l'agrandissement de la croûte extérieure ; les autres à la construction de nouveaux rayons ou gâteaux de cellules, disposés par plans horisontaux, offrant un plancher soutenu de distance en distance par des piliers qui les suspendent solidement, et qui laissent, par leur étendue qui dépasse de six à huit lignes le bord libre des alvéoles supérieurs, deux sortes de galeries où les guêpes peuvent facilement se diriger pour le service intérieur. Tout l'édifice ainsi disposé ne s'ouvre au dehors et dans la paroi inférieure que par un seul orifice dont le diamètre est tout au plus d'un pouce. Un guêpier de cette sorte n'est habité que par cent cinquante ou deux cents individus. C'est dans la saison la plus chaude seulement qu'il naît des

C'est dans la saison la plus chaude seulement qu'i naît des lairves pondues par les femélles, et des mâlas et des femelles susceptibles de dévenir mères, ou d'être fecondées : souvent même on ne les aperçoit que dans les premiers jours de l'automne; dès ce moment toutes les autres larvessont négligées, et même le plus souvent elles sont sacribées, arrachées de leurs cellules et jétées au dehoss. Les mâles périssent euxmêmes peu de temps après que les jeunes femelles ont été fecondées. Les anciennes ou les plus vieilles femelles succombent elles-mêmes; il ne reste plus que des femelles fécondées, qui rentrent dans le nid et qui s'y engourdissent perdant la saison de l'hiver, pour euigrer au printemps et re-commencer les travaux que nous venous d'indiquer.

2.º La Guére commune ou vulgaire; Vespa vulgaris.

Nous avons donné une figure exacte de cette espèce sous ie m. 8 de la planche de l'Atlas de ce Dictionnaire, qui représente les hyménoptères anthophiles, chrysides et ptérodiples. Son caractère peut être exprimé comme il suit:

Noire, corselet à deux lignes alongées jaunes, s'étendant

Noire, corseite a deux lignes atongees jaunes, setendant vers l'origin de l'aile de chaque côté, écusson à quatre taches jaunes; anneaux de l'abdomen mi-partis de noir à la base, de jaune à l'extrémité libre, avec des points noirs distincts.

Le nalle diffère de la femelle par la longueur de ses an-

tennes et par ses dimensions: cette espèce construit son guépier sous la terre dans un terrain sec, ordinairement sous le gaton, dans quelque ancien trou de taupe, à huit ou dix pouces de profondeur de la superficie. En général, sa forme est globuleuse, de plus d'un pied de diamètre, et il contient de douze à quinze mille cellules, lorsqu'il est terminé. L'enveloppe extérieure des guépiers construits par cette

L'enveloppe extereure des guépiers construits par cette espèce est composée de lames d'une sorté de papier ou de cartou léger, mais superposées de manière à acquérir près d'un pouce d'épaisseur; les teintes en sont nuancées, diversement de grisau verdâtre, au bran, au bleü où au rougestre, suivant les matériaux qui sont entrés dans la pâte de cette croûte, qui présente ordinairement d'eux orifices qui servent indifférentment d'suse ou d'entrée.

Quand on ouvre ces guépiers, on voit qu'ils sont très-requilereme, Leonstruits à l'intérieur, par autant d'étages qu'il y a de gâteaux ou de planchèrs de cellules; et les cloisons sont au nombre de douce à dix huit, suivant leur forme plus on moins alongée ou étroite. Il y a, de même que dans les gâteaux des guépes frejons, deux sortes de pilastres ou de colonnes qui lient entre eux les rayons, ear c'est toujours par la partie supérieure que les guépes commencent leurs tra-vaux de construction.

Les guêpes sont absolument réunies en société: tous leurs travaux . leur profession . leurs dangers sont communs ; elles se nourrissent elles et leurs larves, de matières animales, de chair des viandes qui sont exposées à l'air, des insectes morts, des fruits sucrés et bien mûrs, qu'elles déchirent et qu'elles emportent par lambeaux. Pendant les plus fortes chaleurs, les semelles ne sortent pas du guépier; elles ne s'occupent que des soins domestiques, de la ponte et de la nourriture des larves, auxquelles elles préparent les alimens, suivant leur degré de développement, à peu près de la même manière que les oiseaux délivrent la becquée à leur progéniture. Dans la saison chaude il faut à peu près un mois pour que l'œuf pondu devienne un insecte parfait. Il est vingt jours à croitre sous forme de larve : il file alors son cocon dans l'alvéole, et, de huit à douze jours après, il en sort avec des ailes. La cellule n'est pas perdue pour cela; elle est nettoyée avec soin, et sert de nouveau berceau a une larve dont l'œuf ne tarde pas à être déposé dans une cellule que la femelle trouve préparée.

On a remarqué que les œuis destinés à produire des mâtes ou des femelles n'étoient jamais déposés dans les rangs d'alvéoles qui servent à l'éducation des ouvrières : aussi distingue-t-on ces dernières à leurs dimensions, qui sont moindres en largeur et en hauteur.

Un guépier de cette sorte n'est cependant habité que peadant une seule saison; la plupart des guépes mâles, ouvrières et femelles, qui ont pondu, périssent pendant l'automne : quelques jeunes femelles passent l'hiver dans une sorte d'engourdissement dont elles a sortent qu'au premier printemps , et l'on croît que chacune d'elles, comme une nouvelle Didon, devient la fondatrice d'une nouvelle ville

Il paroît que, sous un grand nombre de rapports, les mœurs de la guépe commune sont à peu près les mêmes que celles de la guépe frelon.

Parmi les guépes de même forme, à peu près décrites par les auteurs, nous citerons parmi celles du pays :

3.º La Guere d'Allemagne; Vespa germanica, figurée par Panzer, cah. 49, pl. 20.

Elle est noire: sa tête a des taches de rouille, dont une

grande sur le chaperon, avec trois points noirs en .\*., et une en croissant sur le vertex. Elle ressemble d'ailleurs à la guépe commune, excepté que le bord libre des anneaux ae présente pas des points distincts et isolés, mais unis à la bande noire de la base.

4.º La Guere D'AUTRICHE ; Vespa austriaca.

Figurée par l'anzer, d'après M. de Megerle, mais qui paroté être un mâle. Semblable à la guépe commune, mais de moitié plus petite, n'ayant que deux tuches jaunes sur l'écusson; le chaperon tout jaune, et pas de points sur les cerceaux jaunes de l'abdomen.

5.º La Guère saxone; Vespa sazonica, qui paroit être encore un mâle par la longueur de ses antennes, la forme de ses yeux plus globuleuse, et dont l'abdomen n'a que de très-petita cerceaux jaunes.

6.º La Guera Rousse; Vespa rufa.

Semblable à peu près à la commune, mais offrant une taché couleur de rouille à la base de l'abdomen.

Parmi les espèces étrangères dont les nids ont quelques rapports avec les guépiers des deux premières espèces, nous citerons:

7.º La Gubre ratou; Feipa morio, que M. Cuvier a décrite et figurée dans le Bulletin de la Société philomathique, an VIII. Elle est toute noire, brillante: nous en avons observé un grand nombred 'individus dans un guépier venant de Cayenne, et semblable à une clocheirrégulière remplie par la base, avec une cuverture latérale.

8.º La Guére Cartonnière; Vespa nidulans.

Décrite et figurée par Réaumur, Hist. des Insectes, tom. vr, pl. xx et suivantes. C'est une petite espèce noire, à abdomen conique, avec des taches et des cerceaux jaunes.

Elle vient également de Cayenne où elle constroit des nids de très-grandes dimensions, d'un carton très-fin et très-blane, qu'elle suspend à l'extrémité des branches d'arbres. L'orifice de ce nid est en dessous et au centre; il correspond à une sorte de cheminée qui traverse chacun des gâteaux, souvent au nombre de seire à vingt, adhérens, par toute leur circonférence, à l'enveloppe extérieure.

On a rapporté à un genre particulier, sous le nom de poliste,

l'espèce suivante qui est très-commune aux environs de Paris, o.º La Guère française: Vespa gallica.

Elle aété décrite par Geoffroy, tom. n., pag. 374, n.º 5, sous le nom de guépe à anneaux bordés de jaune, et à deux taches jaunes sur le deuxième.

Elle a six taches correspondantes à l'écusson: elle coastruit un très-petit nid composé de vingt à trente cellules, dont celles du centre sont plus longues. Ce guépier est très-commun dans les broussailles sur les arbustes. Les mères sont fort " attachées aux larves, et ne quittent pas le nid quand on le détache des branches.

Enfin, pour indiquer encore quelques espèces d'une forme particulière, que l'on a même rangées dans des genres particuliers sous le nom de zethes, d'eumènes et de disealies, nous ferons consoftre les suivantes:

10.º La Guere en romme; Vespa pomiformis.

Il paroit que la femelle et le male ont été figurés sous deux noms différens par Panzer, cah. 63, n.º 7 et 8.

Elle est noire, tachetée de jaune: le pétiole de l'abdomen présente deux points jaunes dans la partie la plus renfiée; le deuxième et le troisième anneaux ont une double tache jaune interrompue, tandis que tous les autres sont bordes de jaune.

Elle a été décrite par Rossi, par Allioni.

11.º La Gutre stranglis: Vesps coaretata.

Figurée par Geoffroy, tom. 11, pl. 16, fig. 2, sous le nom de guêpe à premier anneau du ventre en poire, et le second en cloche.

Elle est noire; le devant du corselet et la partie postérieure ont des taches jaunes; l'anneau en cloche de l'abdomen a deux points et une bande interrompue jaune.

Geoffroy a observé le nid de cette espèce : il ne contient qu'une seule larve; au dehors il est sphérique et composé d'une terre fine.

GUÉPE DÉGINGANDÉE OU DISLOQUÉE. (Voyez CHALCIDE PICIPEDE.)

Guêres donées. (Voyez Chayside.)

GUÉPE ICHNEUMONE, MAÇONNE. Voyez Spriege. (C.D.)

GUÉPIER. (Bot.) Voyet FAVOLUS. (LRM.)

GUÉPIER. (Entomol.) On nomme ainsi les nids de Guéra. Voyez ce mot. (C. D.) GUÉPIER (Orainh.): Merops, Linn.; Apiaster, Briss. Lea oiseaux avec lesquels les guépiers ont le plus d'analogie sont les hirondeiles. Ils ont, comme elles, le corps alongé, tout d'une venue, le gosier ample et les ailes longues. Leur manière de volgr et de se nourrir est la même; toujours en l'aire que perchés sur des branches sèches, on ne les voit jamais sur terre, double la brièveté de leurs jambes une leur permettroit des er celever qu'avec beaucoup de difficulté, et c'est avec asset de justesse que les colons hollaudois du cap de Bonne-Espérance les appellent hirondelles de mondane.

Leurs caractères génériques consistent dans un bec triangulaire à sa base, alongé, en arête, un peu arqué, et terminéen pointe aiguë, des narines petites, arrondies, couvertes, en général, de plames dirigées en avant; une langue cornée, non extensible, à peu près de la moitié de la longueur du bec, étroite, plate, déchiquetée sur ses bords, mais non terminée enflets caverneux ou enun pinceau de fibres nerveuses, comme ront supposé quelques naturalistes; des tarses courts, denués de plumes; un doigt derrière et trois devant dont l'extérieur et rémi à l'intermédiaire dans la plus grande partie de sa longueur, comme ches les martins-pécheurs ou aleyons; l'ongle intermédiaire le plus fort de tous et dilaté sur son bord interne; une queue composée de douse pennes, et les plumes couvrant les différentes parties du corps, douces, soyeuses, à longues barbes désunies.

Le mâle est toujours un peu plus fort de taille que la femelle, dont les couleurs ont une teinte moins prononcée et moins éclatante.

Les guépiers ne paroissent appartenir qu'à l'ancien continent, On n'en a pas vu en Amérique, et les oiseaux de la Nouvelle-Mollande qui ont été placés dans ce genre par Latham et par Shaw, sont des polochions et des créadions de M. Vieillot. Le vol est l'état naturel des guépiers, qui mangent, boivent, se baignenten volant, et ne se perchent sur les branches d'arbres, particulièrement sur celles qui sont défeuillées, que pour se reposer. Ilsse nourrissent d'insectes dipérères ou tétraptères, et surtout de ceux qui font amas de cire et de miel, comme les réclons et les abeilles. Quoiqu'ils tirent leur nom françois du unt guépe, M. Levaillant n'en a jamais trouvé dans l'estomaç unt guépe, M. Levaillant n'en a jamais trouvé dans l'estomaç

des nombreux individus qu'il a ouverts en Afrique. Les graines que Belon dit avoir été retirées de celui de l'espèce européenne, sont aussi étrangères à la nourriture de ces oiseaux que les petits poissons dont Ray a supposé qu'ils faisoient aussi leur proie, d'après l'habitude qu'ils ont de voltiger sur les lieux aquatiques; ils ne se rassemblent en ces endroits que pour saisir les insectes qui y abondent, et ils nichent d'ailleurs, comme les martins-pêcheurs, les martinets et la plupart des hirondelles. au fond des trous qui se rencontrent sur les bords escarpés des rivières, ou qu'ils savent se creuser eux-mêmes avec le bec ct les pieds. C'est dans ces trous, au fond desquels, après y être entrés, ils pénètrent en reculant, qu'ils font leur ponte et élèvent leurs petits dans la saison des chaleurs, laquelle, pour l'Afrique. correspond à notre hiver. Les grands martinets leur en disputent souvent la jouissance, et les guépiers, quoique mieux armés, sont quelquefois obligés de céder au vol impétueux et à la rudesse des mouvemens de leurs ennemis.

Les différentes espèces recherchent les mêmes lieux pour leur habitation; mais elles nes mélent point, etse réunissent séparément pour leur départ et leur retour. Les unes vivent en troupe, les autres par paires, et ensuite par familles composées dupére; de la même et détoute la nichée. M. Levaillant a observé dans la parite de l'Alfrique par lai visitée, que cette dernière, habitude appartient aux espèces dont la queue est earrée qui fourchue; tandis que celles dont les deux pennes intermédiatres excédent les autres, vivent en grandes bandes.

Elien dit que les guépiers volent à rébours. Busion nie cette assertion; qui seroit en este absurde, si l'on entendoit par la voler la queue en avant; mais M. Levaillant explique ainsi le fait. Lorsque l'insecte poursuivi par un guépier est près d'être happé, il s'élève ou s'abaise quelques fois tout forit pour échapper à son ennemi en rétrogradant, et celui-ci, afin de ne pas manquer sa proie, est obligé de délancer plus ou moins obliquement par derrière pour couper le passage à l'insecte et le saisir; dans cette action, l'oiseau paroit au spectateur, place onvenablement au-devant de lui, voler un instant à rebours, ou du moins renversé, en n'avançant toutefois que du côté du bec. Le savant voyageur prétend même que tous les oiseaux qui vivent de la chasse ont de ces mouveneus brusques qui

présentent de pareils tours de force dans l'art du vol, et il cite le hobereau poursuivant dans les airs une vieille alouette, et les plaisantes cabrioles du traquet qui, de la pointe la plus élevée d'un buisson, fond sur une mouche passant à sa portée, et revient ensuite à sa place en pirouettant et en imitant les eulbutes du piecon dont le nom exprime ce vol biarre.

Comme les abeilles et les bourdons, qui sont le mets de prédilection des guépiers, se parfument d'odeurs suaves en poinpant le suc des fleurs, les guépiers s'en impreignent également; et leur peau épaisse, qui a la même qualité que celle des sucriers et des indicateurs, vivant aussi de miel, il doit prohablement à la nature de cette substance.

Les guépiers se laissent asser facilement approcher quand on ne les tourmente pas; mais les coups de fusil les efficaient; et lorsqu'on en tire dans les environs d'une berge par eux habitée, on les voit se précipiter hors de leurs trous, en gaussant des cris aigus la répétition de cet exercice par les chasseurs les détermine même à abundomer le canton, surtout lorsque les petits ont pris leur'essor. Ces oiseaux, pièm fournis en chair, prenneat beaucoup de graisse, et sont un mets asset bon; mais, leur peau étant coriace, il faut les écorches.

On peut provisoirement diviser les guépiers d'après la forne de leur queue. Dans le jeune âge, toutes les pennes en sont à peu près égales, mais lorsqu'ils sont parvenus à leur état parfit, les deux pennes du milieu deviennent, dans beaueoup d'espèces, plus longues que les autres. Le guépier commun présente un indice de ce prolongement; les espèces chez les-quelles il a lieu forméront la première section sous la dénomination de queue en fiéche. Plusieurs autres oat la queue à peur près carrée; o nen finurent la seconde section: et l'on connoit une espèce à queue feurehue, qui constituera la troisième. Mais il y a cancer une telle discordance, entre les auteurs, sur les espèces, qu'il seroit difficile d'en rectifier la synonymic.

## §. I. Queue en flèche.

Guárian commun: Merops apiaster, Linn.; Pl. enl. de Buffon, 938; et 1 et 2 de M. Levaillant, Monographie des Guépiers. Cette espèce, la seule qu'on trouve en Europe, est asses com-

mune dans l'île de Candie; on en voit aussi dans plusieurs contrées de la Grèce, en Italie et dans le midi de la France. Mais ils v sont considérés comme oiseaux de passage, et sont encore plus rares dans les pays septentrionaux. On en voit très-peu en Suède, où ils se tiennent près de la mer; et, quoiqu'ils préférent les pays chauds, Pallas assure qu'ils sont assez nombreux dans diverses parties de la Russie . où ils arrivent à la fin d'avril, et qu'ils restent dans les environs de la Samara et du Volga jusqu'aux approches de l'hiver, mais sans s'étendre jusqu'en Sibérie, où ils sont incoppus. Cette espèce est répandue en Barbarie, en Arabie et dans toute l'Afrique méridionale. Elle habite aussi quelques parties de l'Asie, et M. Levaillant a vu même plusieurs individug rapportés de la Chine. Ce voyageur a observé que les divers climats n'opéroient sur eux de différences que dans la taille et le plus ou moins d'éclat des couleurs. L'espèce valgaire est, par exemple, plus grande et plus colorée en Afrique qu'en Europe, tandis qu'en Chine elle est plus petite qu'ailleurs.

Le guépier d'Europe, à peu près de la taille de la grive mauvis et de forme alongée, a dix à onze pouces de longueur, et seize à dix-sept pouces de vol ; les deux pennes intermédiaires de la queue dépassent les autres de neuf à dix lignes; le tarse, gros proportionnellement à sa longueur, n'a que einq à six lignes. Le front est d'une couleur d'aigne marine : les veux petits, et d'un rouge vif, sont entourés d'un bandeau noir; le dessus de la tête est d'un marron teinté de vert, qui prend une nuanee toujours plus claire en approchant du dos ; le dessus du corps est d'un fauve pale avec des reflets de vert et de marron; la gorge est d'un jaune doré éclatant, et quelques individus portent un collier noiratre: les parties inférieures du corps sont d'un bleu d'aigue marine, qui règne aussi sur le bord extérieur de l'aile, et se retrouve avec des teintes roussatres sur la queue; presque toutes les pennes sont terminées de noir: le bec est de cette couleur, et les pieds sont d'un brun rougeatre.

La femelle, plus petite que le mâle, à les couleurs moins prononcées; les denx pennes intermédiaires de sa queue sont plus courtes, et elles ne dépassent pas les autres chez les jeunes.

An Cap et au Sénégal, où les guépiers sont très-abondans,

les individus de cette espèce sont plus forts; les deux pennés caudales plus longues, les couleurs plus vives et plus brillantes; le collier noir plus apparent. Les individus qui habitent l'Europe ressemblent davantage aux ieunes de ceux d'Afrique.

Le cri que fait entgendre le guépier commun est, suivant Belon, aussi fort que celui du loriot, et exprime les syllabes grulgra rurard, ou, selon d'autres, erou, erou, sonaini prétend que l'oiseau l'accompagne; de temps à autre, d'un craquement de bec.

Comme les cigales sont une proie friande pour les guépiers, les enfans de l'île de Candie en font un appàt pour les prendre; ils traversent à et effet la cigale avec une épingle recourbée; et à laquelle est attaché un long fil, ce qui ne l'empêche pas de volsiger et de devenir une sorte de hameçon pour l'oiseau qui l'avale.

Les trous dans lesquels ces oiseaux font leur nid sur les rives sublonneuse des fleuves, ou sur les coteaux dont le terrain est le moins dur, ont, dit-on, plusieurs pieds de profondeur; la femelle y dépose, sur un matelas de mousse, quatre à six osti blancs, un peu plus petits que ceux du merfe. Les mâles partagent les soins de l'incubation, qui dure dixsent à dix-builtours en Afrique.

GUÉPIER A GORGE BLEUB OU GUÉPIER LAMARCE. Cette espèce, qui a été décrite par Brisson sous le nom de guépier à collier de Madagascar ; par Edwards sous celui de mangeur d'abeilles , avec une figure, pl. 183; par Buffon sous celui de guépier vert à gorge bleue, et qu'on a représentée dans ses planches enluminées, n.º 740, avec la dénomination de guépier à collier de Madagascar, laquelle ne diffère que par le sexe du guépier à collier du Bengale, est le merops viridis de Linnæus et de Latham, que M. Levaillant a dédié, dans sa Monographie, à M. de Lamarck, et dont il a fait figurer le måle, pl. 10. Un bandcau noir, qui part du coin des narines, passe sous les yeux, et sc prolonge jusqu'aux oreilles; sa gorge, d'un bleu turquin, est entourée d'un demi-collier noir, en forme de croissant renversé; le dessus de la tête et le derrière du cou sont d'un vert-roussatre, tirant au bleu sur le front et aux environs de la bouche : les parties supérieures sont d'un vert plus ou moins lustré de bleu ou de roux, suivant les aspects; les pennes alaires, borGÜÈ

êtes de vert, ont leur extrémité noire; la politine et les autres parties inférieures sont d'un vert-bleuktre qui s'éclaicit jusqu'à l'anus ; les flancs et le dessous des ailés sont roussktres; les deux pennes du milleu de la queue forment un prolongement très-délié, et d'une longueur à peu près égale à celle des plumes latérales. Le bec et les ongles sont noirs, et les pieds brups.

La femelle, plus petite que le mâle, a les couleurs moins vives, moins sustrées de bleusur le front, et d'un vert jaunâtre sur la lête et le derrière du cou; les deux pennes centrales de la queue sont plus courtes; mais elle a, comme lui, un collier noir. Les jeunes, qui ressemblent, en général; aux femelles, n'ont pas ce collier, et leurs pennes caudales sont d'égale longueur.

Ce guépier est répandu depuis les côtes d'Afrique jusqu'aux sles les plus orientales de l'Asie. Il en existe au Muséum françois deux individus, dont un a été tué au Bengale par Macé, et l'autre à Pondichéri par M. Leschenault.

Guérier patirice ou Savigny. L'oiseau que M. Levaillant a dédié au naturaliste qui l'a rapporté de l'Egypte avec tant d'autres productions du même pays, est le merops superciliosus de Linnæus, ou guépier de Madagascar, Pl. cnl., n.º 250, de Buffon. Le guépier de Perse, le chaddæjr, merops æg yptius de Forskael, Flora Ægyptiaco-arabica, part. 1, pag. 2, n.º 2, ou groddeir de Savigny, paroissent aussi devoir être rapportés à la même espèce, qui, selon M. Levaillant, ne formeroit, avec les individus recueillis à Malimbe par M. Perrein, de Bordeaux, que trois races particulières. Les grandes différences que présentent les figures, ne permettent guère de considérer les conjectures de ce naturaliste, comme une vérité positive et démontrée ; mais c'est lui qui a le plus étudié le genre Guépier; et son ouvrage offrant à cet égard le dernier état de la science, il paroit convenable de le preudre ici pour guide. Il y a donné, sous les n.º 6 et 6 bis , la figure du male et du jeune; et, d'après la comparaison d'individus provenant d'Egypte, de Perse, de Madagascar, du Sénégal, de Malimbe, il a indiqué les variations provenant de ces divers climats, dans des descriptions dont voici l'analyse.

En Egypte, le front est ceint d'un bandeau blanc, et ensuite bleu turquin, qui, de chaque côté, se prolonge sur les yeux

.

en forme de sourcils; et un autre bandeau noir, bordé de bleu, vêtend des coins de la bouehe jusqu'au-claid ses orcilités; le dessus de la tête, le cou et le dos sont d'un vert gai avec des nuances bleues; les grandes pennes aliaires, d'un vert roux et bordées de bleu, ont leur bout noir; la queue, en flèche, est de la même couleur; la gorge est d'un marron vif qui se termites circulairement au bas du ouv, et les autres parties inférieures sont d'un vert bleu, à l'exception des flancs, qui sont roux. Les yeux sont d'un brun roux, le bee est noir, et les pieds sont roussitres. La femelle diffère du mâle par moins de vivacité dins les couleurs.

Cince les individus de Perse et d'Egypte, les aites s'étendens presque jusqu'à l'estrémité des pennes latérales de la queue, ce qui n'a pas lieu cher ceux qui habitent des parties plus élèvees de l'Afrique. A Madagasqar, les individus de l'espèce sont plus getiss que n'Egypte et en Perse, et le plumage, d'une teinte rousse, n'a aucune trace de bleu; le front 'des premiers, au lieu d'être blane, comme chez ceux-ci, est d'un vert d'aigue marine. Au Sénégal et à Malimbe, où l'espèce est la plus forte, le hec est aussi plus long, mais plus grête que chez les individus rapportés de Perse et d'Egypte; le vert de leur plumage n'est pas mélangé de bleu, et les pennes, du ceptre de la queuc, qui sirrassent les pennes latérales d'environ la moitié, de leur longueur, ont cet excédant noiràtre; les ailes sont de dix-huit pouces moins longues que chez les autres, et l'on remarque dans leur milieu une ligne bleue.

M. Levaillant conclut de ces diverses observations que les guépiers qui habitent la Perse et l'Egypte, ne sont pas les mêmes qui se rendent au Sénégal, à Malimbe et à Madagascar; et que, ceux qui habitent cette ile différant encore des individus qui passent sur le continent d'Afrique, l'espèce forme trois rates distinctes qui ne se mélent pas ensemble.

Guaras Maaos II ELEO. Cette espèce, figurée dans les Oiseaux enlumines de Buffon, sous le nom de guépier de l'île de France, paroji étre la même que celle dont la figure se trouve au n.º 51, de ces planches, sous la dénomination de guépier à longue queue du Sénégal, merops bedius; Linn., et custaneux, Latb. Quoique M. Levaillant en forme deux espèces, dont il donne les figures sous les n.º 12 et 15, qu'il nomme, le pre-

GUE

mier guépier Latreille et le second guépier Adanson, et qu'il prétende que celui-ci est d'un tiers moim fort que l'autre, les observations sur lesquelles il fonde des différences spécifiques, me semblent pas plus tranchantes que celles d'aprèc lequelles il a cru devoir réunir en une seule les espèces qui ne constituent, suivant fui, que des races particulières du guépier Lamarch. Outre que les deux guépiers mont, d'après auteurs, qu'environ un pied de long chacun, ils n'offrent que les couleurs marron et bleue dans des proportions et des distibultons un peu différentes; l'une présentant le marron, non seulement sur la tête et sur le dus, mais encore sur une partie des mennes alaires et caudales.

GEEPIER ROSE A TRIE BLEUE; Merops nubicus, Gmel., et caruleoosphalus, Sh., pl. 3 de Lev. Cette espèce, figurée dans les Planches enluminées de Buffon sous le nom de guépier de Nubie, comme ayant la queue carrée , n'a vraisemblablement été dessinée par Bruce que sur un jeune individu qui n'avoit pas encore les deux longues pennes dont l'oiseau est pourvu dans son état parfait, époque à laquelle le male a le front et le dessus de la tête entourés d'un capuchon bleu à nuances vertes, qui passe derrière les yeux, Iui enveloppe la gorge, reparoît sur le groupion et teint les couvertures supérieures et inférieures de la queue et le bas ventre. Le derrière de la tête et du cou . le manteau, les convertures du dessus des ailes et la queue sont d'un rouge de brique, pendant que tontes les plumes, a partir du bleu de la gorge jusqu'à celui du bas-ventre, sont d'un rose fonce, plus vif sur la poitrine que sur les flancs. Le bee est d'un noir luisant, ainsi que les ongles; les yeux sont rougeatres, et les pieds d'un brun rouge. Les pennes centrales de la queue qui excedent quelquefois du double la longueur des autres, sont plus courles chez les femelles, dont la couleur a moins de vivacité.

Gibria cam-sosi 'Merops bicolor, Daud, Ann du Mus, et malmbiaus, Sh. Micel. Cette capèce, qui voyage en troupes, et qu'en u miportée de la côte d'Angole, ne paroit dans les terres de Malimbe que pendant trois mois de l'année; elle al dix pouces de longueur toille, et la queue a sept pouces et demi en y comprenant les deux pennes intermédiaires qui dé-passentlés autres de dix-huit ligues, et le terminent en pointe

fort siguë. Le màle a le front, le dessus de la tête, le derrière du con, le manteau, les ailes en entier, le croupion et le dessus de la queue d'un gris ardoisé avec des tons rougeâtres; un handeau noir, partant des coins de la bouche, a étend jusque derrière les yeux, et une hande blanche règne sous ce handeau; toutes les parties inférieures sont d'un rose fonce très-luisant; les deux filets de la queue sont d'un gris rougeâtre; les yeux sont rougea, le bec et les pieds noirs. Toutes les parties supérieures sont d'un gris de perle chez la femelle; d'ont le corps est en dessous d'un rose tendre.

GUÉPIER A LONGS BRINS OU THOUIN. Cette espèce, que M. Levaillanta figurée pl. 4, et qu'il présente comme nouvelle, pourroit être appelée merops tenuipennis, ou merops Thouini; elle se distingue surtout par le peu de largeur des filets des deux pennes centrales de la queue, dont la tige, presque dénuée de barbes, est terminée par une sorte de palette; les autres pennes, au lieu d'être égales entre elles, sont fourchues; une large bande noire, bordée en bas d'une ligne bleue, va ducoin de la bouche aux oreilles ; le front, le derrière du cou, le manteau et les couvertures des ailes sont d'un vert olivâtre. nuance de roux, et dont les reflets sont tels que cette dernière. couleur paroît dominer quand on regarde l'oiseau en devant, et le vert, lorsqu'on est placé dans un sens contraire. Le gosier est jaune, et l'occiput roux, ainsi que le haut de la gorge ,: dont le bas offre une tache noire triangulaire; la poitrine, les flancs et le ventre sont d'un vert roussatre, qui prend une teinte bleuc aux parties postérieures ; le croupion et les couvertures de la queue sont d'un bleu d'outre-mer, glacé de vert sur les dernières pennes alaires, dont plusieurs sont rousses et. terminées de noir. Cette dernière couleur est celle de la queue et du bec; les pieds sont bruns. On a dit à M. Levaillant que cet oiseau étoit d'Afrique; l'individu qui existe au Muséum françois, est annoncé comme provenant du voyage aux Terres Australes.

Guérien a Gonce meanen ou Cuvien: Merops albicollis, Vicilla, pl. o de Lev. Cet oiseau, de dix pouces de longueur, qui vient. du Sénégal, a les yeux traversés par une harre moire, une calotte et un large plastron de la même coulcur; le front et les cotés de la tête sont ceints d'un handeau blanc, et la gorge,

également blanche, est encore un signe distinctif de cette espèce. Le dessons du corps est d'un vert clair qui s'affoibit sur les parties les plus basses; les côtés et le dessus du con, le dos et les couvertures des ailes sont d'un vert à reflets roux; les scapulaires, le croupion et les couvertures supéricures et inférieures de la queue sont d'un bleu pale; les pennes alaires, d'un roux elair, sont terminées de noir, et cette couler sur aussi celle de la partie des pennes caudales qui excéde les autres. Le bec et les ongles sont noirs et les pieds bruns.

GUEPIBR ROUSSE-TETE OU BONELLI : Merops ruficapillus, Vieill. : pl. 19 de Lev. Cette espèce d'Afrique, à peu près de la même taille que le guépier commun, mais d'une forme plus alongée, a les deux pennes intermédiaires de la queue beaucoup plus longues, et son caractère distinctif peut être tiré du capuchon roux qui lui enveloppe la tête et le cou, à l'exception de la barre noire par laquelle les yeux sont traversés, et qui est encadrée dans une bande blanche. Presque tout le reste du plumage est d'un vert lustré. Les veux sont rougeatres, les pieds bruns, le bec et les ongles noirs. Les deux pennes caudales intermédiaires sont plus courtes chez les femeltes dont les couleurs sont moins vives. Le roux de la tête a une teinte verte chez les jeunes, dont les parties vertes sont nuancées de roux. ct dont la queue est sans prolongement, circonstance qui permettroit de rapprocher de cette espèce celle que Brisson a figurée avec la queue carrée, d'après un dessin de Poivre. tome 4. pl. 44. n. 3. sous le nom de guépier à tête rouge.

Gnéssa suesans, Meroja superbu. Lath. Le docteur Shaw, en décrivant et ciseau dans ses Mélanges, planche 78, annonce qu'il le crèsi de la même espèce que le guépier rouge et bleu; mais Latham en fait une espèce particulière dans le deuxième Supplement du Synopsis, et M. Cuvier l'indique comme telle parmi celles de la première section à queue en flèche. Cet oiseau a huit à neuf pouces de longueur; le tour des yeux, la gorge et le croupion sont bleus ; le reste du plumage est rouge, es la pointe des deux peanes caudales intermédiaires, noire.

M. Cuvier range aussi dans la même section le merops ornaius, Lath., pag. 155, et pl. 128 du deuxième Supplément au General Synopsis; mais, cet oiseau étant de la Nouvelle-Galles



du Sud, où on le nomme dee-weed-gang, son admission dans le genre Guépier résoudroit, d'une manière contraire à l'opinion de MM. Levaillant et Vieillot, la question relative aux espèces de la Nouvelle-Hollande que ce dernier a rejetées parmi ses pochions et créadions, correspondant aux philédons de M. Cuvier, et l'on croit devoir encore laisser cette question sans solution positive, en se bornant à décrire l'oiseau dont il s'agit. qui ales plumes du sommet de la tête orangées, une bande noiro traversant les yeux, comme presque tous les guépiers ; la poitrine ianne ainsi que la gorge, au milieu de laquelle est une tache triangulaire noire; les parties inférieures d'un blanc bleuatre ; le dessua du con d'un vert pur, qui brunit sur le dos : le croupion et les couvertures du dessus de la queue bleus; les couvertures des ailes fauves; leurs grandes pennes vertes, et les pennes secondaires bordées de jaune; les pennes intermédiaires de la queue bleues, et garnies de petites barbes d'un rouge brun dans la partie qui excède les autres.

## §. II. Queue carrée.

Godrina A OUTED D'AZEO OU DAUDIS: Merops philippinus, Linn.; Pl. end. de Budh, n.º 57, et de Lev, n.º 14, Cette espèce, rapportée des Philippines par Sonnerat et Poivre, et dont les pennes caudales sont toutes d'égalc longueur, n'a qu'environ neuf pouces. On his voit le trait noir passant sur les yeux, nais le reste de la tête et les parties supéricures du corps sont uniformément d'un vert gai très - lustré, à l'exception de la queue, qui est d'un bleu céleste, et du bout des pennes alaires, qui est d'un bleu céleste, et du bout des pennes alaires, au est nois l'experies inférieures sont d'un jaune plus brillas sur la gorge et la politine, et qui prend essuite des teintes verdâtres et roussètres.

Gúrira aousse-coace: Merops reficollis, Vicili, ; pl. 16 de Lev. Cette espèce vennnt l'Egypfe, et qui se trêuve au Muséum de Paris, est à peu prèt de la taille du goépier commun, mais elle en diffère par sa queue carrée et par la plaque fauve qui lui couvre la gorge; elle a le front roussitre; une bande noire va du bec aux oreilles je dessus de la tête et les parties supérieures du ocrps sont d'un vert plát et comme glacé de gris avec quelques nuances bleuktres ; le bout des pennes alaires est d'un noir bron. Toutes les parties inferieures sout d'un convert pale; et présentent des nuances bleuatres suivant les in. cidences de la lumière. Le bec est noir, et les pieds sont bruns. GUÉFIER A COLDIER GROS BLEU ON SONNINI : Merops variegatus, Vieill.; pl. 7 de Lev. Cette espèce, qui n'a pas plus de six pouces de longueur totale, et que le voyageur Perrein a rapportée de Malimbe, où elle est commune, a la tête et tout le dessus du corps d'un vert foncé; le trait noir qui traverse les yeux, descend plus has que chez les autres espèces; la gorge est d'un jaune jonquille : le collier, d'un bleu d'indigo, en est séparé par une ligne blanche ; la poitrine et les flancs sont d'un rouge marron; les parties inférieures sont d'un vert roussatre; les pennes alaires, rousses intéricurement, sont terminées de noir à leur bout, ainsi que les pennes caudales, dont le haut est d'un roux clair. Les yeux sont rouges, et le bec, les picds et les ongles noirs. La femelle différe du male par des couleurs moins vives et par l'absence d'une tache rouge qui se reularque sous l'aile de celui-ci.

M. Vieillot décrit, sous le nom de guépier hausse-col noir, merops collaris, une espèce venant du Sénégal, à laquelle il trouve lui-même de grands rapports avec celle-ci, à l'exception

de la taille , plus pétite chez ce dernier.

Cette espèce, dont levol est aussi rapide que celui des autres, se pose fréquemment sur des arbres peu élevés, d'où élle sé précipite sur les insectes qui voient à sa portée, pour y revenir après avoir saisi sa proie, et elle quitte le canton lorsque le nombre de ceux dont elles pourris dininue.

Guérias sinciae, Merops erythropterus, Ginel, et Lath. Cet oiseau, décrit par Bufio sous le nom de guépier rouge et vert du Senégal, et représenté n. 788 de ses Planches enluminées, sons celui de petit guépier du Sénégal, est le mème qu'on troive, pag. 1, de la Monographie de M. Levaillant, qui l'a appelé minule, parce que c'est la plus petite espèce connue jusqu'à ce jour. Lu tête, le dérrière du cou, le manteau, les capualires, le croupion, les couvertures des ailes et de la quene, et les deux pennes centrales de cette dernière sous d'un vert elair et nauncé de jaune et de bleu le trait qui passe sur les yeux est noir; au-dessous de la gorge, qui est d'un junui jonquille, se fait remarquer un platron d'un marcan poirpe, plus fonce en haut qu'en bas, les parties in d'étieures sont

d'un vert pâle et nuancé de roux; les pennes latérales des ailes et de la queue sont d'un roux clair, et terminées par une rone noire, suivie d'une ligne fauve, couleur qu'on observe aussi dessous les ailes, aux flancs et aux cuisses. Les yeux sont rougetaires et les picès bruns; le bec est noir. Cette espèce existe daus une très-grande partie de l'Afrique méridionale.

GUÉPIER LESCHENAULT : Merops Leschenaulti , Vieill.; pl. 18 de Lev. L'oiseau, auquel M. Levaillant a donné le nom du voyagenr françois qui l'a rapporté de l'île de Java, ressemble beaucoup à celui qu'il a figuré, pl. 15, sous le nom de guépier quinticolore, et qui est de Ceilan : aussi cet ornithologiste a-t-il soin de combattre d'avance l'objection qu'il prévoit, en faisant observer que ce dernier, dont la taille est plus forte en général, quoiqu'il avoue lui-même que, parmi les individus qu'il a cus en sa possession , les uns étoient plus petits que les . autres, n'avoit pas le bandeau noir qu'on remarque chez le guépier Leschenault, et que tout le dessus de la tête, du couet le manteau étoient d'un marron vif chez le guépier quinticolore, tandis que le front et le sinciput du guépier Leschenault étoient d'un vert sombre, prenant tontesois des tons marrons à certains jours. En supposant que les différences dans la taille ne puissent être attribuées aux différences de climats ou de sexe, et que les plus petits individus sussent nécessairement des jeunes, la raison la plus forte que M. Levaillant apporte en faveur de la distinction d'espèces, est que la couleur noire étant permanente, si le guépier Leschenault, dont la taille est inférieure, possède le bandeau, ce trait caractéristique n'a pu disparoitre avec l'age chez le guépier quinticolore , qui en est privé. Au reste, en invitant à examiner en nature le guépier. Leschenault, du Muséum de Paris, et à en rapprocher les deux planches de M. Levaillant, on se bornera ici à exposer que les deux oiseaux figurés ont la gorge d'un jaune citron, un collier d'un vert noiratre, fort étroit; que les plumes scapulaires, les couvertures supérieures des ailes et le bord extérieur de leurs pennes sont verts; que les premières et les secondes pennes sont terminées de noir brun; que le croupion est bleu : que les pennes caudales sont d'un bleu verdissant en dessus ; que la poitrine et les parties inférieures sont d'un vert jaunatre ; enfin, que le bec est noir, et que les pieds sont d'un brun peu foncé.

Guérier A conce nouce. Shaw avoit déjà figuré dans ses Mélanges, pl. 337, sous le nom de merops gularis, un guépier à gorge rouge, trouvé à Sierra-Leone, dont la taille étoit celle du guépier commun , dont le front et le croupion étoient bleus , le dessus du corps noir, la gorge d'un beau rouge de feu; le ventre marqué de taches bleues et noires, et les ailes d'une grande tache ferrugineuse; les pennes de la queue d'égale longueur . avant les bords bleus ainsi que celles des ailes , qui ne dépassoient guère son origine. Latham a compris cette espèce dans le Supplément de son Index ornithologicus.

On voit, dans les Galeries du Muséum de Paris, une autre espèce de même taille, sous la même dénomination, et qui a en effet la gorge de la même couleur, et les ailes aussi courtes, mais dont le plumage est d'ailleurs bien différent. M. Levaillant a fait figurer cet oiseau, pl. 20, sous le double nom de Gué-PIER A GORGE ROUGE OU BULOCK, parce que l'individu provient d'un échange fait avec le naturaliste anglois. Les plumes de cette espèce, plus courtes et encore plus soyenses que celles des autres , sont d'un vert éteint et nuancé de fauve sur toutes les parties supérieures du corps , à l'exception du dessus de la tête, où ces nuances sont bleuatres; les moyennes pennes de l'aile sont largement terminées de noir; la gorge, d'un vert bleu à sa naissance, offre ensuite une plaque rouge circulaire : la poitrine est d'un fauve olivatre, et le bas-ventre, ainsi que les plumes anales, sont d'un bleu d'outre-mer. Le bec et les pieds sont noirs, comme le bandeau qui traverse les veux. Ce second individu, qui paroit joune, ne seroit-il qu'une variété d'age ou de sexe du précédent?

M. Cuvier indique comme appartenant à la section des queues à peu près carrées, le merops cayennensis représenté. dans les Planches enluminées de Buffon , n.º 454, sous le nom de guépier à ailes et queue rousses de Cayenne, en observant que cet seau, dont les autres parties n'offrent qu'un vert olivatre, ne vient pas d'Amérique; mais, suivant M. Levaillant . l'oiseau lui-même seroit un merle et non un guépier. M. Levaillant a compris, n.º 11, parmi les espèces dont il

a donné la figu e', le guépier citrin, qui se voit au Muscum

de Faris, et que Sonnerat avoit rapporté de l'Inde, avec qualtre autres individus à peu près pareils; mais il pense lui-même; d'apràs des considerations très-bien developpèes; qu'il ne s'agit sci que d'une de ces dégénérations ou variétés accidentelles dont on a trouvé des exemples en Europe sui des nichées d'oiseaux tout entières; et comme les jeunes des espèces de guépiers à queue en flèche n'ont pas de pennes caudiales prolongées dans leur jeuine âge, il ne répugue pas à croire, avec d'autres naturalistes, que ces guépiers étrins, à queue égale à appartiendroient à l'espèce durguépier à gorge bleue, dont la deune est en flèche.

## §. III. Queue fourchue.

GOEFFER TAWA, Lev., pl. 8. Au lieu de joindre à cette denomination celle de guépier à queue fourchue, Lev., on de guépier à queue d'hirondelle, merops hirundinaceus, Vieill., on eroit devoir l'employer seule, parce que l'antre cesseroit d'être spécifique si l'on trouvoit de nouvelles espèces présentant le même caractère. Le mot tawa, qui peut se joindre au terme latin comme au nom françois, signifie fiel, dans la langue des grands namaquois : il a été donné à cet oiseau à cause de sa couleur, par ces Africains, voisins du cap de Bonne-Espérance. Sa queue, fort longue, est fourchue du bout commé l'est celle de notre milan, et non comme celle de certaines hirondelles. Le dessus de la tête, le derrière du cou, les scapulaires et les couvertures supérieures des ailes sont d'un vert jaunatre et luisant sous certains aspects. Les pennes alaires sont d'un vert gai à l'extérieur et roussatres intérieurement, avec le bout noir; les yeux, rougeatres; sont traversés par un bandeau noir: à une plaque jaune dont la gorge est d'abord couverte, suceede un large collier d'un beau bleu d'outre-mer, qui colore également le croupion et le dessus de la queue ; la poitrine et les parties inférieures sont d'un vert clair. Le bec et les ongles sont noirs et les pieds bruns. La femelle, un peu plus petite, a les couleurs moins prononcées. Les jeunes ont la quene moins fourchue, et ressemblent d'ailleurs aux femelles.

Cette espèce vit isolément, par couple, sur les bords de la rivière d'Orange, au cap de Bonne-Espérance, et jusqu'au iropique; elle fait dans l'intérieur des berges, dans des creux de rochers, et quelquiefois dans un granti trou d'arbre, un nid où la femelle pond cinq à six œui, d'un blanc bleuhtre, dont l'incubation dure dix-huit jours. Les petitsforment, avec le père et la mère, une troupe de sept à huit individus, et les diverses familles du canton ne se reunissent qu'à l'époque du départ. Le cri de l'oiseau exprime lasyllabe wi, répétée cinq aix fuis de suite en trainant.

Ce seroit le cas de former ici une quatrième section à queue étagée, si l'on pouvoit s'en rapporter au dessin de M. Poivre, d'après lequel Brisson, et ensuite Buffon, ont décrit le guépier d'Angola; on petit guépier vert et bleu, merops angolensis, Gmel. et Lath., lequel auroit effectivement la queue étagée; mais, outre cette singularité; l'oiseau, long seulement de cinq ponces et demi, c'est-à-dire d'une taille inférieure à celle du guépier minule, est annoncé comme étant d'un vert doré sur la tête, le cou et le dessus du corps, tandis qu'aucune autre espèce ne présente des reflets métalliques; on sait d'ailleurs combien peu les dessins de Poivre et de Sonnerat sont exacts. Quoi qu'il en soit, la bande passant sur les yeux étolt cendrée et pointillée de noir, la gorge janne, le devant du cou d'un beau marron. Les pennes alaires et caudales étoient vertes en dessus et cendrées en dessous ; la poitrine et le ventre d'un vert d'aigue marine un peu doré: les plumes anales d'un vert marron ; les pieds cendrés ; l'iris étoit rouge , et le bec poir.

Les auteurs ont placet leau con p d'autres oiseaux dans le genre depérer, unis quelques unes de ces espéces sont doutreus, et la plupart appartiennent évidemment à d'autres genres. Le Guérira a tres autres que tres contacts, deropresengement de Linnaux et de Entième, qui l'ont déert d'après Gener, Aldrovande et Brisson, parott à M. Levaillant n'être qu'un jeune du guépier d'Europe.

Le Guirra cano Ennors, Merose cofer, Lima, que plusient anturaliste ou rapporté au proméros à ventre brus, upus promeros à ventre brus, upus promeros per la ventre brus, upus promeros per la companie de la companie d

Le Guerien a tate gripe, Merops cinereus, Lath., que Seba

donne pour un oiseau du Mexique, est regardé par M. Cuvier comme un soui-manga à longue queue.

Le Grand Guspisa vert et sisu a coace taune, Merops chrysocephalus, Lath., n'est, selon M. Levaillant, qu'un jeune individu du guépier commun.

Le Guérana a rine zausa et mancae, Merope flucicans, Lath., dont Aldrovande a originairement donné la description sous le nom de manucodiata secunda, après l'avoir vu à Rome dans le cabinet de M. Cavalleri, paroit à M. Levaillant n'avoir été autre chose qu'un individu falsifié par des préparateurs, et qui, dans tous les cas, étoit étranger au genre Guépier.

Le Guérien A COLLIER ET A TRÈS-LONGUE QUEUE, Mérops longicauda; Vieilli, "n'est encore, selon le même naturaitse, qu'un individu travesti de la variété de son guépier Savigny, pl. Óbis, M. Vieillot, en niant que leg longues pennes eussent été ajoutées, avoue que c'est en elles seules que consiste la différence des deux oiseaux rapprochés par M. Levaillant.

Le Guéreza Senzanona, dont Forskeel fait mention dans sa Flora Egyptidec-arabica, a été considéré par Gmelin et Latham comme une variété du guépier commun, mais il est même douteux que ce soit un guépier, puisque son bec n'est pas en arête, et qu'il ne paroit pas avoir deux doigts joints jusqu'à la première articulation.

Le Guérira connu, Merops corniculatus, Lath., dont M. Vieillot a fait un créadion, est, suivant M. Levaillant, son corbicalao. Le Guérira caronculé, Merops carunculatus, Lath., est aussi

le créadion à pendeloques du même auteur, plus vulgairement pie à pendeloques; et le guépier natté en est la femelle.

Le guépier wergan, meropie monachita, liäth, i le guépier noir et jaune, merops phrygius; le guépier à capuchon, merops caulatus; le guépier aux joues bleues, merops cyanops; le guépier jauen, merops carralus; le guépier kogo, merops cincipnatus; le guépier moho, merops faciciatus, sout placés par M. Ovier parmi ses philédons, et par M. Vicillot avec ses polochions. M. Levaillant fait observer, dans sa Monographie des guépiers, que le moho se rapproche des sucriers, et que le kogo a été par lui décrit, à la suite des étourneaux d'Afrique, sous le nom de crevate friétée, et figuré pl. 20. (Cn. D.)

GUEREBA. (Mamm.) Voyez GUARIBA. (F. C.)

GUERÉZA. (Mamn.) Ludolphe, dans sa Description de l'Abyssinie, donne, sous le nom de guéréta, la figure d'un animal singulier, et tout-à-fait inconnu des naturalistes, qui semble avoir des rapports avec les, sagouins de Buffon. Aussi quelques auteurs l'On-list regardé, miss à tort, comme un ouisitit.

Poncet, dans la relation de son Voyage en Ethiopie, paroit aussi parler de cet animal, qui, ditél, est de la grandeur du chat domestique, qui a le visage d'un homme et une barbe blanche, et qui vit continuellement aur les arbres. Sa voix est semblable à celle d'une personne qui se plaint,

Enfin M. Salt, dans son Voyage en Abyssinie, donne la des-

cription suivante du guéréza :

« Cet animal est de la taille d'un chat; on le voit sur les arbres. Il a la queue longue, légérement rayée de noir et de blanc, et terminée par une touffe de poils blancs Sa robe a le poil long, et elle est partout d'un blanc très-clair, excepté sur le dos, où elle a une grande tache ovale, dont le poil est très-court et très-noir. »

Les peaux de ces animaux sont apportées du Damet et du Gojan, pays situés au sud-ouest de l'Abyssinie; on en fait des couvertures, et M. Salt en rapporta une dont il fit hommage au prince Régent, actuellement Roi d'Angleterre. Nous ignorions une partie de cesdétails, lorsque nous avons fait l'article FORKES. (F. C.)

GUERRIER. (Ornith.) Le voyageur Dampier donne ce nom à la frégate, pelecanus aquilus, Linn, et Lath. (Cs. D.)

GUESISAMI, BUNEPALLA (Bot.), noms arabes anciens, cités par Mentzel, du macis, qui est le tégument aromatique, recouvrant la coque de la noix muesdee, L'auteur ajout que les Arabes modernes le nomment, comme Serapion, bisbale et berbaca (3).

GUETIIS. (Bot.) Voyez Guri. (J.)

GUETTARDA. (Bot.) Le genre, fait par Linnaus sous ce nom, est le même que le matthiola de Plumier, établi long-temps auparavant. Cette analogie, que nous avious indiquée, a été confirmée par Ventenat et par M. Persoon, qui ont supprimé le matthiola. Il auroit paru plus naturel de conserver le nom le plus ancien. M. Persoon réunit aux précédens le laugeria de Jacquin, qui, en effet, n'en diffère presque pas. Le ravapu des

Malabares, ou cadamba de Sonnerst, appartient au même genre. Aublet avoit placé dans le guettarda une autre plante sous le nom de guettarda coccines. La pluralité des graines, dans chaque loge, oblige de les séparér, ét même de les placer dans une autre section de 1a famille. Nois l'avions d'abord rapproché de l'haméla; Schreber en a fait le genre voisin, iscrita, adoptiégénéralement. (3)

GUETTARDE, Gestlarda. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des rebiacées, de la pentandrie monogynie de Linnawa, offrant pour caractère essentiel: Un calice oblong, entier, comme tronque à son bord une corolle thublée, alongée, le limbé ouvert, de quatre à buit divisions; autant d'étamines ; un ovaire inférieur, surmonté d'un style simple et d'un stigmate obtus. Le fruit est un d'îup sec, un pen arrondi, comprimé ou ombiliqué à son sommet, tortucux, à six côtes, renfermant un noyau à six loges monospermes.

Le nombre variable des parties de la fleur dans ce genre, a readu son caractère difficile à déterminer, et surtout à le distinguer du laugerie et du mathiola, qui n'en différent est sentiellement que par le nombre des loges de leur fruit. Plusieurs botamistes ont cru devoir les réunir en un seul genre, surtout le mathiola.

Gourranse sisteanire: Guetlarda spinosa, Linn.; Lamk., Ith.

128; vulgairement F.sun ne Sanvi-Thousi. Arbre élégant, à deurs dorantes, cullivé, comme arbre d'ornement, dans l'Inde, son pays natal. Il s'élève peu, mais il procure une ombre agréable par ses grandes feuilles pétiolées, opposées, l'albres, ovales, très-entières, longues de huit on neuf pouces sur cinq de large: les stipules lancéolées, très-caduques; les fleurs sont blanches, veloutées en dehors, asset semblables à celles du jasmin, portées sur de longs pédoncules dichotomes, suillaires, toutes sessiles, alternes sur le pédoncule; quelques unes avorsient; elles répandent une odeur très-agréable.

Gurriande auguste: Guettarda argentea, Lamk, Dict. et Ill. geni, tab 164, fig. 1; Halesia, etc. Brown; Jam.; 205, tab. 20, fig. 1. Arbre originaire de la Jamaïque et de l'île de Cayenne, distingué par ses feuilles glabres, finement ridées en dessus, velues et argentées en dessous, remarquables par une quantité de veines transverses, qui les font parottre élégamment striées catre les nervures; les stiqueles élargies à leurbase, puis subulées; les pédioles, les pédoncules et les fleurs sont chargés d'un duvet cotonneux très-fin; la corolle à six divisions, et le drupe divisé en six loges monoupermes. ....

Gustrande andes Gestarde rugora, Sw., Hist. Ind., occid., pag. 63s. Vahh, Symh., 3, pag. 60s. Set tiges nont moins hautes que celles de la guettarde elégante; aes feuilles alongées, moins larges, rudes, hérisaées en desaus, tômenéeuses en dessous; les pédoncules plus courts que les feuilles, presque dichotomers, les fleurs blanches, petites, sessites, le calicetus bulés, hérisée et hifde; le tube de la corolle court, un peu courbé, pubescen et argenté en debors; le limbe à six découprures, en ovale renverse; six étamines, les tigmate globuleux, à deux lobes. Le fruit est un drupe arrondi, de couleur purries, contennal six semences enveloppés d'une pulpe charauc. Cette plante croîtà Saint-Domingue, et dans les îles de l'Amérique.

Gentraneza, rautus nuteriques, qui s'élève à la hauteur d'euviron vingt pieda, chargé de rameaux lisses et cylindriques; les feuilles sont souvent ternées, elliptiques, obtuses, très-entières, pubescentes eu dessous; les pédoncules axillaires, dichotomes, plus courts que les feuilles; les ficurs petites, sessiles, unitatérales, à quatre étamines; le calice à quatre dents obtuses; le tube de la corrolle soyeux, long d'un pouce ; le limbe à quafre lobes courts, ovales et réfléchis; le style hifide; le fruit est un drupe see, un peu arrondi, ombiliqué, à quatre emences.

Guerrade Membanneuse, Gueltarda membranacea, Swarts, L. c. Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles membraneuses, acuminées, rudes, hérisées. Son port es celui d'un arbrisseau, dont la tige n'a qu'un pouced épaisseur, revêtue d'une écorce rude; les rampaux un peu hérisées les fleurs sont preque esselles, unilatérales, disposées en grape terminales, opposées, dichotomes, de la longueur des pétioles, le calice tubulé, tronqué, presque à deux lobes; la corolle blanche; le tube pubescent, long d'un dezis-pouce; le

limbe à quatre lobes oblongs et obtus; quatre étamines; unt style subulé; le stigmate en tête. Le fruit est un drupe sec, blanchâtre, de la grosseur d'un petit pois, à quatre semences. Cette plante croft à la Nouvelle-Espagne, sur les hautes montagnes.

GUETARDE A PERTES PLUMBS (Guétarda parijlora, VAhl, Egl., 12, pag., 26. Abrisseau de l'ile Sainte-Croîx, en Amérique, 11 s'élève à seise pieds de haut; ses rameaux sont tétragones, d'un brun pourpre, parsemés de points grisstres; ses feuilles ovales, elbolagues, lisses, membraneuses, longues d'un pouce; les pédancules capillaires, plus courts que les feuilles, à trois fleurs trè-petites, l'intermédiaire sessile; quelquefois les pédancules latéraux portent deux ou trois fleurs; le calice est tabulé, obscurément trifide, la corolle en aoucoupe; son tube gréle, velu; le limbe à six découpures oblongues, blanchâtres en déton; cinq à six anthères presque sessiles; le stigmate en tête. Le fruit est un drupe globuleux, de la grosseur d'un pois, un peu tétragone, ombiliqué, à quatre loges monospermes.

GUETTARDE A FEUILLES RUDES: Guettarda scabra, Vent., Choix des Pl., tab. 1; Lamk., Ill. gen., tab. 154, fig. 3; Matthiola scabra, Linn., Spec.; Plum., Amer., fig. 6, et Burm., Amer., ab. 176. fig. 2. Arbre de movenne gran deur, originaire des Antilles, chargé de branches nombreuses, de rameaux opposés, hérissés de poils courts et blanchâtres; ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, arrondies à leurs deux extrémités, un peu mucronées, rudes à leurs deux faces, velues et blanchâtres en dessous; les stipules lancéolées, très-aiguës; les pédoncules velus, axillaires, bifurqués à leur sommet, formant une cime chargée de fleurs blanchatres, sessiles, trèsodorantes, accompagnées de bractées soyeuses, lancéolées; le calice tubulé, pubescent, à six crénolures; le tube de la co-· rolle élargi à son orifice ; le limbe à six divisions ovales . oblongues; six anthères sessiles; le stigmate en massue : le fruit est un drupe de la grosseur d'une cerise, contenant un noyau à cing ou six loges monospermes.

GUETTABDE A FLEURS CRÉPUES; Guettarda crispifiora, Vahl, Egl., 2, tab. 6. Arbrisseau de dix pieds, à tiges grêles. Ses rameaux sont tétragones, un peu velus; ses feuilles grandes,

élargies, ovales, acuminées, longues de sic pouces, un peu pileuses en dessus, velues, et un peu soyeuse en derisous; les stipules ovales, longues d'un pouce; les pédoncules axillaires et pileux, plus courts que les pétioles; les fleurs 
sessiles, disposées en épis unilatéraux, bildées; le calice tréscourt, à trois petites dents ple tube de la corolle long d'un 
pouce; le limbe à cinq lobes oblongs, crépus, laciniés; cinqanthères presque sessiles; le stigmate en étet. Le froit est un'
drupe velu, alongé, presque anguleux, à quatre faces, presqu'à quatre atles, et autant de loges monospermes. Cette 
plante croît dans l'Amérique, au Mont-Serrat, sur les hautes 
montagnes. (Poss.)

GUEULE DE FOUR (Ornith.), un des noms vulgaires de la mésange à longue queue, parus caudatus, Linn. (Cs. D.) GUEULE DE LION ou GUEULE DE LOUP (Bot.), noms vulgaires du mullier des jardins. (L. D.)

GUEULE DE LOUP (Conshyl.), nom que les marchands de coquilles donnent encore asses fréquemment à une espèce de coquille, dont Linnœus a fait son helix scarabeus, que l'on a depuis reportée parmi les auricules, et dont M. Denys de Montfort fait un genre, sous le nom de Scarabé. Voyer ce mot. (Dr. B.)

GUEULE NOIRE. (Bot.) On donne ce nom aux fruits de l'airelle myrtile, qui noircissent les levres lorsqu'on les mange. (L.D.)

GUEULE NOIRE (Conchyl.), Strombus luhanus, Linn. (De B.)

GUEULE DE SOURIS (Conchyl.), nom marchand d'une espèce de moule, le mytilus murinus, Linn. (DEB.)

GUEUSE. (Chim.) Ce mot est employé dans les ateliers; pour désigner la fonte de fer. (CH.)

GUEUX. (Ornith.) Bartram cite parmi les oiseaux de mer qui se trouvent aux environs de la rivière Saint-Jean, dans la Floride, des gueux de diverses espèces, qu'il n'indique que' par leur association aux hérons, aux pélicans, etc. (Cs. D.)

GUEVEI, GUÉVAI KAYOR. (Mamm.), noms que l'on donne, au Sénégal, à une espèce d'Arrino. Voyes de mot. (F. C.)

GUEVILLGUEVILL (Bot.), nom d'un arbrisseau du Chili,

qui est le periphragmos fastidus de la Flore du Pérou. Nous favious nommé, dans les Annales du Muséum, vol. 5, pag. 113, contua liguatima, en conservant le nom générique précédemment adopté. Willdenow, dans son Hort. Berol., le cite comme étant le même que son «estia, qu'il distingue du cantua par une capaule d'quatre loges, et des graines non nilées. Cependant, la gravure de cette plante, dans la Flore, présente une capsule à trois loges et des graines ailées, comme dans le cantus, ce qu'i infirire l'assertion de Willdenow. (£).

GUFO. (Ornith.) L'oiseau auquel les Bolonois donnent ee nom, et celui de guuo, est le grand-duc, strix bubo: Linn.

( CH. D. )

GUGELFIRAUS. (Ornith.) Dénomination allemande du loriot d'Europe, oriolus galbula, Linn., qui se nomme aussi gutmerle. (Cs. D.)

GUGER. (Ornith.) Voyez Guegger. (Cs. D.)

GUGGEL (Ornith.), un des noms allemands du coq, gal-

lus, qui se nomme aussi gul. (CH. D.)

GUGHAREO (Ichthyol.), nom que l'on donne à Nice, suivant M. Risso, au centropome rayé, de M. Lacépède, poisson que nous décrirons à l'article Peache. (H. C.)

GUGLIA. (Boi.) Non florentia du genre Agarie. Champianon remarquable par son chapeau conique, longde six pouces, d'un blanc rosé ou d'un rose agréable, garni de feuillets moiritres et porté sur un stipe élevé, eylindrique, fistuleux, blanc, nuni d'un collère caduc. Il rosti es autome dans les lieux aablonneux, il fait partie des Œers-n-L'encas. Voyez eet article de l'aulet, où se trouve rangé l'agarices finitairus, Linn. (Lux.)

GUGRUMBY (Ichthyol.), un des noms arabes de la vaudoise. Voyez Able, dans le Supplément du premier volume. (H.C.)

GUGULUS. (Ornith.) Ce nom, dans Albert, s'applique au coucou, cuculus. (Cn. D.)

GUHAHA (Ornith.), denomination generale des aras au Paraguay. (CH. D.)

GUHR. (Min.) Matière visqueuse, formée, suivant M. Beurard, d'un mélange de terres très-divisées, chargées de quelques substances métalliques, proyenant de la décomposition GIII

27

des minérais, et suintant dans les travaux de mine à travers les fentes de la roche.

On a donné, par une fausse analogie, le même nom de guhr a la chaux sulfatée niviforme, et à la chaux carbonatéepulvérulente, parce que l'on considéroit ces deux variétés comme des produits d'altération. (Baans.)

GUI ou GUY ( Bot.), Fiseum, Einn. Genre de plantes dicopiédome, de la famille des loranthes, Juss., et de la diodes tétrandre, Linn., dont les Beurs sont diorques, ayant un calice à bord entier, à peine saillant; quatre pétales caliciformes, réunis pir leur base. Dans les fleurs males, chaquepétale porte, sur le milieu de sa face interne; ane anthère résaile, oblongue, Dans les femelles, l'ovaire cet inférieux, couronné par le callec, et surmonté d'un siyle court, termine par un stigmate arrondt. Le fruit est une bule globulensé, réimpile d'une pulpe risqueuse, et contenant une seule graine en cœur, un peu comprime et charmes.

Les guis sont des plantes ligneuses et parasites des arbres; ils ont des feuilles simples, ordinairement opposées, quelquefoisnulles, et des fleurs disposées né pisou en grappes axillaires. On en connoît aujourd'hui une vingtaine d'espèces qui, excépté deux, sont toutes éxotiques. Nous nous contenterons de mentionner ici les suivantes.

GUI BLANC OU GUI COMMUN : Viscum album, Linn., Spec., 1A51: Viscum baccit albis, Tournel. Inst., 600: Duhamel. Arb., 2, p. 334, t. 104. Sa tige est ligneuse, cylindrique, divisée presque des sa base en rameaux dichotomes, articulés , nombreux, étalés , d'un vert assez clair, ou un peu jaunatre, de même que toute la plante, formant une touffe arrondie , haute d'un pied à un pied et demi. Ses feuilles sont sessiles, oblongues, entières, un peu épaisses et glabres; ses fleurs sont petites, d'un jaune verdatre, ramassées trois à six ensemble dans les bifurcations supérieures des rameaux, les males et les femelles séparées sur des pieds différens ; elles paroissent à la fin de l'hiver, ou au commencement du printemps. Ses fruits sont de petites baies blanches, de la grosseur d'un grain de groseille. Le gui n'a point ses racines dans la terre, mais il vit parasite sur les branches des arbres, où elles s'implantent dans le liber entre l'écorce et le bois. On le trouve

fréquemment sur les pommiers, les poiriers, les tilleuls, et ifvientaussi sur les frênes, les peupliers, les pins, les saules, etc. Il ne croît que très-rarement sur les chènes; nous ne l'y avons jamais vu. Cependant il y a, dans le cabinet de botanique du Muséum d'histoire naturelle, une branche de chène sur laquelle le gui est implanté. Cette branche a été apportée de Bourgogne, et donnée au Muséum par M. le marquis de Chatenay.

Dans toutes les plantes dont la germination s'opère dans la terre, ou même à sa surface, la radicule tend toujours à descendre et à s'ensoncer perpendiculairement: le gui s'écarte de cette loi ; et , d'après l'observation de Duhamel , lorsque sa graine se trouve appliquée , par la substance visqueuse qui l'enveloppe, à une branche ou au tronc d'un arbre, quelle que soit sa position, lorsqu'elle se trouve dans une eirconstance convenable pour déterminer la germination, c'est-à-dire, dans un degré d'humidité suffisant, car elle n'a pas besoin de passer auparavant par l'estomac des oiscaux qui se nourrissent des baies .. sa radicule , qui est renflée à son extrémité , se recourbe en tout sens; et lorsque cette extrémité touche au corps qui supporte la semence, elle s'ouvre et présente à peu près la forme d'une trompe dont l'intérieur paroit comme glanduleux, et cette partie évasée s'applique exactement sur l'écorce de l'arbre. Alors la plumule commence à se développer. se redresse, et produit en premier lieu des feuilles, puis la tige et les rameaux qui ne paroissent pas avoir, comme dans les autres végétaux, une disposition à se diriger vers le ciel : car cette tige et ces rameaux ne s'élèvent en haut que lorsque le pied de gui a pris naissance sur la surface supérieure d'une branche d'arbre; si, au contraire, il est placé en dessous de la branche, les tiges descendent.

Duhamel a encore observé que les graines de gui contenoient quelquesois deux à trois et même jusqu'à quatre embryons.

Quoique implanté sur des arbres de diverses espèces, le gun e varie pourtant point; il est absolument le même sur le pommier, sur le mélète , le peuplier, etc. La séve de ces arbres de familles et de genres très-différens n'a aucune influence sur est formet extérieures.

M. Decandolle a constaté de nouveau que cet arbuste vit

aux dépens de la séve même des arbres sur lesquels il croit, et que ses tiges et ses feuilles ne peuvent absorber l'eau dans laquelle on les plonger ses observations à ce sujet sont consiguées dans les Mémoires de Plositiut, année 1806. Duhamel avoit d'éjà tenté, mais inutiliement gle l'élèver sur la terre.

Se noureissant uniquement de la sére des arbres, le gui fait tort à ceux sur lesquels il s'établit; et il leur nuit d'autant plus qu'il y est plus multiplié. Les cultivateurs doivent donc le détruire et l'empêcher de se propager dans leurs vergers.

Les anciens Gaulois avoient pour le gui un respect religieux, particulièrement pour celui qui croissoit sur les chênes. Tous les ans, au commencement de leur année, qui arrivoit au solstice d'hiver, les druïdes, en même temps philosophes, prêtres et magistrats chez les Celtes, accompagnés du peuple qui faisoit retentir l'air du cri célèbre : au gui l'an neuf, se rendoient dans une forêt au pied d'un 'chêne antique et chargé de gui. On dressoit autour, avec du gazon, un autel triangulaire, et on préparoit toutes les choses nécessaires pour le sacrifice, et le festin qui devoit suivre. On gravoit sur le tronc et sur les deux plus grosses branches les noms des dieux les plus puissans: ensuite un druïde, vêtu d'une tunique blanche, montoit sur l'arbre, et coupoit le gui avec une serpe d'or, tandis que deux autres étoient au pied pour le recevoir dans un linge blanc et prendre bien garde qu'il ne touchat à terre. Alors ils immoloient les victimes, prioient les dieux de les faire jonir des vertus divines du gui, distribuoient l'eau dans laquelle ils l'avoient trempé, et persuadoient au peuple qu'elle purifioit, donnoit la fécondité, détruisoit l'effet des sortiléges et des poisons, et guérissoit de plusieurs maladies. (Pline, lib. xrr, cap. 44.)

Le mot aiguillan, qui se dis encore pour étremes dans certaines provinces, et particulièrement dans le pays Chartrain, a rappelle le cri, au gui l'an maef, dont l'air retentisoit pendant cette cérémonie gauloise, et qui est cité et traduit par Oyide dans le vers suivant de son poëme des Fastes:

Ad viscum druidz, druidz clamare solebant.

C'est sans doute dans un reste de la vénération des anciens

druides pour le gui, et des ides superstitieuses qu'ils avoient attachées à cette plante, qu'il faut chercher la cause de la grande réputation dont le gui a joui pendant long-temps en médecine, On lui attribuoit jadis une vertu spécifique contre. L'épillepie e on l'emplayoit aussi dans toutes les affections nerveuses et convolsives, dans l'apoplexie, les fièvres intermittentes, etc. Ses fruits sont âcres, amers, et passent pour étre fortement purgatifs, mais aujourd'aut on n'en fait au cun usage, et toutes les autres parties de la plante sont également fombées en désuétude.

On faisoit autrefois de la glu avec l'écorce du gui; mais on la prépare maintenant de préférence avec la substance glutineuse que fournit l'écorce de houx,

Les gives, les merles, et quantité d'autres oiseaux se nourrisent des baies du gai pendant l'hive, et es tyra ce moyen, que la nature opère la dissemination des graines de cette plante. La violstance glutineuse dont celles-ci sont enveloppées, fait qu'elles passent dans l'estomac et les intestina de oiseaux, sam perdre leur faculté germinative, et ceux-ciles répandent avec leurs excedimens sur les arbres où cessemences germent et prenient racine.

Gri na forcebasa. Viteam ospeciri, Decanda, El. Fr., 4 pag. 27,3 Viteamin ospeciro, Clus., Vitez, 59, Shilge est froite, pegle, longue de trois à quatre pouces, d'an vert jaunatre-charme, raineuse, dépouvrue de feillles, unha muniel è leur place de petite gaine s'a peu près comme dans les salleornes. La fructification chusiste dans un peils renfleaces d'ordé, sitte de l'extrémite de chaque rameau. Cette plante est parasite des raineux du genérirer oxyectre, dans le midi de la France et de l'Europe.

Gut A status sourans; Viticus puisareum, Liana, Spec., 1851. Cette espèce d'a pas ses tiges noucuses et ses rameaux articules; ses feuilles sont opposées; ovoides, retrécies et pétiolées à leur base; ses fleurs sont disposées en grappes axillaires, làches, et les fruits sont des baies oblongues, d'un pourpre violet. Ce qui croît sur les mangenilliers, à Saint-Domingue.

Gui Du CAS; Viscum capense, Linn. fils, Suppl., 426. Ce gui est un arbuste dont la tige est divisée en rameaux nombreux, articulés, dépourvus de feuilles, mais dont chaque articulasion est terminée à son sommet par une écaille obtuse. Les ambréres sont sessiles au nombre de deux ou de quatre ; les baies sont sessiles, latérales, opposées, souvent trois ensemble, de la grosseur d'un grain de groseille , couronnées par un rebout étéragone, quadrifide, et chargées d'un style persistant. Cette espèce croit sur les arbres au cap de Bonne-Espérance. (f.a. D.)

GUIÁBARA. ( Bol. ) Nom donné dans les Antilles, suivant Oviedo, su raisinier de mer, adopté par Plumier et Adanson, régardé colume barbare par Linnaus, qui lui a substitué celui de coccoloba, en adoptantle nom coccolobis de P. Brown, avec une terminaison différente. Miller l'avoit nommé schlosseria. ( J. )

GUIABELHA ( Bot.), nom espagnol de la corne de cerf, plantago coronopus, suivant Matthiole. ( J.)

GUIACUM. (Bot. ) Voyez GAYAC. (POIR.)

GUIANDAN. ( Bot. ) L'arbrisseau existant dans l'herbier du Sénégal, d'Adanson, et nommé ainsi par les Ouolofs, parott être de la famille des capparidées, et se rapprocher du genre Boscia. ( J. )

GUIAREBAROGU. (Bot.) Une espèce de genipayer est ainsi nummée dans le pays des Ouolofs, voisin du Sénégal, auvant Adanson. (J.)

GUIARUBA: (Ornith.) Voyez GUAROUBA. (CB. D.)

GUIAVA. (Bot.) Ce nom consacré par Daléchamps, Clusius et d'autres, pour désigner le goyavier, arbre à fruit des pays chauds, avoit été adopté par Touraefort, et ensuite par Adasson. Linnœus l'a rangé, peut-être à tort, au nombre des noms parapses à réjeter, et lui a substitué celui de pridium, maintenant adopté. On trouve dans d'autres cantons le même arbre némné gryabo, guyavos. C'est encore, suivant d'ernandez, le zoleocoté des Mexicains. (2 n° 2)

GUIB (Mamm. ), nom que les nègres volofs donnent à une

espèce d'Amtiore. Voyer ce mot. (F.C.)
GUIDONIA. (Bot.) Ce nom avoit été cousaeré par Plumier à Guy Fagon, prémier médecin de Louis XIV., et suristendant du Jardin du Roi, d'abord professeur de Dotanique dans ce lieu, et ensuite protecteur zélé de cette science et de cur qui la cultivoient. Comme le nomé figonia voit déjà

été donné par Tournefort à une autre plante, celui de geidona, désignant la même personne, a dû étre supprimé. D'ailleurs les différentes espèces de ce genre ont été disposées dans d'autres genres, tels que l'anacinga, le samyda, le gaurea, le savictesia, P. Brown, dans son Histoire de la Jamatque, a suis fait un guidonia, nommé mesterna par Adanson, indiqué par l'un et l'autre comme polypétale, et que Swarts cite comme syuonyme de son lactia guidonia, qu'ill dit apétale. (J.)

GUIDE DU LION. (Mamm.) On a désigné ainsi quelques animaux carnassiers, et, entre autres, le caracal, espèce de lynx; pensant qu'il précédoit le lion pour lui indiquer sa proie

dont il mangeoit les restes. (F. C.)

GUIDE DU MIEL (Ornith.), dénomination du coucou indicateur, cuculus indicator, Gmel. et Lath. (Cn.D.)

GUIEBEKEOLL. (Bot.) Les peuples voisins du Sénégal nomment ainsi, au rapport d'Adanson, une plante légumineuse de son herbier, qui est le glycine parviftora de M. Lamarck. (J.)

GUIER, Guiera. (Bat.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des onagraires, de la décandrie monegynie de Linnœus, offrant pour caractère essentiel: Un calice cylindrique, à quatre dents ; quatre pétales courts; dix étamines saillantes; un style simple. Le fruit est une capsule inférieure, oblongue, pentagone, très-velue, couronnée par les dents du calice, à une seule loge, renfermant environ cinq semenes.

Guira de Sánga.t. Cuirra sonegalensis, Jusa., Gen.; Lamk., Ill. gen., tab. 360. Arbrisseau découvert par Adanson au Sénégal, dont les rameaux sont cylindriques, presque glabres, de couleur cendrée, garnis de feuilles opposées, médiocrent pétiolées, molles, ovales, obtuses, un peu mucronées, très-entières, à peine longues d'un pouce, pouctuées, pubescentes, et cendrées à leurs deux faces. Les fleurs sont sessiles, asses nombreuses, réunies en êtte à l'extrémité des rameaux, plaseées sur, un axe commun, muni, à son sommet, d'un involucre persistant; à quatre folioles lancéolées, aigués, pubescentes, réfléchies après la floraison.

Le calice est court, campanulé, persistant, à quatre petitea dents; la corolle fort petite, composée de quatre pétales; dix étamines saillantes, trèt-longues, alternativement plus courtes; les anthères globuleuses, à deux loges; le style plus courtque les étamines. Le fruit consiste en une capule très-étroite, presque filiforme, longue d'un pouce et demi, hérissée de très-longs poils roussitres et touffus, un peu renflée dans son milieu, subulée à ses deux extrémités, à une seuie loge, reafermant cinq sémences fort petites, suspendues par un fil. (Pon.)

GUIFETTE. (Ornik.). Ce nom est donné, sur les obtes du département de la Somme, à plusieurs espèces de sternes ou hirondelles de mer. La guifette, proprement dite de Bullon, est le sterna navia de Brisson et de Linnæus, le sterna fissipes est appelé guifette noire, ou épouvantail, (Ca. D.)

GUIFSO-BALITO. (Ornith.) Ce passereau à bec dentelé et à trois doigts, est le phytotome d'Abyssinie, loxia-tridactyla, Gmel. (Ch. D.)

GUIGNARD. (Ornith.) Cette espèce de pluvier est le charadrius morinellus, Linn. (Cs. D.)

GUIGNE. ( Bot. ) C'est le fruit du guignier. ( L. D. )

GUIGNEQUEUE. (Ornith.) Un des noms vulgaires de la lavandiere, motacilia alba et cinerca, Linn., que dans les départemens méridionaux on appelle aussi guigne-quoye, ou guigno-quoue. (Cn. D.)

GUIGNETTE. (Ornith.) Cette espèce de chevalier est le tringa hypoleucos, Linn. (CH. D.)

GUIGNIER. (Bot.) On donne ce nom à une variété du cerisier des oiseaux. (L. D.)

GUIGNOT (Ornith.), un des noms vulgaires du pinson, fringilla calebs, Linn. (CH. D.

GUILANDINA. (Bot.) Voyez Bondus. (Pois.)

GUILANDINOIDES. (Bat.) Linnauus, dans son Hort. Cliff., avoit d'abord donné, ce nom à l'arbre qui est devenu ensuite son guaiaeum afrum, et qui maintenant est, le schotia de Jacquin, genre distinct rapporté sux légumineuses. (J.)

GUILLELMINIA. (Bot.) Voyet GLOSSOMA. (J.)

GUILLEM, (Ornith.) On appelle ainsi le grand guillemot, colymbus troile, Linn., dans la principauté de Galles. (Cu. D.)

GUILLEMOT (Ornith.) : Uria, Briss., Lath. et Illig.; Co.

lymba, Linn. Les viseaux de ce genre, qui appartient à la famille des brachyptères, ont pour earactères genéraux la tête alongée, aplatie ; le bec comprimé sur les côtés, pointu, avec une tégére échancrure à l'extrémité des deux mandibules, dont la supérieure est convexe, un peu courbée à la pointe, dans laquelle s'insère celle de l'inférieure, qui est moins longue, et au rendiment anguleux verson centre, des nanires latérales percées de part en part, et à demi cachées par une membraire couverte de plumes; une langue médiorre, grêle et entierer, des jambes courtes, comprimées et placées à l'arrière du corps; point de pouce, et les trois doigts antérieurs engagé dans la même membrane; les ongles recourbés et pointus ; les siles courtes et étrôtes; la queue très-court et composée de douce ou quetorre pennes.

Ces caractères, dont le principal est le défaut de pouce ont été établis sur les uria troile et grylle, de Latham; ils sont susceptibles de quelques modifications, si l'on y ajoute, avec-M. Temminck , l'alca alle du même , dont M. Cuvier a proposé de faire une section particulière sous le nom de cephus, et dont M. Vieillot a formé le genre Mergule. Le bec de cet oiseau est moins long, et a la symphise de la mandibule inférienre extrêmement courte; il n'a pas d'échancrure, suivant M. Cuvier, tandis que chaque mandibule est échancrée, comme chez les guillemots proprement dits, selon M. Vieillot, qui . d'une autre part, lui donne des narines arrondies, tandis qu'elles sont linémires suivant d'autres. M. Cuvier observe, de plus, que les ailes de l'alca ou uria alle sont plus fortes, et que les membranes de ses pieds, entières chez les guillemots, sont échancrées. Dans ces circonstances, on laissera provisoirement l'uria alle ou colombe du Groënland, avec les guillemots, dont les mœurs et l'habitation sont d'ailleurs les mêmes. Le nom de guillemot, tiré de l'anglois, annonceroit un oiseau

supide, si, en l'appliquant à celui-ci, on avoit suffissamment réfléshi sur les inconvéniens résultant de la structure d'un être dost les ailes sont tellement courtes et étroites, qu'il peut à peine voleier dout les jambes, par leur position, sont encore noiss propres à le marche, et qui ne se trouve dans son élément naturel qu'un sein des mers, eù il nage avec la plus gande vitese, et plonge même sons la glése; Uras est le sans gree, ou plutôt latin, d'un oiseau aquatique qu'on ne peut point positivement déterminer, mais qui avoit des rapports avec les guillemots ou les grêbes, auxquels on en a donné un mutre.

Les guillemots, presque étrangers aux contrées tempérées de l'Europe, quoique, d'après une note communiquée par Scopoli . Pennantedise qu'ils se montrent jusque sur les côtes d'Italie, sont assez communs sur celles de la Norwège, de Elslande, des îles Féroé, au Spitzberg, au Kamtschatka, à l'île de Terre-Neuve, à Nootka, et sur les côtes boréales de l'Amérique et de l'Asie. Ces oiseaux, dont les ailes ne penvent fournir qu'un vol foible et de peu de durée à la surface des mers arctiques, s'en servent plutôt pour accélérer leurs mouvemens lorsqu'ils nagent entre deux eaux à la poursuite des poissons, des insectes marins et des crabes, et autres crustacés, qui font leur nourriture : c'est aussi par le secours de ces courtes ailes qu'ils s'élancent sur les rebords saillans des rochers , ou sautent de pointe en pointe l'iusqu'aux endroits assez escarpes où ils placent leurs nids; mais, quoiqu'ils soient accoutumes à des froids rigoureux, et se tiennent volontiers sur les glacons flottans, comme ils ne peuvent trouver leur subsistance que dans une mer ouverte dils sont forces d'emigrer quand elle se glace entièrement ; c'est alors qu'ils descendent le long des cates d'Angleterre , où l'on a vu des familles rester et d'établie sur des écueils, et même de celles de Hollande et de France. Il y a peu de différences extérieures entre les sexes, et l'on

and y speu de discreace exterieures entre les sacce, et l'on de énorse pu assister si ces oisenux éponvent deux mues. Guillemen a carucione, ou enans oritanor: l'interolèc, tanh, Colymbus traile, tain, 19.1 enil de Buffon, n. '905. Tet oisens à quatorse à quince pouces de longueur, la tête el teou, qui sons de couleur de suite, forment unes sorfé de tapuchon; te dons l'es siles sint d'un brun noir la positrine estoute les periles inférieures sont blanches; on voit suf l'affe une ligne de cette couleur, formée par les bouts des permes sécondaires. Le bec, d'un noir yerdaire, et long de trois dioigte, est en pritoe couvert d'un duvele retinné j' l'inférieure de la bouche es jaune, l'iris brun, les pieus sont d'un noir jaunatre, et les membranes noires.

La femelle, un peu plus petite, ne diffère presque point du vieux mâle; mais il n'en est pas de même des jeunes; chez lesquels domine nne teinte cendrée, qui, à l'âge d'un an, se rembrunit, et laisse du blanc sur la gorge, et entre une raie brune qui descend de derrière les yeux sur la partie latérale du cou; les pieds et la base du bec sont alors d'un brun jaunâtre.

Cet oiseau qui habite, pendant la plus grande partie de l'année, les mers arctiques des deux Mondes, se rend, en hiver, le long des bords de la Baltique; il paroit plus rarement sur les côtes de Hollande et de France, et accidentellement sur les mers de l'intérieur. Il fait en grandes bandes, dans les fentes des rochers, un nid sans apprêt, où la femelle pond des œus d'un bleu verdâtre, plus ou moins brouillés de maculatures noires, qui sont pointus par un bout, et très-gros pour la taille de l'oiseau, laquelle est, à peu près, celle du canard morillon.

GUILLEMOT A MIROIR BLANC : Uria grylle, Lath.; Colymbus grylle , Linn. ; planch. 50 des Glanures d'Edwards. Cette espèce, longue de douze à treize pouces, qu'on nomme aussi colombe du Groënland, n'est pas celle qui a été peinte dans les Planches de Buffon, sous le n.º q17; elle a sur le milieu des ailes une grande tache blanche, formée par leurs couvertures, et le reste du corps est noir chez les vieux. Cette dernière couleur est aussi celle du bec : l'iris est brun : l'intérieur de la bouche et les pieds sont rouges. Le noir du plumage est moins profond chez la femelle. Les jeunes de l'année ont la gorge et toutes les parties inférieures d'un blanc pur; le sommet de la tête, la nuque, la partie inférieure du cou et les côtés de la poitrine ont des taches grises et blanches sur un fond noirâtre : le dos et le croupion sont d'un noir mat : les ailes sont noires, à l'exception du miroir, dont le blanc est parsemé de taches cendrées ou noiratres; l'intérienr de la bouche et les pieds sont d'un rougeatre livide.

Quand l'oiseau a atteint sa première année, le noir domine davantage sur la tête et sur le cou, mais lis plus grande partié de la poitrine et du ventre est encore blanche, et le miroir de l'aile est déjà d'un blanc pur. Ce n'est qu'à l'âge de deux ou rois ans que toutes les parties du corps sont d'un noir plus ou

moins profond, entremêlé seulement de quelques plumes blanches sur les parties inférieures.

L'individu qui a servi à la description du capplus lacteolude Pallas, Spioliège, face S. p. 53, étoit un jeune de l'année, dont Gmelin a fait son coèymbus lacteolus, et Latham son uris lacteola. C'est celui auquel Sonnini a donné le nom françois de guillemot, blanc de lait; et le guillemot marbré du même auteur, uris marmorata, Lath., est un individu plus avancé eu àge, qui commence à prendre les couleurs de l'adulte.

Le guillemot à miroir, nom que lui a donné M. Temminck, cet revêta. Ús du vert noir dana les premiers jours de sa naissance, les parties nues sont de la même couleur, et le bee seul est blunc à son extrémité. Ces oiseaux habitent les mêmes contréés que les grand guillemont. Ils sont de passage en hiver le long desbords de l'Océan, et se montrent très-rarement sur les lacs et les mers de l'intérieur.

lace et les mers de l'intérieur. On les voit ordinairement voler par couples et en rasant de pres la surface de la meravec un hattement vif de leurs petites ailes. Ils posent leur nid dans les crevases de rochers peu élevés, d'où les petits peuventse jeter à l'eau , etéviter de devenir la proiedes renards, qui, suivant Anderson, Histoire naturelle dell'Islande et du Groffinald, tome 2, p. 55, ne cessent de les gaetter. Les grandes nichéesse font au Spitherget au Groffinaland, amais l'on en trouve quelques unes sur les côtes du pays de Galles, de l'Ecosse et de la province de Gothland, en Suède. La pante ne conjuite qu'en deux œufs d'un cendré clair, marqué de taches noires, très-raprochées verte gros bout.

Suivant Othon Fabricius, Zool. Dan. Prodromus, cet oiseau cat si défant qu'on ne peut le tuer qu'en cherchant à le surprendre ou en tendant des lacets prés des on nid, circonatance bien propre à détruire toute idée de stupidité déjà combattue entéte de cet article.

Guittsor Meacuts, ou Man; Uria alle, Temm. Cet oiseau, donn M. Veilola fait le genre Mergulus, et qui est Vlalea alle de Linnmus et de Latham, n'a que huit pouces et demi à neuf poucea de longueux. Son bec, très-peu arqué, et dont la mandibule i aféricure n'est pas feillée comme celle des deux autres, et de moitife moins long que la tête, dont le sommet est d'un moir profond, sinsi que les joues, la gorge, la partie supérieure

du cois, la nique et tout le dessis du corps, à l'exception des pennes secondaires des ailes, qui sont terminées de blanc, et des rémiges, qui le sont de brun anoirâtre. Le dessous du corps ett d'un blanc pur; le bec est noir, l'iris d'un brun noi-atre, les trases et les doigs sont d'un brun rougeatre, mais les membranes sont noirâtres. M. Temminek cite la planche 91 des Glanures d'Edwards, comme représentant un vieux mête dans la figure du fond, et un individu d'un au dans celle de

Il n'y a pas, selon cet auteur, de différence entre les sexes, mais beaucoup de variations, suivant les àges. Chez les jeunes de l'année, le sommet de la tête, la région des yeux, la nuque. les côtés de la poitrine et toutes les parties supérieures sont noirs: à l'exception des ponnes secondaires des ailes, quisont terminées de blanc, et de trois ou quatre bandes longitudinales d'un blanc pur sur les grandes couvertures les plus près du corps, dont tout le dessous est blanc. Cette dernière couleur, parsemée de quelques traits noirâtres, occupe aussi les côtés de la tête, et se dirige sur l'occiput en formant une bande très-étroite et peu apparente. Les tarses et les doigts sont d'un brun jaunatre et les membrancs d'un brun verdatre, C'est dans cet état qu'on le trouve dans la 197° planche culuminée ; de Buffon. Parmi les autres variations qu'offre la différence des ages, on a rencontré des individus tout blancs, dont Brunnich. Ornith, boreal. , a formé son alea candida , n.º 107.

Cet oiseau, qui habite jusque sur les côtes glacées du pôle, ac trouve en just gand combre dans l'Amérique qu'en Europe; et il n'y en à de passages accidentels sur les côtes de Hollande et de France que dans les hivers très-rigoureux, ou par suite d'oursquas : il fait son nid dans les fentes de rochers secarpés, et y pond, suivant le rapport des voyageurs, deux œufs d'un blue clair. (Car. D.)

GUILLERI (Oraith.), un des noms vulgaires du moineau domestique, fringilla domestica, Linn., qu'on appelle aussi gros pilleri. (Ch. D.)

GUILLOT. (Ornith.) Le pingouin et le guillemot sont nommés, sur les côtes du département de la Somme, guillot à bec plat, guillot à long bec. (Cu. D.)

GUIMAUVE (Bot.), Atthea, Linn. Genre de plantes dico-

tylėdones, de la familie des molvadets, Juas, et de la monadelphie polyandrie, Linn., dont les caractères essentiels sont d'avoir: Un calice double, monophylle, l'extérieur à si ou neuf divisions, et l'inférieur à cinq une corolle de cinq pêtales, réunis aleur base, et adhérens au tube staminifère; des, étamines nombreuses, ayant leurs filumens réunis inférieurement en un tube cyllodrique et adhérent aux pétales, libres dans leur partie supérieure, portant des anthères presque réniformes; un avaire supérieur, prorotal, surmonté d'un style multible, à sigmates monopermes, rassemblées èn un plateau orbiculaire, au fond du calice persistant.

Les guimauves sont des plantes herbacées, à feuilles alternes, simples ou découpées, à fleurs axillaires ou en épi terminal. On en connoit dix espèces, la plupart indigênes de l'Europe, parmi lesquelles sont compris les aleca de Linnaus, réunis

à ce genre par Cavanilles et M. de Jussieu.

Gunauva organsans Linn, Spec, 568; Flor. Dan., 580. Sa racine est vivace, pivotante : elle produit une ou plusicurs tiges, simples, cylindriques, bautes de deux à quatre pirds, cotonneuses et blanchâtres comme toute. la plante, Ses feuilles soni pétiolées, ovales sigués, anguleuses, douces au toucher, comme veloutées. Ses fleurs sont blanchâtres ou légiment propruises, asses grandes, pranassesé plusicurs ensemble dans les aisselles des feuilles supérieures; leur caliectériure et à neuf division. Cette plante croît dans les térrains humides et sur les bords des ruisseaux, en France, len Angleterre, en Allemagne, etc., elle fleurit en juillet et anoits.

Toutes les parties de la guinauve sont mucilagineuses, émollientes; on en fait heaucoup d'uasge en médecine, soit intérieurement, soit extérieurement. De la première manière, c'est principalement les feuilles que l'on emploie. Convenablement cuites, on les applique, en fomentains ou en cataplasmes sur les parties douloureuses ou enflamemées; leur décoction fait la base de la plupart des bains, ou lavement emolliers, intérieurement, c'est surtout la décoction légère des racines, ou l'infusion des fleurs dont onne sert, et on en fait un grand usage dans les rhumes et dans toutes les maladies inflammatoires en général. La racine de guinauve

Comb

entre encore dans la composition de plusieurs préparations pharmaceutiques ; elle donne son nom à un sirop, à des tablettes, à une pâte, etc.

En préparant les tiges de la guimauve à la manière de celles du chanvre, on peut, selon Cavanilles, en extraire de la filases; et M. Martres, pharmacien à Montuban, en traitant les racines d'une manière particulière, en a également retiré de la filases, qu'il a fait filer, et des étoupes propres à ouater, ou dont on peut fabriquer du papier.

GUBAUVE A FEULEES DE MANVEE: Althous cannabina, Linn. V. Spec., 366; Jaque, Fl. Aust., t. 101. Set siges sont droites, finitées, un peu rameuses, légèrement velues, hautes de cinq à six pieds, garnies de feuilles rudes au toucher; les inférieures partagées jusqu'au pétole en cinq digitations, lanceòlées et dentées; les supérieures partagées en trois découpures étroites. Les fleurs sont rougetaires ou purpurines, assez petites, portées une ou deux ensemble sur des pédoncules axillaires et plus longs qu'el les feuilles. Cette espèce croît dans le mid de, la Françe et de l'Europe; elle fleurit en juille et a oût. 2006.

GUMADVE DE NARDONES; Althera narbonensis, Cavan., Diss., 2, pp.g. 94, tab. 29, fig. a. Cette plante grapproche beaucoup de la précédente, mais elle s'élève moins; ses feuilles sont moins profondément découpées, et toutes ses parties sont cotonneuses et blanchâtres. Elle croît dans les parties méridionales de la France et de l'Europe.

La guimauve à feuilles de chanvre, et celle de Narbonne, sont vivaces. Dans qu'elques cantons de l'Espagne, on fait rouir leurs tiges, et on en tire de la filasse, que l'on file pour en fabriquer de la folle, qui auroit peut-être toutes les qualités de celle faite avec le chanvre, si les procédés, pour préparer, cette filasse et la mettre en œuvre, étoient aussi perfectionanés. Ces plantes sont entièrement négligées en France, et ne sont cultivées nulle part. M. Bote s'en étonne, parce que leur culture est facile, qu'elles croissent dans les plus mauvais terrains, et qu'une fois semées, elles peuvent duree dix à douse ans, et peut-être plus, sans autre soin qu'un ou deux binages chaque année. La filasse qu'elles donnent est d'ailleurs d'une beauseurs meilleure qualité que celle fournie par la guimeuve officialde.

GUINAUVE ALCHE : Vulgairement Passe-rose, Rose tremière, Trémier Bourdon de Saint-Jacques ; Althau rosca, Cavan... Dissert., 2, n.º 156, t. 28, fig. 1; Alcea rosea, Linn., Spec., 966. Sa racine est bisannuelle; elle produit une ou plusieurs tiges, hautes de cinq à huit pieds, droites, cylindriques, velues, garnies de feuilles larges, cordiformes, arrondies; partagées en cing à sept lobes crénelés, et couvertes de poils des deux côtés. Ses fleurs sont grandes, belles, de différentes couleurs selon les variétés, portées sur de très-courts pédoncules dans les aisselles des feuilles supérieures, où elles forment, par leur rapprochement, un long épi terminal; leur calice extérieur n'a ordinairement que six divisions. Cette plante croît naturellement dans les lieux montagneux du midi de la France et de l'Europe ; on la cultive pour l'ornement des jardins, à cause de la brauté de ses fleurs qui se développent en juillet et août, et qui, souvent doubles, offrent des nuances infinies, depuis le blanc et le jaune jusqu'au rouge plus ou moins foncé, ou qui sont agréablement panachées de ces diverses couleurs. Les différentes parties de la passe-rose paroissent jouir des

Les différentes parties de la passe-rose paroissent jouir des mêmes propriétés que la guimauve officinale; mais on ne les

emploie pas en médecine.

GUINAUVE A FEUILLES DE FIGUER I, Allihea ficefolità, Cavan., Dissert. 2, pag. 92, t. 28, fig. 2. Cette plante ressemble beaucoup à la précédente; elle en diffère sculement parce que ses feuilles sont presque palmées, découpées en lobes trés-prôtonds. Elle passe pour être originaire de la Sibérie, et on la cultivé dans les jardins comme la passe-rose.

Les cinq autres espèces de guimauve, dont nous donnerons seulement les noms, sont: Ithihae a hiraule, Linn., Spec., 966, indigèté de l'Europe; i'Althea Ludwigit, Linn., Mant., 88, qui croît en Sicile; I'Althea acaditi, Willd., Spec., 3, pag., 775, qui vient dans l'Orient; I'Althea palitiae, Willd., Spec., 3, pag., 775, yaivrielle à la Hönigrie; et l'Althea corymboia, Swart; Fort-Ind., occule, 3, pag., 2735, de la Nouvelle-Epagne, et a seule du genre qui, jusqu'à présent, ait été trouvée en Amérique.

Outre les espèces de ce nom, rapportées au genre Althaca, et parmi lesquelles est la guimauve officinale, on désigne encore vulgairement sous ce nom des plantes d'autres genres avec des épithètes particulières. Alnsi le sida abutilon est la fausse guimanve; le lavatera olbia est la guimanve en achre; l'hibiscus abelmaschus est la guimanve veloutée, le corchorus olitorius est la guimanve potagère. (4.)

GUIMAUVE ROYALE ( Bot. ), un des noms vulgaires de

la ketmie de Syrie. (L. D.)

GUIMAUVE VELOUTÉE DES INDES. (Bot.) On a donné ce nom à la ketmie musquée. (L.D.)

GUINAMBI. (Ornith.) Voyer GUAINUMBI. (Cs.D.)

GUINARIA, (Bot.) Genre de Loureiro, qui doit être

GUINDOULIER (Bot.), nom vulgaire, donné dans le Lan-

guedoc au jujubier. (J.)

GUINDOUX, (Bot.) C'est une variété de cerise. (L. D.) GUINGARROUN (Ornith.), nom provençal de la mesango bleue, parus carraleus, Linn. (Ca. D.)

GUINSON (Ornith.), un des noms vulgaires du pinson,

fringilla calebs , Lian. (Cu. D.)

GUIOA. (Bol.) Le genre que Cavanilles a fait sous es nom, ne peut étre séparé du Molinea de Cammeron; et, de plus en examinant avec attention ce dernier genre, cité dans la banille, des sapindées, on est posté à le révaix lui-même au capanis. (J.)

GURA. (Oraith.) Ce mot, qui précède le nom de plusieurs oiseaux de l'Amérique méridionale, signific oiseau dans la langue du brétil, et peut conséqueument lêtre détanhé du nom de l'espèce, qu'il alonge inntilément. D'un autre côté, le mot guace paront n'être qu'une épithète dans les noms dout il fait partie. (Cr. 5).

GUIRA ACANGATARA. (Ornith.) C'est le couligou huppé, Vieille, cuculus cristatus, Loth. (Gu. P.)

GUIRA BERABA. (Ornith.) Abreviation faite par Buffon du mot guira guan beatha par lequel Marcgrave désigne l'espèce de pitpit que finneus nomme motacilla guira, et Latham, sylvia guira.

GUIRA CANTARA. (Ornith.) Cet oiseau, qui est accolé par Gmelin au guira acangalara, comme synonyme du cuculus guira, a été rangé par M. Vicillof parmi les anis, sous le nom de srotophaga pirrirgua, (Cu. D.) GUIRA COEREBA. (Ornith.) C'est le guit-guit noir et bleu , certhia carulea, Gmel. (Cu. D.)

GURA GUACEBERABA. (Ornith.) L'ôiseau auquel ce nom est applique dans Edwards, est le tangara à gorge noire. (Сн. D.)

GUIRA GUACU (Ichthyol.), nom brésilien du Baone. Voyez ce mot. (H. C.)

GUIRA GUAINUMBI (Ornith.), nom brésilien du momot

GUIRA JENOIA. (Ornill.) Ce passereau du Brésil a été rapporté au tangara bleu de ce pays, tanagra brasiliensis, Gmel. (Cs. D.)

GUIRA NHEEMGATU. (Ornith.) L'oiseau des topinambous, ainsi nomme dans Marcgrave, p. 211, est le guirne-

gat, emberiza brasiliensis, Linn. (CH. D.)

GUIRA NHEMGETA. (Ornith.) Ce nom bresilien et celui de guraundi et guranhæ engera, sont donnes au même oiseau, qu'on appelle aussi teitei, en françois tangara teité. (CH.D.)

qu'on appelle aussizeitei, en irançois tangara tette. (Cr. D.) GUIRA PANGA (Ornith.), nom brésilien du cotinga blanc, ampelis sarungulata, Grael. Voyer Guila Penga. (Ch. D.)

GUIRAPARIBA (Boi.), arbrisseau du Brésil, cité par Marcgrave, et rapporté par L'innæus (sous le nom de guari pariba), à son bignonia pentaphylla, qui est maintenant une espèce de tecoma. (J.)

GUIRA PAYÉ, (Ornith.) Ce nom, qui signifie oiseau sorcier, designe le même oiseau que le mot lingazu, sous lequel M. d'Azara, n. 265, décrit le coucou piaye, eveulus cayanus,

Linn. (CH. D.)

GUIRA PERRA. (Ornità.) L'oiseau décrit sous ce nom par Fison, et que Brisson à canfondu avec le gaira beraba de Marcgarire, paraità Bullon être une capéce différente, dont le plumage est de conleur d'or a l'exception des alles et de la queue, qui sont d'un vertelair, et de moucheturespareilles à celles de l'étourigan sur le vantre, (Cn. D.).

GUIRA PITA. (Ornith.) Ce nom., qui signifie oiseau rouge. cat donné dans le Paraguay à la spatule rose. D'autres, suivant M. d'Azara, n. 345, la désignent par le nom de guira si, aiseau

blanc. (CH. D.)

GUIRA PUNGA. (Ornith.) C'est l'ampelis variegata, Gmel., ou procaias carno barba, Cuv.; mais il est hon d'observer, s'il

s'agit ici de deux espèces différentes, que Marcgrave écrit les deux noms, guira punga. (CH. D.)

GUIRA QUEREA (Ornith.), nom d'une espèce d'engoulevent du Brésil et de la Jamaïque, caprimulgus jamaicensis, Lind, et Lath. (Ĉii. D.)

GUIRAROU. (Ornith.) L'ignorance dans laquelle on est resté long-temps sur la signification générale du mot guira, a occasionné beaucoup d'erreurs et de confusion, et a contribué sans doute à la mauvaise orthographe d'un assez grandnombre de noms dont la seconde partie auroit été plus correctement écrite si l'on avoit considéré que c'étoit la seule essentielle. Le mot guirarou est evidemment forme de guira huro : cependant les auteurs sont assez d'accord de considérer le dernier comme un troupiule; et, tandis que Brisson fait un cotinga du premier, c'est un motteux pour Willughby; une plegrieche, tanius nengeta, pour Linnæus et pour Latham! un tyran pour M. Levaillant ; et Montbeillard le place à la suite des cotingas d'après la forme un peu aplatie de son bec, la force de sa voix et son sejour sur le bord des eaux. Au reste, cet oiseau du Brésil, long de neuf pouces et demi, a la tête, le cou et tout le dessous du corps gris, et le dessus cendré. Les couvertures etles pennes des ailes sont poiratres; la queue, coupée carrement, est blanche : le bec est entouré de barbes. (CH. D.)

GUIRA TANGEIMA. (Ornith.) Cet oiseau du Bresil est le carouge à long hec, oriolos iclerus, Linn. (Ch. D.) GUIRA TI. (Ornith.) Voyez Guira Pita. (Ch. D.)

GUIRA TINGA (Ornith.), nom brésilien du héron blanc ardea atha, Linn. (Cs. D.)

GURA TRICA: (Ornith.) Cet oiseau dit Brésil a été rapporté par Buffon au grivelin, lénis du dialitana, Linia (Gair.). GURA TONTEON. (Ornith.) Ou lit, dans les Voyages de La Harpe, tom: 43, p. 452, que cet oiseau du Brésil tire son nom de l'épiffèpie à l'aquelle il est si sujet qu'on à voult ce-primer par c mot composé qu'il meur et ressuscile souvens.

On se borne, pour toute description, à annoncer qu'il est trèsblanc et d'une beauté rare. (Cs. D.)

GUIRA YETAPA (Ornith.) Ce nom bresilien, qui signifie biseau coupeur ou en ciseaux, est celui que donnent les guaronis à l'espèce décrite par M. d'Azara, sous le n.º 226, et qui GUI

25

a les mêmes formes et les mêmes habitudes que son petiteoq; dont M. Vieillot a fait le genre Galitie. (Cu. D.) GUIRNÉGAT. (Ornith.) Ce mot a été formé, par contraction. de vaira nheemadu. nom que norte au Brésil l'oiseau que

des neturalistes ont placé parmi les bruants, emberias brasilement, Linn, et dont M. Vicillot a fait une passerine. (Cn. D.) GUIRZIM. (Bot.) L'arbrisseau qui porte ce nom ches les Blaures, doii Ette reporté àu genre Nitraria, quinque, selon Adanson, son fruitse partiege en sept coquesoriaces. (A) GUISEAU. (Inhityol.) Soivant M. Noel, c'est le nom que les pecheurs donnett à une variété de l'auguille commune, que l'on prend dans la Seine, depuis le Hoe jusqu'à Villèquier. Sa tête est plus courte et plus large que celle de l'auguille ordiminire son corpos est aussi plus court, son ail plus gros, sa chair plus ferme et an graisse plus délicate. On en pêche quelquefois plusieurs centaines d'un vaut écoup de filet. (H.C.)

GUISSE. (Bot.) Dans quelques cantons on donne ce nom aux gesses. (L. D.)

GUISTRICO. (Bot.) Dodoens dit que le troëne, tigustrum, est ainsi nommé par les Italiens. (J.)

GUIT (Ornith.), nom vulgaire du canard dans le midi de la France. (Ca.D.)

GUIT-GUIT. (Ornith.) Ces oiseaux forment, dans le Reque Animal de M. Cuvier, une section de ses sucriers, nectarinia. Illig., dont le becy de longueur médiocre, arqué; pointu et comprimé, ressemble à celui des grimpereaux, et qui cependant ne grimpent pas, ainsi que l'annonce leur queue non usée ; mais, comme la dénomination de sucriers, qui, d'ailleurs, est d'une acception plus générale, a déjà été appliquée par M. Levaillant, Ornithol. d'Af., aux soui-mangas, afin d'éviter des coufusions, l'on croit devoir préférer ici le nom de guit-guit pour designer ces oiseaux, dont M. Vicillot a fait un genre sous celui de cocreba, qu'une des espèces porte au Brésil, Les cavactères que leur assigne ce naturaliste, sont d'avoir un bec grêle, trigone, arqué, à pointe aigue; la mandibule superieure fine ment entaillée vers le bout ; les narines couvertes d'une membrane ; la langue divisée en deux filets ou ciliée à la pointe; les deux premières rémiges les plus longues : quatre doigts, deux devant et un derrière, dont les

extérients sont soudés à leur base. Mais les espèces qui composent le genre de M. Vicillot, appartiennent exclusivement à l'Amérique méridionale, et M. Cuvier y en fait entrer quelques unes qui se trouvent dans d'autres contrées.

Les insectes sont la nourriture ordinaire de ces oiseaux qui y joignent le suc donx et visqueux de la canne à sucre, par eux recueilli en enfoncant le bec dans les gercures de la tige. Il v en a qui vivent en troupes, et même dans la société d'autres petits piscaux, tels que des sittelles, des picucules. des tangaras, mais les autres ne se rencontrent que par paires. Quoiqu'ils ne voltigent auprès des fleurs que pour saisir avec le bee les insectes qui vienneut s'y poser, les créoles de Cayenne les confondent avec les colibris, et Gueneau de Montbeillard conseille d'y prendre garde en lisant les relations des voyagenrs qui souvent ne les distinguent pas davantage. Les espèces dont on connoît les nids les suspendent à l'extrémité d'une branche foible, et l'ouverture en est tournée vers la terre, ce qui garantit la couvée contre les attaques des araignées, des lézards et des autres ennemis. La ponte, qui se répète plusieurs fois dans l'année, est ordinairement de quatre œufs. Les variatious que les guit-guits épronvent dans leur plumage, spivant leur sexe et aux diverses époques de leur vie; ont contri? bué à faire considérablement augmenter le nombre des espèces. M. Cuvier n'en indique pour l'Amérique que deux, auxquelles il pense qu'on en doit ajouter trois d'Orient.

Gure, eur propanaire per Correte cyanes, Visible. Corrbia eyanes, Linn, et Lath. Pl. end. de Baff, p. 35, fig. a, sois le nom de grimpercau du Brésil; et pl., 1, 42, 45 des Grimpercaux de M. Vieillot dans les Oiscaux dorés, Geluisei, dont la longueur totale est de quatre pouces trois lignes, se frouve au Mexique, au Brésil et à la Guiane. Son front est d'une content brillante d'ajuc-marine ; il a sur les yens un handeau d'un noir velauté, couleur qui se romarque aussiane le haut d'us, en la partie du con qui est voisine, et sur les altes, lorsqu'elles sout plices, à l'exception d'une haude bleue travant obliguement leur, couvertures, le retté de la tête, le bas du des, les couvertures supérieures de la quenc, la gorge et tout le dessous du corps sont convects de plame trunce à four base, vertes dans leur partie moyennes, et bleuet à leur base, vertes dans leur partie moyennes, et bleuet à leur

GUI

7

extenuité, mais torqu'elles sont hieu vouchées elles paroiseur entièrement d'un fère d'un virtue ner ale clessons des siles est d'un brun joune, et les couvertures inférieures de la queur sont d'un noir-mut. Le bec estaole, et les pieds, tenute rouges ou orangés, sont quelquelois jounes ou blanchâtres. Certains individus ont la gorge métée de brun, d'autres l'ont noire; il arrive aussi qu'elle bleu prend une teinte de violet.

Gort-Gort wom ar meet: Certhia cerulea. Linn, et Lath. Coereba carulea, Vieili. pl. 21 d'Edwards, et 44, 45, 46 des Grimpereaux de M. Viciflot. Cet oisean, dont la longueur est d'environ quatre pouces, n'à d'abord été présenté par Gueneau de Montbeillard que comme une variété de la précédente : mais ce naturaliste a reconnu depuis que c'étoit une espèce réelle. qui, en effet, se distingue aisement de l'autre par une taille plus petite, la queue plus courte, les ailes non doublées de laune, et le dessus de la tête du même bleu que le des. Le male a le bec, le front, la gorge, les pennes des ailes et de la queue d'un beau noir, et le reste du plumage d'un bleu nuance de violet, sur quelques individus; les pieds sont, en général; jaunes ou noirs, et les plumes de la poitrine sont de trois couleurs, comme dans l'espèce précédente, L'individu qu'on suopose être la femelle, et qui est un peu plus petit, à un trait blanc sur les yeux; le dessus du corps et la queue d'un brun clair ; la poitrine et la gorge d'un gris jaunatre : les plumes abdominales et anales roussatres ; le bec brun en dessus et jaunatre en dessous, les pieds brans. Les jeunes ont le dessus de la tête. et du corps, et le bord extérieur des ailes et de la queue d'un brun vert ; les parties inférieures sont mélangées longitudinalement de vert ; de jaune et de blanchatre, et leur plumage est d'ailleurs parsemé de taches bleues et poires pendant la mue. Le nid de cette espèce, qui a la forme d'ane cornue, est

Le nid de cette capée, qui à la forme d'anne cornine, est composé en dehers de grosse paille et de brins d'hectes un peu fermes. L'oiseane entre par l'ouverture inféréuver dans le col de cette cornne, qui est presque froit et de la longuent d'un pied, et il grimpe jusqu'à l'endroit su est le veni nid, dont les matériaux sons plus mollets et plus donx.

Les guit-guits vert-tacheté, certhia égyana; film.; Fl. einl.; 682, fig. 2; à bracelets, verthia armillata, Sparrin., pl. 36; varié, certhia variegata, Seba, tom. 2, p. 5, tab. 3, fig. 3; coli-

bri, certhia trochilea, vert bleu de Surinam, certhia surinamensis, Lath., et ochroclora, Gmel., sont des variétés des deux capéces qu'on vient de décrire, et le guit-guit vert et bleu, serthia cyanogastra, Lath., n'est qu'un jeune en mue de la dernière.

Ces observations doivent contribuer à faire nattre des doutes sur beaucoup d'autres espèces, regardées un peu légèrement comme réelles: mais la plupart des auteurs paroissent n'en pas élever sur le guit-guit sucrier, ou simplement sucrier de Gueneau de Montbeillard, coereba flaveola, Vieill., certhia flaveola, Linn. et Lath., figure dans les Oiseaux dores, pl. 51 des Grimpereaux, quoiqu'il y ait des différences assez considérables dans les descriptions qu'on a faites des individus provenant de Cayenne, de Saint-Domingue, de la Martinique, ou de la Jamaique, Celui de Cavenne, que les Créoles et les Nègres appellent sicouri, et dont la queue dépasse fort peu les ailes, a la tête noiratre : deux sourcils blancs qui se prolongent jusqu'au derrière du cou; la gorge d'un gris cendré clair, qui devient " plus foncé sur le dos, et les convertures supérieures des ailes, dont la partie antérieure est bordée de jaune citron, couleur qui se trouve sur le croupion, la poitrine et le dessous du corps. Le bec est noir, et les pieds sont bleuatres.

Celui de Saint-Domingue a la tête, le dessus du cou et: De dos d'un brun noiratre; le dessous du corps gris et les siles noiràtres, avec du blanc au milieu des pennes primaires; la queue de la même couleur, avec du blanc à l'extrémité; le bec et les pieds noirs.

A la Martinique, le même oiseau a les sourcils jaunes, la gorge hoiratre. A la Jamaique, la téte, le cou, le dos et la gorge sont noirs, et la femelle a cette dernière partie d'un blanc jaunatre, ainai qu'il résulte desplanches 122 et 521 d'Edwards.

Cet oiseau, dont il a déjà été fait mention dans ce Dictionaire à la suite du mot Fourniera, tom. 17, pag. 336, a un cri foible qu'on peut exprimer par zi, zi. Il se nourrit, comme lea autres espèces, du suc de la canne, en insérant son hec dans les gerçures de la tige, et il attache son nid à l'extrémité des lianes qui pendent sur le milieu d'un ruisseau. Ce nid, dont l'entrée est dessous et qui a la forme d'un muf d'autruche, est divisé en deux pièces par une cloison.

M. Vicillot regarde ausi comme une espèce récle le guitquit vert à tête noire, coreba atricapilla , pl. 47 des Grimpereaux dans les Oiseñas dorés; il pense même que cet oiseau, long d'environ cinq ponces, dont Latham ne fait qu'une variété de son eschia spisa, et qui est fort commun au Brésil et à Cayenne, doit être plutôt considéré comme le type de l'espèce. Le cou, le haut du dos, le metton et la gorge sont d'un vert-pomme brillant, le reste du dos, le creupion, la poitrine, le ventre sont d'un vert bleu : aiusi que le hord des pennes alaires et caudales, qui sont d'un brut foincé. Le bee, fort peu courbé, est noir en dessus et blanchatre en dessous; les pieds sont de outeur plombée.

La femelle, qui est représente pl. 48 de l'ouvrage qu'on vient de citer, est d'un vert plus tendre aux elseus du corps et jaunaire sur la gonge les pennes primaires de l'aile sont bac-dées de vert, et les pienes caudales intermédiaires pareilles au dos. Le bec est de couleur de corne, et les pieds sont bruns c'est les pieds into truns c'est les pieds sont bruns c'est les guiteguis tout vert, eerhin apiac, var de Lathana. Avant la mue le jeune male a les parties supérieures d'on vert tendre es le dessons du corps d'un vert jaune. Il est représenté à l'àge de la mue dans la pl. 49. Le guit-guit fauve, cerhin fulve, Lathe, paroit être aussi une variété du jeune age de la même capé ce.

M. Viciliot danne le nom de guit guit à tête grise, corribe grizicanille, à un oissau de Cayenne peint sur la 56.° pl. de se Grimperenus, dont la gene est un peu arrondie à sou extrémité, et qui à la tête grise en dessus; les yeux et les joues sout netourés de noir; lerdessus du cou le dos, le croupion et la queue sont d'un vert olive, et les parties inférieures d'un jaune vife.

Le même auteur range avec ses guil-guils le certhin guloris, Sparrm, pl. n. y, ou guileguit à gorge bleue, oiseau de la Martinique de trois ponces trois quarts de longueur, qui a la gorge, le d'eyant du cou et le laut de la poitrine bleus, le ventre laune avec une ligne de cette couleur au dessus des yeux et aux les côtés du con 1 fes, miles fuligineuses en dessus et jaunes en dessous; la queue et le bec noirs. Mais l'opinion de cet ornithologiste est que le guil-guit vert et bleu à gorge blanche, Léw., pl. 25, hg. inf., cenhius piuz, van, Lath., u appartient pas à ce genre, quoique le dessinateur lui ait donné un bec un peu incliné à son extrémité, vu qu'il croit reconnoître dans cet oiseau du Brésil, le pipit vert, motacilla cyanocephata, Gmel.

Les trois oiseaux que M. Cuvier juge susceptibles d'être elasses avec les guit-guits, sont les certhia borbonica, sanguinea et cardinalis. Gmel.

Le premier, peint dans les Flanches caluminers de Buffon, nº 851, fig. 2, sous le nom de grimpereux de l'hie de Buffon, certhia burbonica, Gmel. et Luth., a le dessus de la tête et du corps d'un briun verdatre; le trouptoin d'un jaune olivatre; la gorge et tout le dessous du corps d'ûn gris brouillé, qui prend une teinte jaunatre près de la queue; les flancs rons; les pennes alaires et caudales noriètres; le bec et les pides poirs.

Le second, cerlius sanguines, Giuel, est representé dans l'Histoire naturelle des Grimpereaux de M. Vicillot, n. 60, sous le nom d'héorolaire cramois; il a cinq pouces et deul de longueur, et il est d'un rouge-cramois sur la têce, le dessus du corps, la gorge et la politine; àvec une teinte murron sur le bord extérieur des pennes secondaires; le bus-ventre est blane, ainsi que les couvertures inférieures et à uge des pennes de la queue, dont l'extrémité est pointare; le president que que que de la queue, dont l'extrémité est pointare; le president que de la queue, dont l'extrémité est pointare; le president que de la queue, dont l'extrémité est pointare; le president que que est noir, et les pictés sont juantifiers.

Le troisième, qui a été décrit par Gmelin, sons les nomes de crethia rebra et de certhia cardinalit, spinneçeau cardinul, et représenté parmi les Grimpercaux de M. Vivillot, sons seux d'héorotaire scarlate; pl. 5a, et de kuyameta, pl. 58, est van diseau de la Nouvelle-Hollande, et des uese de la mer de Sula, qui a caviron trois pouces et demi de longueur, et dans le placmage duquel l'écarlate domine, mais dont les ales et la quese sont noires, ainni que le ber, qui est très-peu courbe, et dont les pieds et les ongles sont noiritress (Cu. 3).

GUITI. ( Bot. ) Les arbres du Brésil, cités sous ce nom par Marcgrave, paroissent apparteniras genre Sapotiller, Adiraz, on au moins à on genre trés-voisin, puisque, eston la description, ils sont de même l'aiteux, à feuille simples, à feurs suflaires, leur corolle est monopétale, à six divisions, et portant aix étamines. Leur fruit, de la grosseur d'une orange, est charru et contient des noyaux aphériques, lisses et brillans d'un côté, préguax le uraunface de l'autre. Marcgraye dit que cefruit comtenant un lait Acre, n'est pas bon à manger. Cefte circonstance le faiteependant différer de la sapotille vraie, qui est au nombre des bons fruits d'Amérique. Maregrave distingue plusieurs espèces ou variétés qu'il nomme guili toroba, guiti coroya, quiti ibas les mêmes sont nommés guelli par l'appon, (f.)

GUITNE. (Conchyl.) C'est le murez perversus de Linnæus, type du genre Foudre de M. Denis de Montfort. (De B.) ... GUITTARIN (Bot.), nom françois du citheresylum ou bois

de guitare. (J.)

GUL. (Bat.) Ce nom est donné parles Turca, suivant Chaisus, Stirp. Buanon, p. 153, à la rocie, et per agit à d'antes fleurs qui ont la même forme, et auréput à celles qui sont doubles et qu'ils nomment gal-batamer; telles sont la roce, l'anémone, le pavol, la roce trémère, etc. Le même auteur, dans use Excisea, dis que l'ambre triste, ny-clandhes, est auns nomme qui par les Turcs et les Permans. Voyes, Gharar (1-)

GUL. (Ornith.) Voyez Gugget. (CH. D.)

GULAUN (Ornith.), nom islandoù de Toic, que Gmelin et Latham appellent anas bercelis. La dénomination de gulond est, suivant Muller, a.º 133, donnée au harle commun, mergus merganser, Linn. (Cs. D.)

GULDSHAH. (Manm.), nom que les Mongols donnent à l'argali male. Ce dernier nom est celui de la femelle. (F. C.) GULEDER. (Ornità.) On appelle ainsi, sur le lac de Constance, la petite mouette cendrée, laras cinerarius, Linn.

(Co. D.)
GULFOTTING (Ornith.), nom norvvegien du goeland brun,
larus fascor, Linn. (Cu. D.)

GUL-GAT. (Ornich.) Les Hollandeis out imposé ce nom, qui signifie cul-jaune, un merle brunet, furdus capensis, Lath., perce que son croupion est jaune. (Cn. D.)

GUI.GURUK (Ornith.), nom ture du vanneau, tringa va-

GULIHAYANG, CULICADAYANG, LOYONG (Bot.), noms donnes dans les Philippines, suivant Camelli, cité par Rai, à une espèce d'ébénier, diospyras, (I.)

GULIN. (Ornith.) Voyez Goulin. (Cn. D.)

GULL (Ornith.), nom anglois des mauves ou mouettes. (Cn. D.) GULLA-CAVALLA. (Ornith.) Voyez, pour cet oiseau des environs du fort Saint-Georges, aux Indes, le mot Sancuillo.

GULO. (Ornith.) L'oiseau designé sous le nom de planeus gulo dans Klein, p. 142, n. 2, est le pleican, plécanus onsero-falus, Linn.; et le gulo de Schwenckfeld, cité par Klein, pag. 145, n. 2, est le cormoran, pelecanus carbo, Linn. (Cn. D.)

GULO (Mamm.), nom du glouton en latin moderne.

GULSPARF. (Ornill.) Le bruant common, emberiza citrinella, Linn., porte ce nom et celui de golspink dans la Suède. On l'appelle aussi en Danemarck gulspury et gulvesling. (Cu. D.)

GUMARA, GUMALLA. (Bot.) Dans l'île d'Orshiti et dans d'autres fles voisines, on donne ces noms es celui de umaire, à la racine tubéreuse d'un liseron, convolvéus chryvorhisus, qui a beaucoup de exportsavee la patate. Forster la prenoit pour une simple variété; mais Solander en fait une espèce distincte. On la cultive dans toutes ces iles, où elle est une des nourritures des habitans. (J.)

GUMENISKI, (Ornith.) Krascheninnikow se borne à donuer.

d'après Stelles, le nom de cette oie du Kamtschatka. (Cs. D.) GUMILLÉE, Gamillea. (Bok.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la pestandrie décadrie de Linnaus, offrant pour caractère essentiel : Un callice campanulé, à cinq divisions ; point de corolle ; cinq étamines placées sur le réceptacle ; un ovaire aupérieur , à demi bifide, deux ayles. Le fruit est une capsule à deux loges, à deux bees réfléchis, renicronant des semesses nombreuses.

GUNILLES AUBEURES, Gamilles, auriculais, Buis et Pav., FLPr., 5, pag. 55, tab. 3,5, fig. 3. Afbrisseau decouvert dans les grandes forêts du Réron, qui s'élève à la hauteur dedix à douc pieds et plus, sur une, tige droite; cylindrique, munie de rameaux étales, velus dans leur jèunesse, garnis de fenilles pétiolees, alternes, ailées avec une impaire; les folioles péticelles, glabras, avales, oblongues, un peu seuminées, très-entières, pubescentes en dessous sur l'étur nervuredu milieu, un peu roulles à leurs hords; les pétioles hérisafs, longs d'un pied; l'es stipules opposées, sessiles, presque réniformes, reféchés l'atéralement. GU \*

93

Les fleurs sont iessiles, agrégées, disposées en grappes longues, pendantes, hérissées, presque eu épis. Le calice est jaunatre, à cinq découpurés droites, aigués, étalées; point de corolle; les filamens des étamines presque planes, subu-les, un peu recourbés, éntourant l'ovaire; les anthères un peu pendantes, a rerondies, à deux loges; l'ovaire presque en ceur, à demi blîde, surmonté de deux styles subulés et réfléchis; les stigmates aigus. Le fruit consiste en une capsule ovale, blîde, à deux bees réfléchis, à deux loges; les semenses petites, nombreuses, airondies. (Pons.)

GUMMÆLE, NÆDÆVA (Bol.), noms égyptiens de l'espèce de soude, qui est le salsola inermis de Forskael: le dernier

de ces noms est encore donné au cressa. (J.)

GUMPEL. (Ornith.) Le bouvreuil ordinaire, loxia pyrrhula, Linn., est désigné par ce nom et par celui de gympel dans différentes parties de l'Allemagne. (Cs. D.)

GUNDÉLIACÉES. (Bot.) M. Decandolle, dans son premier Mémoire sur les Composées, présenté à l'Institut, enjanvier 1808. a distribué les cinarocéphales de Vaillant et de M. de Jussieu en quatre divisions, sous les titres d'échinopées, gundéliacées, carduacées, centaurées. Dans notre article Compostes ou Synanthérées, nous avons dit (tom. X, pag. 155) que la dernière division, celle des centaurées, étoit la seule qui fût naturelle. Celle des gundéliacées, au contraire, est tout-àfait inadmissible, car l'auteur la compose des deux seuls genres Gundelia et Acicarpha, dont le premier appartient à la famille des synanthérées, et le second à une nouvelle famille que nous avons établie, en août 1816, sous le nom de boopidées. Cette petite famille des boopidées, composée des trois genres Boopis, Calicera et Acicarpha ou Cryptocarpha, est dispersée par M. Decandolle de telle sorte, que le boopis est rapporté par lui à ses échinopées, le cryptocarpha à ses gundéliacées, et le calveera à la famille des dipsacées. Le caractère distinctif assigné par M. Decandolle à sa division des gundéliacées, est d'avoir les paillettes du réceptacle soudées et formant des loges monospermes. Wayez nos articles Booringes et Booris, tom, V. Suppl., pag. 26 et 28; CALICERA, tom. VI, Suppl., pag. 36; CRYPTOCARPHA, tom. XII, pag. 84. (H. Cass.)

GUNDÉLIE, Gundelia. (Bot.) [Cinarocephales, Juss.; Syngé-

nésie polygamie séparée, Linn.] Ce genre de plantes, établi par Tournefort, en 1703, dans son Corollarium institutionum Rei Herbaria, et dédié par lui à Gundelsheimer, son compagnon de voyage dans le Levant, appartient à la famille des synanthérées, et à notre tribu naturelle des vernoniées, dans laquelle nous le plaçons auprès des Corymbium , Lagascea , Rolandra , Elephantopus, et autres genres analogues.

Nous regrettons beaucoun de n'avoir pu jusqu'aujourd'hui observer ce geare intéressant, que sar des échantillons secs très-vieux, très-comprimés, et à moitié détruits par les insectes. Nous n'avons pu v étudier avec fruit que le style, les étamines et la corolle ; mais cela nous a suffi pour nous faire reconnoître que le gundelia avoit une très-grande affinité avec : le corymbium, et qu'il devoit, comme lui, être rapporté à la tribu des vernoniées. Plus heureux que nous, Gærtner a décrit et figuré les caractères génériques du gundelia sur des individus vivans : cet excellent observateur va done nous servir de guide ; et néanmoins, en nous fondant sur la comparaison des genres analogues, que nous avons soigneusement observes, nous risquerons de décrire les caractères de celui-ci, sclon un système qui nous est propre, de la manière suivante.

La calathide est uniflore, régulariflore, androgyniflore, Le péricline est très-inférieur à la ficur, tubuleux, plécolépide; forme de plusieurs squames unisériées, entre-greffées de puis la base jusqu'au dessous du sommet qui est libre, subulé, spinescent. Le clinanthe est ponctiforme, inappendiculé, L'ovaire est oblong-elliptique, aplati, glabre, attenué supérieurement en un col court, épais et plein; son aigrette est coronaire, cuputiforme, membraneuse, découpée au sommet en lanières courtes , filiformes. La corolle est névramphipétale ; son limbe , plus long que son tube, est divisé par des incisions égales et très-profondes, en cinq lanières longues, linéaires, épaisses. Le style est épaissi supérieurement; ses deux stigmatophores sont courfs, larges, obtus, arqués en dehors , leur face intérieure stigmatique est plane et glabre; leur face extérieure est garnie, ainsi que la partie supérieuse du style, de collecteurs lamelliformes, membranenx, courts, larges, obtus.

Les calathides sont reunies en plusieurs capitules partiels, qui sont eux-mêmes rapprochés en un capitule général, Chaque eapitule partielest componé de trais à rept calathidea uniflores de totte gerffé depuis la base jusque pre du sommet, et forment par leur réunion un seul corps charnus, obpyramidal, les calathides extérieures de chaque capitule partiel sont siciples par avortement de l'ovaire. Le capitule général est compasé de nombreix capitules partiels, rapprochés et essiles sur una recyfindrique, garni de bracées, dont chacuse: accompage extérieurement un capitule partiel ; in y a point divivalucer proprement dit à la base du capitule général.

GUNDRUE DE TOURNEFORT ; Gundelia Tournefortii Linn, C'est une plante herbacée, à racine vivace. Sa tige, haute d'un pied ou un peu plus, est rameuse, cylindrique, un peu épaisse glabre. Ses feuilles radicales sont longues, nues, vertes, incisées assez profondément et inégalement sur les bords en découpures épineuses ? leur côte est un peu grosse, saillante en dessous, blanche, et garnie d'un peu de duvet lanugineux. Les feuilles caulinaires sont sessiles, et même semi-décurrentes sur les rameaux; elles paroissent un peu larges, parce qu'elles sont plus courtes et moins profondément découpées que les radicales. Les capitules généraux sont terminaux, solitaires, sessiles, ovales-coniques, analogues en apparence aux têtes de la cardère, on à celles du panicaut des Alpes; ils sont plus ou moins lanugineux, et munis chacun, à la base, de quelques bractées involucriformes, inégales, sessiles, Les corolles sont rougeatres ou purpurines. Cette plante, qui est la seule espèce du genre, habite l'Arménie et la Syrie, dans les lieux arides et incultes. On en distingue deux variétés, l'une à capitules glabres, l'autre à capitules pourvus d'un devet laineux, imitant la toile d'araignée. Nous avons emprunté la description spécifique qu'on vient de lire à M. de Lamarek, dans l'Encyclopédie. Ce botaniste pense que la gundélie a de l'affinité avec les échinopes; mais il remarque que c'est une plante singulière ; ayant le feuillage épineux d'un chardon ou d'une carline, le port et le suclaiteux d'un scolyme, et les têtes de fleurs d'un panicaut ou dlune cardère.

Le genre Echinops, les genres Xanthium, Franzeria, Ambrosia, et le genre Gundelia, offrent des casactères très-singuliers et bien propres à execcer la sagacité des botanistes qui, sans s'arcèter aux, apparences extérieures, s'efforcent de pénéser; le fond des choses. Le système que nous venons de proposer suf le gundelia paroîtra sans doute aussi bizarre que ceux que nous avons publies depuis long-temps, concernant l'echinops, le zanthium, le franseria et l'ambrosia. Ce n'est pas pourtant par amour du paradoxe, et dans l'intention de nous faire remarquer par des idées contraires aux opinions reçues, que nous avons hasardé les systèmes dont il s'agit: ils nous ont été suggérés par l'étude des analogies, qui nous a constamment servi de guide dans tous nos travaux; et nous osons espérer que les botanistes, dégagés de préjugés et de préventions, voudront bien, avant de condamner nos idées, les examiner sérieusement. En étudiant comparativement le corymbium, le gundelia et le lagascea, ils reconnottront que notre système sur le gundelia est moins absurde qu'il ne paroît au premier coup-d'œil. Nous ne dissimulerons pas que le gundelia nous a offert quelques traits d'anglogie avec notre tribu des arctotidées, et avec celle des échinonsées. Ce genre semble aussi se rapprocher, par quelques points. du scolymus, qui est de la tribu des lactucées. Maison n'oubliera pas que, dans notre classification des synanthérées, les lactificées et les vernoniées, quoique placées aux deux extrémités de la série, setouchent immédiatement, parce que nous courbons cette série en cercle. Nous devrions peut-être offrir ici l'analyse comparée des caractères génériques du corymbium, du gundelia et du lagascea, pour démontrer les rapports qui existent entre ces trois genres : mais cette comparaison nous entraineroit dans de trop longs détails; c'est pourquoi nous nous bornons à renvoyer le lecteur à notre article Conymaium , t. X', pog. 580. (H. Cass.) GUNEL. (Ichthyol.) Voyez Gunnel. (H. C.)

GUNNEL (Ichthyol.), nom specifique d'une gonnelle, qui; avoit été rapportée par Linnæus au genre Biennie. Voyez Blennie et Gonnelle. (H. C.)

GUNNERE, Gunnera. (Bot.) Genre de plantes dicotyledones, s' à fleurs incomplètes, de la famille des articées, de la diandrie dignaie de Linneus, offrant pour caractère essentiel. Des fleurs hermaphrodites, quelquefois dioiques, disposées en épis, un ealice à deux dents, point de corolle; deux étamines placées sur l'ovaire, un ovaire inférieur, ovale, bidenté au sommet; deux styles, les signates simples. Le fruit est une desence recouverte par le calice charun, presque en bais.

Ct genre, considéré quant à son port, se rapproche beaucoup des poivres par ses feuilles réniforage, ou palmées, par ses fleurs sessiles, disposées en un épi droit, touffu, ramifé, par ses deux étamines. Il est même possible qu'on y place, par la suite, quelques espéces de poivres médiocrement examinées. Il est à présumer que les espéces qu'on eite à fleurs dioiques, ne sont telles que pur avortemeut. M. de Lamarck y rapporte le genre Misardra de Commerson.

Guskar d'Assour: Gunnera perpensa, Lian., Amen.; Pluken., Almag., tab 18, fig. 2: Perpensum blitispermun, Burm., Prodr., 26. Plante herbacée, du cap de Bonne-Expérance, dont les feuilles, toutes radicales, sont pétiolèes, en cour, presque réniformes, nues, obtuses, crénelées, un peu pubescentes sur leur pétiole. Il s'en élève une hampe mee, haute de deux pieds, terminée par une grappe droite, longue d'environ huit pouces, composée de rameaux simples, nombreux, épars, munis, chacun de leur base, d'une bractée et sesiles, monoiques selon Burmann. Cette plante se plait dans les tieux humides et marécageux.

Guwing pu Cutti : Gunnera chilentis, Lamk., Encycl. et g. Enc., tab. 801, fig. 1; Gunnera scabru, Fl. Per., tab. 45, fig. a; Valh, Eum. 1; pag. 508; Panke, etc.; Feuill., Per., 2, pag. 742, tab. 50. Cette espèce n'a que des feuilles radicales, roides, rèc-dures, pétiolese, un peu arrondies, divised ca cinq lobes, larges de cinq pouces; les lobes oblougs, Inciniés à leurs bords; leurs découpures deniculées; les pétioles can-neles, hérissés, longs de deux pieds; les hampes longues d'un pied ; terminées par un épi composé d'un grand nombre de petits épis étalés, presque verticilés. Le calice est un peu charnu, à deux dents; deux étamines attachées à la base de l'ovaire: les anthères un peu arrondies, à deux loges; Povaire oblong.

Cette plante croft dans les lieux humides, au Chili et ac Pérou ; elle est rafrafchissante, d'après le père Feuillée. On prend, dans les chalcurs, la décoction de ses feuilles pour se rafrafchir : on mange les pétioles crus, dépositifs de leur écorce. Les teinturiers a exvert de sa racine pour teindre en noir; ils la coupent par petites tranches, et la font houillie

avec une sorte de terre noire. Les tanneurs préparent leurs peaux avec les mêmes racines, en les mettant bouillir dans l'eau les unes après les autres ; alors elles se dilatent et s'épaississent deux ou trois fois plus qu'elles ne le font ordinairement.

La gunnera pilosa, Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen., 2 , p. 24 , n'est probablement qu'une variété de l'espèce précédente; elle en diffère par ses feuilles et ses pétioles beaucoup plus hérissés, par les lobes obtus, par les nervures et veines réticulées, rougeatres, hispides. Elle croît dans les environs de Quito, dans les Andes, et à Santa-Fé de Bogota.

GUNNERE DE MAGELLAN : Gunnera magellanica, Lamk. . Encycl. et Ill. gen., tab. 801, fig. 2; Misandra, Commers., Herb.; Gunnera plicata, Vahl, Enum, 1, pag. 358; Disomene, Banck, et Soland.; vulgairement LA Boudeuse. Cette plante a été découverte par Commerson , au détroit de Magellan ; ses racines poussent, de leur collet, des rejets rampans et fertiles, comme le fraisier. Les feuilles sont radicales, pétiolées, réniformes, crénelées, presque glabres; les pétioles charges de poils rares, entourés à leur base par des écailles membraneuses. Les fleurs sont dioïques, d'après Commerson. (Poin.) GUNSII. (Bot.) Voyez Gonsii. (J.)

GUNUN. (Ornith.) D'après Molina, Essai sur l'Histoire naturelle du Chili, pag. 211 de la traduction, ce terme signifie oiseau en chilien, et les réflexions faites sur le mot guira déterminent à consigner ici cette observation. (CH. D.)

GUOR (Ichthyol.), nom que, chez les Yolofs, sur les côtes du cap Vert, on donne au tétrodon mal armé, de M. Lacépede. Vovez Tetrodon. (H. C.)

GUORACA. (Ichthyol.) Le poisson que Russel a désigné sous ce nom, est rapporté par M. Cuvier à son genre Paismpome. Vovez ce mot. (H. C.)

GUORGA. (Ornith.) L'oiseau que les Lapons nomment ainsi est le héron commun, ardea einerea, Linn. (CH. D.)

GURANHÆ-ENGERA. (Ornith.) L'oiseau que Jean de Lact nomme sinsi, et qui est appelé gurandi par Marcgrave, est le tangara téité. Voyez Guira NHEMGETA. (Ch. D.)

GURG (Mamm.), un des noms persans du rhinoceros uni corne. (F. C.)

GURGULUS. (Ornith.) Albert se trompe quand il applique un oiseau ce nom, qui n'est qu'une corruption du mot curculio, charançon. (Cs. D.)

GURHOFIAN ou GURHOSIAN. (Min.) M. Karsten a dohné ee nom à un minéral qui existe en filom dans une scérpentine parsemée de grenats, qui se trouvé près de Gurof, en Basse-Autriche. Sa couleur est le blanc de neige; sa cassure; conchoïde, plate, passe à l'unite: Sa dureté est moyehne; ninst que sa pesanteur spécifique, et sa transfluidité n'est schalble que sur les bords. Klaproth, qui en a fait l'analyse, l'à tende composé de carbonate de chaux, 78,5, et carbonate de magnésie, 29,5. Le gurhofian n'est done qu'une chaux carbonatée magnésière. Voyer Chaux canbonaties surst. (Baans.)

GURNAOU (Ichthyol.), nom niceen de la trigle gurnau,

GURNAU et GURNEAU (Ichthyol.); noms vulgaires d'une espèce de trigle, trigla gurnardus, Linn. Voyez TRIGLE. (H.C.)

GURON (Conchyl.); Adans., Schege, p. 203, pl. 14. Cest le spondyle gardirone. (Dg B.)

"GURT. (Bot.) Le mélilot est ains nommé aux environs du câre, où il estrès-commun. Suivant Forsket, dans le canton d'Yémen en Arabie, il est nommé rijon. On le trouve dans le catalogue de M. Dellie sous les noms de regrà et de spifa. (1.) GURTELTHIER (Mamm.), nom allemand qui signifie ani-

and ACRTELTHIER (Mamm.), nom altermand qui signifie animal à ceinture, et que l'on a donné aux tatous. (F. C.) and GURULIA (Bot.), nom d'un arbrisseau de Ceitan, que Hermann croit être un sureau. (J.)

GURUMFIL (Bot.), nom égyption de l'œillet des jardins, dianthus caryophyllus, suivant Forskael. (J.)

GUSEZOWA (Ichthyol.), noni polonois de l'ablette. Voyez
Asiz, dans le Supplément du premier volume de de Dictionnaire. (H. C.)

GUSGASTAK. (Ornith.) L'oiseau, ainsi nommé dans le Musœum wormianum, est le courlis d'Europe, scolopax arcuata, Linn. (CH. D.)

GUSMANNIA. (Bot.) Ce genre de la Flore du Pérou, appartenant à la famille des broméliacées, paroît devoir être réuni au paya de Molina, qui est le même que le pourretia de cette Flore et le renealmia de Feuillée. Le gusmannia diffère de ceux - ci par des anthères presque réunies, par son épi de fleurs, plus làche et plus long, et parses feuilles non épineuses.

GUSSELA (Mamm.), nom abyssin d'une grande espèce de chat noir, dont parle M. Salf, dans son Voyage en Abyssinie, dont, la peau se vend très-cher, et que les gouverneurs de province ant seuls le droit de porter. (F. C.)

GUSTABIRA. (Bot.) Le cynoglossum japonicum de M. Thun -

berg est ainsi nomme au Japon. (J.)

GUSTARD (Ornith.), nom écossois de l'outarde, otisturda, Linn, qui se nomme aussi starda et bistarda. La gustarda de Gesner appartient au genre de l'oie. (Ch. D.)

GUSTÁVIA (Bet.) Linnæus fils et Willdenov ont substitué en nom à celui de pirigara, employé par Aublet pour un de kes genres dans la Guiane, l'equel doit être conservécomme plus ancien. Pour la même raison il faut supprimer celui de spalanamia donné à ce genre par Necker. (J.)

GUSZ (Ornith.), nom de l'oie, anas anser, chez les Frisons.

(CH. D.)

GUTTERRÈZE, Galierreila. (Bol.) [Cosymbiferes, 'Juss.; Syngéndie polygamie superflue, Linn.] Ce genre de plantes, établi par M. Lagasca, en 1016, dans ses Genera et Species Plansarum, appartient à la famille des synanthèrées, et probablement à notre tribu naturelle des astèrées, dans laquelle nous hasardous de le placer auprès du brachyris de M. Nuttal, qui nous paroit neu différent.

La calathide est radiée: composée d'un disque quinquédiore, réal calathide est radiée; cet d'une couronne unisériée, triilore, liguilitore, féminiflore. Le péricline est oblong, formé de squames imbriquées, réfléchies au sommet. Le climapthe est alvéolé; les cloisons des alvéoles prolongent supérieurement en membrances dentées, imitant des squamelles. Les ovaires portent une aigrette composée de plusients squamellules palétiormes.

GUTIERRÈZE A FEUILLES EINÉAIRES; Gutierrezia linearifolia, Lag. C'est une plante du Mexique, vivace, un peu ligneuse, glabre, résineuse: ses feuilles sont éparses, sessiles, longues d'environ un pouce, larges d'environ une ligne, linéaires, aiguês, trèsentières; les supérieures plus courtes que les inférieures : les calathides sont peu nombreuses, et disposées en un corymbe terminal.

Nous ne connoissons la gutierrèze que par la description de M. Lagasca: et cette description très-imparfaite ne peut nous fournir les élémens nécessaires pour déterminer avec certitude la place que ce genre doit occuper dans notre classification naturelle des synanthérées. Cependant nous avons quelque confiance dans les probabilités qui nous font rapporter le gutierrezia à la tribu des astérées. Le brachyris de M. Nuttal, trèsbien décrit par son auteur, nous semble appartenir indubitablement à la tribu dont il s'agit, et il nous semble aussi que ce genre est infiniment analogue au gutierrezia. Si le chinanthe du gutierrezio est tel que nous l'avons décrit, en prêtant aux expressions de M. Lagasca un sens un peu différent de celui qu'elles paroissent présenter, ce genre devra être rapproché du pteronia, qui est aussi de la tribu des astérées. Enfin, notre genre Lepidophyllum (convza cupressiformis, Lamk.), établi dans le Bulletin de la Société philomathique de décembre 1816, est encore une astérée qui semble très-analogue au gutierrezia et au brachyris. Nous concluons de toutes ces remarques, que le gutierrezia doit être place, au moins provisoirement, dans notre tribu naturelle des astérées, auprès des brachyris, lepidophyllum, pterenia. M. Lagasca dit que sen genre doit être placé auprès du columellea de Jacquin. Si, comme nous le présumons, le columellea est de la tribu des inulées, nos idées surle classement du gutierrezia ne s'accorderoient point avec cellesde l'auteur du genre. Voyez notre article Columelles, tom. X. pag. 102. (H. Cass.)

GUT-MERLE (Ornith.), nom allemand du lorist d'Europe, eriolus galbula, Linn. (CH. D.)

GUTTÆFERA. (Bol.) C'est à Kenig que nous devos la connoissance précise de l'arbre qui fournit la substance connue sous le nom de gomme-gutte, et qu'à cause de cela il a nommé guttefera. Il vient dans la même famille que le combogia, duquel on croyoit auparavant que découloit ette gomme-résine, et qui laisse en effet suinter une substance presque analogue, ainsi que d'autres genres de la même série, qui pour cette raison, a été nommée famille des gutifières.

Le guttafera est maintenant le stalagmitis de Murrai et de Schreber. (J.)

GUTTA GAMANDA. (Bot. ) Voyez GRITAIEMON. (J.)

GUTTIER, Cambagia. (Bot.) Geurre de plantes dycotylédones, à floures complètes, polypétalées, régulières, de la famille des guttifères, de la polypadrie monagynie de Liangeus, très-rapproché des mangasstans (gurcinia), offeant pour caractère sesnitiel: Un calice à quarte foilules, quarte pétales, unggrand nombre d'étanines placées sur le réceptacle; les anthères arrondies; un ovaire supérieur, point de styles, un stigmante persistant, à quatre divisiens. Le fruit estune grasse haiesphérique, à huit oûtes saillantes, à buit loges monospergnes; les semences entourées d'une substance pulpeus.

Ce genre a été réuni, par plusieurs auteurs modernes, au garcinia, auquei il paroit eu effet devoir appartenir, n'offrant que de légères différences dans son caractère essentiel, telles qu'un plus grand nombre d'étaminés, un stigmate à quatre divisions profondes, une baie à huit loges. Ce genre est d'ailleurs borné à une seule espèce.

GUTTIER COMMIRA : Cambogia gutta, Linn., Spec. ; Blakw., tab. 39; Coddam-Pulli, Rheede, Malab., 1, tab. 44; Carcapuli, Acosta , Hist. arom. , cap. 46; Mangostana cambagia. Gærtn., de Fruct. , 2 , tab. 105; Curcapule , J. Bauh. , Hist. , 1 , pag. 105. Grand arbre des Indes orientales, muni d'une belle cime étalée et touffue. Sa racine, grosse et très-ramifiée, répand ses rameaux au large dans la terre et au-dessus. Son tronc a dix ou douze pieds de circonférence ; le bois est blanchatre , revêtu d'une écorce noiratre extérieusement, rouge au-dessous, jaunâtre à l'intérieur. Les feuilles sont pétiolées, opposées, glabres, ovales-entières, aigues à leurs deux extrémités, fermes , luisantes , un peu épaisses : les fleurs peu nombreuses , jaunatres ou couleur de chair, portées sur des pédoncules simples, très-courts; leur calice est à quatre folioles arrandies , concaves et caduques; la corolle, composée de quatre pétales oblongs, concaves, onguiculés; les étemines courtes et nombreuses : l'ovaire arrondi , à huit côtes , couronné par un stigmate persistant, a quatre découpures obtuses. Le fruit consiste en une baie sphéroïde , au mains de la grosseur d'une orange , jaunâtre à sa maturité, à huit côtes saillantes, obtuses, partagées intérieurement en huit loges membraneuses, contenant chacune une semencobrune, oblongue, entourée d'une double enveloppe, enfoncée dans une substance pulpeuse.

Le fruit de cet arbre est d'une asveur un peu acide. On le mange cru. Les Malabares l'emploient sec, en poudre, dans leurs alimens. Il passe pour astringent, favorable dans les flux de ventre. Lorsqu'on fait une incision à l'écoree du tronc et des racines de cet arbre, il en déconle une fiqueur visqueuse, ans odeur, et qui, à ce que l'on croit, forme, en se séchant, une gomme-résine opaque, d'un jaune-anfran. [Poss.)

GÜTTIFÈRES. (Bol.) On a donné ce nom à une famille de plantes dont tous ou presque tous les genres laissent suinter de leurs diverses parties un suc résineux ou résino-gommeux, qui a plus ou moins de rapport avec la gomme-gutte fouraie par un de ces genres. Elle est placée dans la classe des hypopétalées ou dicotyfédones polypétales, à étamines insérées sous l'ovaire, et voisine des hypéricées, dont les genres donnent aussi un suc presque de même nature, surtout ceux qui s'élèvent en arbres.

Les caractères de cette famille sont : Un calice de plusicurs pièces, ou d'une seule divisée profondément en plusieurs lobes ; les pétales, ordinairement au nombre de quatre, portés sur le support de l'ovaire; les étamines insérées au même point, nombreuses ou plus rarement définies : leurs filets souvent distincts, quelquefois réunis par le bas en un seul tube ou en plusieurs faisceaux ; leurs anthères un peu alongées , appliquées contre l'extrémité des filets ; un ovaire libre, simple , surmonté d'un seul style ou seulement d'un stigmate simple ou divisé; un fruit en baie, plus ou moins charnu, ou plus rarement capsulaire, s'ouvrant par le haut en quelques valves; plusieurs loges (réduites quelquefois à une, peut-être par avortement) renfermantune ou plusieurs graines assez grosses, attachées tantôt au centre du fruit, tantôt contre ses parois (peut-être par suite de l'avortement de quelques loges); l'embryon, renfermé dans une coque membraneuse, ou coriace, ou eassante, n'a point d'autre tégument propre; il est sans périsperme, à lobes grands, fermes, comme calleux, quelquefois intimement unis , à radicule petite et placée près de l'attache de la graine.

Cette famille estcomposée d'arbres ou arbrisseaux, remplis, le plus souvent, d'un suc resineux ou résino-gommeux. Les feuilles, le plus souvent opposées, sont généralement entières, glabres et coriaces, n'offrant ordinairement qu'une nervure longitudinale, d'où partent beaucoup d'autres plus ou moins transversales. Les fleurs sont axillaires ou terminales; plusieurs-sont males on femelles, par suite d'avortement.

On divise maintenant cette série en deux sections, caractérisées par la présence ou l'absence du style.

On ne trouve pas de style dans les genres saivans: Clasia, Quapoya, Cambogia, Garcinia, Ochrocarpus de M. du Feiti-Thouars; Marialva, de Vandelli, dont le tovomita d'Aublet est congénère; Brindonia du Petit-Thouars; Ruyschia et son congénère souroubea, Maregravia, Norantea.

Les genres qui ont un style sont les suivans: Antholoma, Souroubea, de M. La Billardière, Statagmitis de Murrai, aquel se rapporte le guttefera de Kœnig, qui fournit la vraie goammegutte; Moronobea et son congénère symphonia; Macoubea, Mammea, Rhecadia, Macanea, Sirigana, Massa, Chioromyron de M. Persoon ou verticillaria de la Flore du Pérou; Calophyllum; venana, de M. de Lamarek, avec doute, et peut-être valuria,

Cette distribution n'est pas définitive, parce que plusieurs genres ne sont pas encore asset connus. Nous avons déjà annoncé ailleurs que le clasia pourroit dans la suite devenir le type d'une famille voisine. L'affinité du maragravia, nouvellement rapproché, n'est pas complète, de même que celle de derniers genres de la série. Nous y avions rapporté le quales et le cochifs d'Aublet, dont M. Auguste Saint-Hiliare vient de faire une nouvelle famille, augmentée de deux nouveaux genres du Brésil. Il est donenécessaire de retravailler les gut-tifères, d'en observer avec soin les cauctères dans leur lieu natal, pour mieux reconnoître ceux qui sont les plus essentiels. (J.)

GUTTURNIUM. (Conchyl.) Klein, Tentam. ostrace, p. 51; propose, sous ce nom, un peti genre de coquilles, qui ne differe des murex cordonnés que parce que le canal qui termine antérieurement l'ouverture; est long et un peu recourbé en dessus. Le type est l'espèce figurée par Rumph, tab. 24, 1et. H. (D. & D.)

GUULAGTIG. (Ichthyol.) En Norwége on donne ce nom au gunnel, espèce de poisson rapportée par M. Cuvier au genre GONNELLE. Voyezce mot. (H. C.)

GUUO. (Ornith.) Voyez Guro. (CH. D.)

GUYAPIN, GUAYAPIN. (Bot.) Dans le Craonnois, limitrophe de la Bretagne, on nomme ainsi le genista anglica. (J.) GUYNETTE. (Ornith.) Ce nom, dans Cotgrave, désigne la

peintade, numida meleagris, Linn. (Cu.D.)

GUZMANE, Gumania. (Bot.) Genre de plantes monocotylédones, de la famille des amanées, de l'hezandrie monogyarie de Linnæus, offirant pour caractère essentiel: Un calice à trois découpures roulées sur elles-mêmes; trois pétales rapprochéé en tube; sis fâlamens, les anthères rapprochées en cylindre; un ovaire pyramidal; un style; trois stigmates; une capsule à trois loges.

Les auteurs de la Flore du Pérou avoient d'abord placé ce genre parmi les pourretia, qu'ils ont depuis supprimés. Le guzmannia a de trée-grands rupports avec le puya de Molina, auquel il pourroit être réuni : il en diffère par ses authères presquéréunies en cyliadre, par soa port offrant des feuilles dépourvues d'épines, des fleurs disposées en un épî trebstáché.

GUNANE TRICOLORE; Guemana tricolor, Ruiz et Pav., Fl. Per., 3; pag. 58, tab. 56:. Plante découverte sur les montagaes du Pérou. Ses ractices sont fusiformes et fibreuses is tiges dressées, cylindriques, hautes d'un pied, couvertes décailles ovales-lancéolées, aigués; garnies, -à leur partic inférieure, de feuilles glabres, imbriquées presque sur deux rangs, s'engainant les unes les autres par leur basé vétables, ensiformes, très-clargies à leur partie inférieure; cumaliculées. Les fleurs sont sessiles, distantes, diapsoées en în épi timple, long d'un pied; chaque fleur accompagnée de bractées concaves; imbriquées, les inférieures plus longues, ovales-lamefolées, très-aigués; les intérieures plus longues, ovales-acumiens, ravées de lignes violettes; les supérieures plus courtes.

Le calice est pale, paringé en trois divisions profondes, coriaces, ovales, roulées sur elles-mêmes, la corolle blaoche, composée de trois pétales linéaires, obtus, serrés cèroules en tube, une fois plus longs-que le enlite; insérés sur le réceptacle, se dessébant et persistant; six étamines plus écourtes.

/ Jan y Gar

que la corolle, placées sur le réceptacle; les filamens planes, linéaires; les anthères linéaires, aigués à leurs deux extrémités, rapprochées en cylindre, à deux loges, s'ouvrant longitudinalement; l'ovaire supérieur, pyramidal, trigone, obtus, surmonté d'un style filiforme, à trois siligna, de la longueur des étamines; trois stigmates sigus. Le fruit est une capsule pyramidale, trigone, à trois loges, à trois valves, renfermant un grand nombre de semeuces oblongues, acuminées. (Pous.)

GWAZ (Ornith.), nom breton de l'oie domestique, anas anser, Linn. (Cn. D.)

GWENNELI (Ornith.), nom des hirondelles en bas-breton. (CH. D.)

GWILLIMIA. (Bot.) Voyez Magnolist. (Poir.)

GWINIARD (Ichthyol.), nom anglois du lavaret, coregonus lavaretus. Voyez Conégone. (H. C.)

GWRACH (Ichthyol.), nom quel'on donne, en Angleterre, au labre tancoïde de M. de Lacépèdé, labrus tinca, Linnæus. Voyez Labre. (H. C.)

GYALECTA. ( Bot. Crypt.) Genre de la famille des lichens. établi par Acharius, et qu'il place entre les genres Solorina et Lecides, rapprochement qui nous paroît peu uaturel. Ses caractères sont d'être crustacé, plane, étalé, uniforme, adhérent ; d'offrir des conceptacles scutelliformes et en godets, enfoncés dans la croûte, presque cartilagineux, minces, à ouvertures resserrées, à peine marginées. Ce qui distingue le gyalecta du genre Urceolaria, dont il faisoit partie dans le Methodus d'Acharius , c'est que les conceptacles sont formés d'une substance propre, différente de celle qui constitue le thallus, etde couleur aussi différente. Dans l'urceolaria, au contraire , les conceptacles sont formés par la substance même du thallus. Cette distinction, qui dans le Synopsis d'Acharius est la base de sa classification, est loin d'avoir l'importance qu'on lui a attribuée, et n'a pas peu contribué à rendre cette classification artificielle.

Dans sa Lichénographie universelle, Acharius saiteonnoitre cinq espèces de ce genre, et, dans son Synopsis, il en porte le nombre à huit. Elles croissent à terre ou sur les rochers, et plus surement sur les mousses et l'écorce des arbres.

1. GYALECTA EPULOTIQUE : Gyalecia epulotica , Ach., Lich.

unir., p., 151, 1, 1, 152, 7; 87m., p. 9. Croûte couleur de tuile, mais pâle; d'abord contiguë, puis presque plisée; conceptacles arrondis, se touchant çâ et là , difformes, rougeâtres, à bord libre; élevé, entier. Cette espèce a été observée sur les rochers.

2. GYALETA TRABETRE: Cyalecta geoica, Ach., Lich. univ., p.151; Syn., g) Urceolaria geoica, Ach., Meth., p. 149; Lichen geoicas, Wahlenb., Nov. Act. Stockh., 27, t. 4, fig. 6. Croûterraboteuse, presque pulvérulente, cendrée; concepteules raprochés, jaundites au fond, à bord gris, pulvérulent. Cette plante a été observée par Wahlenberg, sur le sable. près des montagnes calcaires de la province de Gothland, en Suèle.

5. GYALECTA DE WAHLENBERG; Gyalecta wahlenbergiana, Achar, Lich. et Syn., 1. c. Croûte lûpreuse, raboteuse, d'un blanc pâle; conceptalesté pars, pâles, bruns, rousaîtresa ufond, à bord rétréci, infléchi, un peu rugueux. Cette espèce a été observée à terre, sur les mousses, dans les cavernes des Alpes, de la Lanonie et iusure vers le Can-Nord.

Selon Acharius, Schleicher auroit découvert une variété de cette plante sur des troncs d'arbres en Suisse; elle se fait remarquer par ses conceptacles très-petits et peu enfoncés dans la croûte : celle-ci est d'un gris verdâtre.

4. GTALECTA DE PRASOON: G'Alecta personniana, Ach., Syn., 10. Croûte carillagineuse, raboteuse, blanchâtre, conceptacles un peu membraneux, épars, d'un jaune de cire, concaves, à pour-tour proéminent, un peu flexueux, s'aplanissant-avec l'âge. Cette plante a cié observée en France, sur les écrores d'arbres.

5. ĠVALECKA BNYOPHILE: Gyalecta bryophila, Ach., Syn., 10; Urrecolaria bryophila, Ach., Lich. univ., p. 54; Enele syn., Hoffm. et carietat.; Urecolaria zerupoua; Bryophila, Ach., Meth., 148; Fl. Dan., tab. 1551, fig. 2. Croûte rugueuse; plišec, blanc-griaktre; conceptatels d'un noir bleuâtre, élargis dans le fond, à bord élevé; infléchi, à peine rétréci, un peu tranchant, entouré dès la base pur un rebord étrangerau vrai thallus de la plante. On trouve cette plante sur les mousses mortes, à terre, et sur les rochers, en Suède, en Allemagne, en Suisae, en France, etc. (Lem.)

GYCKEN (Bot.), nom de la massette, typha, dans la Hougrie, suivant Mentzel. (J.) GYFITZ (Ornith.), nom suisse du vanneau commun, tringa vanellus, Linn., qui est aussi appele gybitz et giwitz. (Cu. D.)

GYGES. (Ornith.) Cet oiseau n'est désigné, dans Gesner, pag. 523, que par son habitude de faire entendre des cris

presque perpétuels. (Cn. D.)

GYLFINBRAFF (Ornith.), nom du gros-bec ordinaire, : loxia occochraustes, Linn., en gallois, langue dans laquelle le, bec-croisé, loxia curvirostra, Linn., est appelé gylfingroes. (CR. D.)

GYLLENRENA (Ornith.), nom suédois de l'épeiche, piens major, Linn. (Cn. D.)

GYMADENIA (Bol.); Rob. Brown, in Ait., Hort. Kow., edit. nov. Ce genre de la famille des orchidees a été établi par-Rob. Brown pour l'orchis conopsea de Linnauss si lle caractérise par une corolle ringente; la lèvre munic à sa base d'un. long éperon; les giandes des pédicelles du pollen nues et rapiprochées. Voyez Oacuss. (Pois.)

GYMNANDRA: (Bot.) Ce genre de Pallas, le même que le lagotis de Gærtner-et de M. du Petit-Thouars, a été réuni par Linneus fils au Bortiñ. On devra peut-être y rapporter aussi; 1.º le starbia de M. du Petit-Thouars, différent seulement par un calice à cinq divisions au lieu de quatre, et par une co-rolle globuleuse plus renflée; 2.º le rhinanthus alpina de M. de Lamarck, qui est le stehelina de Crantz; 3.º le rhinanthus sersicolor du même, qu'Allioni nommoit lellardit. (3.)

GYMNANTHÉME, Cymnanthemum. (Bot.) [Corynbifers, Jus., Syngénésic polygamie égale, Liun.] Ce genre de plantes, que nous avons proposé dans le Balletin de la Société philómathique de janvier et d'avril 1817, appartient à la famille des synanthérées, à notre tribu naturelle des vernantées, et à la section des vernoniées-prototypes, dans laquelle nous le plaçons auprès des genres Lepidaglou y Vernonia, Ascorieida, Centrapalus, Centrapalus, Oligocarpha, et Oligocarpha, Centrapalus, des

La catathide est incouronnée, équaliflore, multi-pauciflore, régulariflore, androgyniflore. Le péricline, hémisphérique ou cylindracé, et beaucoup plos court que les fleurs, est formé de aquames régulièrement imbriquées, appliquées, inappendiculées, ovales, coriaces. Le climanthe est plané, Inappendiculé, rarement muni de quelques fimbrilles piliformes, éparses. Les ovaires sont cylindracés, garnis de glandes ou de poils, et pourvus d'un bourrelet basilaire cartiligineux; leur aigrette est composée de squamellules nombreuses, pluriséricés, très-inégales, toutes filiformes et barbellulées; les corolles ont le limbe divisé, par des incissions égales et profondes, en cinq lanières longues, étroislinéaires; le syle offre les caractères propres à la tribu des vernoniées.

GYMNANTHÂME CUPULAIRE: Gymnanthemum cupulare, H. Cass.: Baccharis senegalensis, Persoon, Syn. Plant., tom. 2, pag. 626. La tige est épaisse, cylindrique, striée, subtomenteuse, roussatre, très-ramifiée supérieurement; les feuilles sont alternes. à pétiole long d'un pouce, à limbe long de cinq pouces. large de trois, ovale, entier, glabre en dessus, subtomenteux en dessous ; les calathides sont nombreuses, disposées en panicule corymbiforme à l'extrémité de la tige et des rameaux, et portées sur des pédoncules rameux, nus; chaque calathide est composée de fleurs nombreuses, à corolle blancjaunatre. Le péricline, hémisphérique et assez semblable à la cupule d'un gland de chêne , ne couvre que le tiers inférieur des fleurs ; il est formé de squames très-régulièrement imbriquées, appliquées, ovales, coriaces, parsemées de glandes. Le clinanthe est inappendiculé : les ovaires sont cylindracés . couverts de glandes, et pourvus d'un bourrelet basilaire : leur aigrette est roussatre : les corolles sont arquées et parsemées de glandes. Nous avons observé cette belle espèce de gymnantheme, qui est le type du genre, dans un herbier de M. de Jussieu . composé de plantes recueillies au Sénéral par Roussillon. L'échantillon étant incomplet, nous doutons si c'est une tige ou une branche, et si la plante est herbacée ou ligneuse : si c'est une tige herbacée , elle est haute probablement de deux à trois pieds au moins. M. Persoon, qui a mentionné cette plante sous le nom de baccharis senegalensis. suppose que sa tige est ligneuse, ce qui nous paroit vraisemblable.

GYMNANTHÉME FIMBRILLIFÈRE; Gymnanthemum fimbrilliferum, H. Cass. La tige est pubescente, presque tomenteuse, striée. Les seuilles sont alternes, longues d'environ sept pouces, larges de deux pouces et demi, obovales -lancéolées -acuminées. etrecies à la base en forme de pétiole, bordées, autour de leur partie supérieure, de quelques dents très-petites, iné-" gales, irrégulières ; leur face supérieure est glabre ; l'inférieure est parsemée de points glanduleux, et pubescente sur les nervures, qui sont pennées. Les calathides, très-nombreuses . sont disposées en une très-grande panicule corymbiforme. terminale, très-ramifiée, dépourvue de feuilles et de bractées. et dont les dernières ramifications fournissent des pédoncules particuliers à toutes les calathides; chaque calathide est composée ordinairement de trois, quelquefois de quatre fleurs. Le péricline, cylindracé, beaucoup plus court que les fleurs, est formé de squames paucisériées, régulièrement imbriquées. appliquées, ovales, coriaces, pubescentes; le clinanthe est petit, plane, muni de quelques fimbrilles piliformes, éparses, Les ovaires sont hispides, pourvus d'un bourrelet basilaire cartilagineux; leur aigrette est roussatre, composée de squamellules très-nombreuses, très-inégales, filiformes, épaisses, barbellulées : les corolles, probablement jaunes, ont le limbe divisé en cinq lanières égales, longues, linéaires; le style offre les caractères propres à la tribu des vernoniées. Nous avons observé cette espèce chez M. de Jussien, sur un échantillon sec, très-incomplet, recueilli à l'île de Bourbon par Commerson, et qui appartient probablement à une plante ligneuse.

GYMANTIGHEE ESTASSI; Gymnanthenum congestum, H. Cass. La tige cest ligneuse, cylindrique, glabre; les feuilles sont alternes, courtement pétiolées, longues de quatre pouces, ovales -entières, glabres en dessus, pubescentes en dessus, presentes de petites glandes ponctiformes. Les calathides sont petites, très-nombreuses, disposées en panieule terminal, et rassemblées, au sommet des dernières ramifications de la panieule, en faisceaux composés de plusieurs calathide est composée constanament de trois fleurs. Le péricline, cylindrique et plus court que les fleurs, est formé de squames régulièrement imbriquées, appliquées, ovales, à preine coniaces, presque glabres. Le clinanthe est petit et inappendiculé -les ovaires sont cylindracés, striés, velus, pourvus d'un gros bourrelet

hasilaire cartilagineux; leur aigrette «st blanche, composée des quamellules nombreuses, très-inégales, filiformes, épaisses, barbellullées; les corolles sont jaunâtres, et divisées en lanières longues, linéaires; les authères ont l'appendice apicilaire long, obtus, les appendices basilaires pollinifères; le style offre les caractères propres à notre tribu des vernoniées. Nous avons observé cette espèce dans l'herbier de M. de Jussien, oò elle est faussement étiquetée expotorium dala, et accompagnée d'une note indiquant que l'échantillon vient du Mexique, et a été donné par M. Bonpland. (Voyeznotrearticle Catrotta, tom. XII, pag. 1-)

Le genre Gymnanthemum différe des lepidaploa, vernonia, ascaricida, en ce que l'aigrette est uniforme, les squamellules extérieures n'étant point laminées; il differe des centraplus et centratherum, en ce que les squames du péricline ne sont point appendiculées; de l'oligocarpha, en ce que la calathide estandrogyaillore. (H. Cas.)

GYMANTHERE, Cymnauhtra. (Bol.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des apocynées, de la pentandrie digynie de Linneus, caractérisé par un calice à cinq divisions; une corolle en soucoupe; ciuq écaliles, terminées par une arête, situées à l'orifice du tube; cinq étamines saillantes ; deux styles; deux follicules lisses, cylindriques.

GYMMANTIRE LUISANTE; Gymnanthera nitida, Rob. Brown, Nov. Holl. 1, 1 pag. 464. A Thriseau de la Nouvelle-Hollande, dant les tiges sont grimpantes, cyliadriques, très-glabres; il en découle une liqueur laiteuse. Les feuilles sont opposées, glabres, luisantes ; les pédioncules latéraux, presque dichotomes; les fleurs d'un blanc verdâtre, sans poils; la corolie en forme de soucoupe, ayant le limbe partagé en cinq découpures, cinq éeailles découpées, placées à l'orifice de la corolle, un peu au dessous des étanerures du calice, surmontées chacune. d'une arête; les filamens saillans, distincts, situés à l'ouverture de la corolle; les anthères acuaintées, appliquées contre les divisions du stigmate. Le fruit consiste en deux foliciules lisses, cylindriques, divergens, renfermant des semenses aigrettées. (Pons.)

GYMNARRHENE, Gymnarrhena. (Bot.) [Corymbiferes, Juss.;

Syngénésie polygamie nécessaire, Linn.] Ce genre de plantes, etabli par M. Desfontaines, en 1818, dans le quatrième volume des Mémoires du Museum d'Histoire naturelle, appartient à la famille des synanthérees , et probablement à notre tribu naturelle des inulées, section des inulées-buphtalmées, dans laquelle nous hasardons de le placer auprès des grangea, cernana, et autres genres analogues. M. Desfontaines avant bien voulu nous associer à son travail sur le gymnarrhena. nous allons exposer les résultats des observations que nous avons faites avec lui, en octobre 1816, sur des échantillons secs de cette plante remarquable. Les différences qu'on pourra trouver entre la description publiée par ce botaniste et celle qu'on va lire, doivent être attribuées à ce que notre manière . bonne ou mauvaise, de considérer, de décrire et de classer les synanthérées, ne ressemble à celle d'aucun autre. Il ne faut donc pas s'étonner si notre description offre beaucoup de détails que M. Desfontaines a du négliger, comme trop minutieux, et comme étrangers à ses vues et à son plan. Le gymnarrhena présente plusieurs particularités très-extraordinaires dans la famille des synanthérées. Une des plus notables consiste dans les différences que l'on remarque sur les mêmes parties, selon qu'on les observe au commencement ou à la fin de la fleuraison. Cela nous détermine à donner deux descriptions des caractères génériques, observés à ces deux époques. Nous pouvons esperer , par ce moyen , de les exposer clairement et complétement.

Description de la calathide, observée au commencement de la fleuraison.

La calathide est subcylindracée, discoide; composée d'un disque paucillore, régularillore, miscuillore, et d'une couronne multisériée, multiflore; tubuillore, feminillore. Le
péricline, qui paroit manquer souvent, ou plutôtse réduire
aux squamelles extérieures du clinanthe, est quélquélois manifeste, mais très-irrégulier, incomplet, interronpu, formé
de quelques squames unisériées, inégales, dissemblables, membraneuse-foliacées. Le clinanthe est plane, oblique, large,
orbiculaire; son disque est garni de fimbrilles suelment; sa
courponne est garnie de squamelles, et de fimbrilles interposées

entre les squamelles; les fimbrilles, plus nombreuses que les fleurs, sont inégales, laminées, membraneuses, subulées, denticulées sur les bords, comme barbellulées, marquées de stries pennées; les squamelles, égales en nombre aux fleurs de la conronne, sont enveloppantes, lineaires-lanceolees-aigues, membraneuses inférieurement, coriaces supérieurement, spinescentes au sommet. Les fleurs du disque, au nombre d'envirou dix ou douze, et accompagnées de fimbrilles seulement, offrent: 1. nn faux ovaire tres-long, filiforme, glabre : son aigrette, égale à la corolle, est composée d'environ cing ou six squamellules unisériées, entre-greffées inférieurement, libres supérieurement; à peu pres égales, blanches; leur partie inférieure est laminée-paléiforme, membraneuse, oblongue, lacinice sur les bords ; leur partie supérieure est filiforme, irregulièrement barbellulée : 2," une corolle glabre . formée d'un tube long, grêle, filiforme, et d'un limbe court. campanule, profondement partage en trois ou quatre divisions oblongues, presque obtuses, a nervures marginales ; 3,º trois ou quatre étamines ; leur filet est greffe à la corolle jusqu'au sommet de son tube : sa partie supérieure est libre courte et grêle; son article anthérifère est conforme au filet, et peu distinct : l'anthère est libre , arquée en dedans , canaliculée ; son appendice apicilaire est tres-petit, aigu; ses appendices basilaires sont nuls ou presque nuls ; 4. un style filiforme , simple , dont la partie supérieure est un peu épaissie, pointue au sommet, hérissée de quelques grosses papilles éparses. Les fleurs de la couronne, enveloppées chacune immédiatement par une squamelle, qui est elle-même entourée extérieurement de plusieurs fimbrilles, offrent : 1.º un ovaire grêle, cylindrace, hérisse de poils biapicules; son aigrette est composée de puamellules nombreuses, plurisériées, très inégales, filiformes, barbellulees: 2.º une corolle tubuleuse, grêle, cylindrique, filiforme, membraneuse, avant le sommet tronqué, ou découpé en trois ou quatre dents ou crenelares extremement petites; 3.º un style filiforme, qui s'élève au-dessus de la corolle, et qui porte deux stigmatophores longs, grêles, arqués en dehors, demi - cylindriques, bordes de deux bourrelets stigmatiques:

20.

Description des changemens opérés dans la calathide, durant la fleuraison.

La calathide, observée à la fin de la fleuraison, est globuleuse, et beaucoup plus grande qu'elle n'étoit au commencement. Le clinanthe est devenu un peu convexe. Les squamelles, qui étoient plus courtes que les fleurs de la conronne, se sont plongées, et sont devenues égales ou supérieures à ces fleurs qu'elles accompaguent. Les fleurs de la couronne ; primitivement égales à celles du disque, sont devenues plus longues. L'ovaire de ces fleurs est obconique ou obovottle oblong, et prolongé inférieurement en une sorte de pied ou de bourrelet. busilaire glabre les poils dont il est tout couvert, et qui sont dresses , draits , fins , biapicules au sommet, sont devenus excessivement longs; son aigrette, auparayant beaucoup plus courte que la corolle ; s'est alongée au point d'être égale ou supérioure à cette corolle, les cinq ou sept squamellules intéricures de cette algreste, s'étant élargies inférieurement, sont devenues laminées , paléiformes ; membraneuses , linéaireslanccolees, aigues au sommet, dentées sur les hords, munies d'une cote mediaire. La corolle des fleurs de la couconne s'est alongée par sa partie inférieure, qui s'est en même temps renflée prodigiousement et est devenue ovoide il est résulte de cet alongement de la corolle, que le style qui s'elevoit audessus de son sommet, se trouve entierement inclus dans son intérieur, et que sa partie supérieure semble avoir été coupée. Les fleurs du disque ne paroissent avoir éprouvé aueun changements 1921

Cyntianaulre a restes recus i Gymnarchent mieranlia ; Desnat. C'est une petite plante herbucer, probablement an quelle, les nacine simple, y yvolunte, produit de son collet quel que suges sourtes, étales horizonalement, dichotomer, qui paroisant être un peu ligreures, et dont hiargers remble indiquer qu'elles sont comme aplaties ou déprimées les calithides, composées de lleurs à corolit et anthéres jauves, sont segalles, et rennies en deprimées qu'ellement l'extrêmité des tiges et des ramenus; et sont immédiatement appiques un leur face supérieurs ; ces cupitules sont entancés de quelques récultés oblongaiss, larges, membrangeuses, et qui nous ont pare être les seules feuilles que porte la platte. Les échantillons que nous avons analysés, et qui ne sont peut-être pas complets, au moins à l'égard des feuilles, ont été recueillis dans la Turquie asiatique, sur la route de Mosul à Bagdad, par Bruguières et Olivier.

Malgré le soin que nous avons apporté à l'analyse de ces échantillons secs, dont nous avons décrit et dessiné plusieurs fois toutes les parties, nous ne dissimulons pas que les difficultes de cette analyse nous laissent des doutes sur quelques points, qui ne pourront être entièrement éclaireis que par l'observation future de la plante vivante. La place que le gymnarrhena doit occuper dans notre classification naturelle des synanthérées, est aussi un problème que nous ne croyons pas avoir resolu définitivement. La corolle et les étamines ressemblent un peu à celles de la famille des boopidées : le fruit et son aigrette ont de l'analogie avec ceux de la tribu des arctotidées; le port de la plante semble la rapprocher du navenburgia, qui est une hélianthée-millériée; elle a aussi de l'affinité avec le gymnostyles, qui est une anthémidée; on peut enfin lui trouver des rapports avec le spharanthus. M. Desfontaine croit qu'elle est voisine de l'evax de Gærtner, qui est une inulée-gnaphaliée-Après avoir long-temps hésité, nous nous sommes décidé à placer le gymnarrhena dans notre tribu naturelle des inulées, et dans la section des inulées-buphtalmées, auprès des grangea, ceruana, et autres genres analogues. Mais nous avouons que cette synanthérée, très-extraordinaire, ne nous paroit pas pouvoir être associée d'une manière tout-à-fait satisfaisante avec aucun des autres genres connus jusqu'à présent dans la famille. (H. CASS.)

GYMNETER, Gymaetrus (Lehthyol.) Bloch a denné ce nom a un genre de poissons osseux thorsciques de la famille des pétalosomes, lequel comprend des espèces fort bissertes et dépourvues de nageoire anale, ainsi que leur nom, tiré du grec, l'indique suffisamment.

Le genre Gymnètre est facilement reconnoissable aux caractères suivans

Une seule nageoire dorsale : point de nageoire anale; les rayons des catopes très-alongés, mais non en forme de fil; les nageoires pectorales petites; la nageoire caudale isolée; les dênts très-petites. Les Gynskirass ont beaucoup de rapports avec les Réolles, mais ils en diffèrent en ce que ceux-ci ont deux nageoires dorsales et les rayons des catopes isolés et filiformes. On les distingue aussi sans peine des Lárroorss, qui ont les catopes écailleux.

Ce genre doit être encore tres-voisin de celui des Bogmanes, dont nous avons parlé dans le Supplément du cinquième volume, et de celui des Tanenyriènes, dont nous nous occuperons plus tard.

On n'en connoît, bien encore que fort peu d'espèces.

Le Granikus Lacárhou; Gymnetrus cepedianus, Risso, pl. v, fig., 17. Corps très-comprimé, diminuant insensiblement de hauteur eu approchant de la queue; unuseus rétractile; ouverture de la bouche ample et oblongue; machoire supérieure granie de quatter grosses dents: cinq aigués et crochues à l'inférieure; deux orifices à chaque nariue; opercules oblongs et osseux; ouverture des branchies large; ligne latérale formée par de petites apérités qui grossissent vers la queue; anus situé au milieu du corps; nageoire dorsale; grande et régnant tout le long du dos; catopes très-longs.

Ce poisson, qui habite la mer Méditerranée, atteint trois et quatre pieds de longueur, et pèse jusqu'à dix et doure livre. La nature a versé sur lui ses trésors avec une grande profusion, et c'est la richesse de sa parure qui a engagé M. Risso à lui faire porter le nom de notre grand ichthyologiste francois.

Une poussière d'argent le recouvre; trois grandes taches noires et rondes, imprimées sur son dos, et une oblongue, située sur l'abdomen, en relèvent l'éclat. Ses yeux sont trèagrands; l'iris a le brillant du platine, et la pupille ovale est d'un noir de jayet. La nagocire dorsale est d'un beur ouge pourpre, et les pectorales sont d'un rose pâle; la caudale brille d'un rouge earmin.

La chair du gymnètre cépédien est muqueuse, et se putrésie quelques heures après que l'animal a été retiré de l'eau.

Ce poisson s'approche des côtes de Nice, quand la mer est calme et tranquille, mais plus particulièrement pendant les mois d'avril et de mai.



Sa nourriture ordinaire consiste en salpes, en méduses, en velelles et en petits poissons.

Le Gymnerae HAWKEN: Gymnetrus Hawkenii, Bloch, tab. 423. Chaque catope formé de deux rayons, qui se partagent vers le bout en plusieurs rameaux enfermés dans une large membrane : nageoire caudale en croissant : corps ensiforme.

Bloch a décrit cette espèce de poisson d'après un individu qui lui avoit été envoyé par M. Hawken, et qui avoit été pêché dans la mer des Indes, aux environs de Goa, en juillet 1788. Il avoit trois pieds et demi de longueur sur dix pouces de largeur, et pesoit dix livres. Ses nageoires étoient d'un rouge de sang: le corps et la queue, d'un gris bleu, avec des taches et de petites bandes brunes, disposées assez régulièrement.

Cette espèce a, du reste, été représentée d'après un dessin que l'on a reconnu depuis pour être défectueux, au moins par rapport à la queue. (Voycz Schneider, p. 487.) Aussi M. Cuvier

hésite-t-il à la classer définitivement. (H. C.)

GYMNOCARPE, Gymnocarpus. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des portulacées, de la pentandrie monogynie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel : Un calice coloré, persistant, à cinq divisions; point de corolle ; dix filamens, dont cinq alternes , stériles; un ovaire supérieur; un style; un stigmate simple; une semence renfermée dans un péricarpe membraneux.

Ce genre ne diffère des trianthema que par ses capsules uniloculaires et monospermes, tandis que les trianthema offrent une capsule à deux loges, renfermant chacune deux semences; cette différence n'a point paru suffisante à plusieurs auteurs pour tenir ces deux genres separés. D'ailleurs celui-ci se borne à une seule espèce.

GYMNOCARPE À DIX ÉTAMINES: Gymnocarpus decandrum, Forsk. , Fl. Ægypt. arab. , pag. 65, et Icon. , tab. 10; Trianthema fruticosa . Vahl . Symb. : 1 . pag. 32. Arbrisseau d'un à deux pieds . à tige droite , noueuse , chargée de rameaux diffus ; l'écorce d'un vert cendré, plus blanche en vieillissant; les feuilles opposées charnues, un peu cylindriques, glabres, subulées; mucronées à leur sommet, longues de quatre à cinq lignes, placees aux nœuds des tiges , contenant la plupart des fascicules de petites feuilles dans leur aisselle, munies d'une pe

tite stipule intermédiaire, membraneuse, ovale, aigué, preseus triangulaire.

Les fleurs sont situées vers l'extrémité des rameaux, dans l'aisselle des feuilles, réunies trois ou cinq en petits paquets sessiles . entremélées de bractées fort petites. Leur calice est court, vert en dehors, d'un violet pourpre en dedans, à cine découpures linéaires, membraneuses à leur contour, tomenteuses et mucronées à leur sommet; point de corolle; dix étamines un peu plus courtes que le calice, dont cinq stériles , alternes ; cinq fertiles opposées aux divisions du calice ; les anthères petites, simples, jaunatres, versatiles; l'oyaire globuleux, pubescent, surmonté d'un style grêle, aubulé, d'un stigmate simple , aigu ; le fruit est une capsule dont le péricarpe membraneux ne renferme qu'une seule semence nue, ovale, aiguë. Cette plante croft en Barbarie, dans les environs de Gafza, et dans les déserts de l'Arabie. (Poin.)

GYMNOCARPES [FRUITS], (Bot.) M. Mirbel désigne par ce mot les fruits qui ne sont masqués par aucun organe étranger. La plupart sont dans ce cas: il nomme angiocarpes ( fruits couverts ) ceux qui sont masqués par des organes essentiels ou accessoires de la fleur, qui subsistent après la maturité, et semblent faire partie du fruit lui-même. Tels sont ceux du châtaigner, de l'if, du noisetier, du pin, etc. ( Mass.) GYMNOCARPES, Cymnocarpi, (Bot,), nom du premier

ordre de la famille des champignens, dans la méthode de

M. Persoon, Vovez CHAMPIGNONS, (LEM.) GYMNOCÉPHALE (Ichthyol.), nem donné par M. de La-

cépède à une espèce de Luman. Voyez ce mot. ( H. C.) GYMNOCEPHALE. (Ornith.) Voyes la description de cet oiseau et du gymnodère, sous le mot Coringa, 6. IV. (CH. D.)

GYMNOCEPHALUS. (Bot.-Crypt.) Les fleurs males disposées en petites têtes pédicellées et dégarnies de feuilles, voilà le caractère essentiel assigné à ce genre par Schwegrichen, son auteur ; mais si ce caractère existe dans le gymnocephalus androgynus (mnium androgynum, Linn.; bryum, Hedw:) il n'a pas encore été vu dans le gymnogephalus conoides ( bryum conoideum, Dicks. ), du moins aucun auteur n'en a parle. Ces deux mousses, les seules que Schweegrichen ramène dans ce genre, ont deux péristomes, un extérieur à seize dents droites.

aigues, libres à leur sommet, un intérieur membraneux; la-

Bridel, qui avoit cru devoir adopter ce genre, et même l'augmenter d'une troisième espèce, a fini par le reunir à son bryum et a en faire la première section du genre. Hooker et Taylor, dans leur Muscologie britannique , out jugé convenable de laisser le gymnogenhalus androgynus avec les bryum où Hedwig l'avoit place le premier, et ils ont conserve le gymnocephalus conoides; mais, attendu que les fleurs males ne sont pas connues, ils n'ont pu adopter le même nom générique que celui imposé par Schwingrichen. Cependant il n'est peutêtre pas impossible que les fleurs males existent, comme le soupconne ce dernier botaniste, car il y a tant de rapports entre cette plante et le gymnocephalus androgynus, Linu. , qu'on doit croire à la similitude de leurs fleurs males ; mais jusques-là Hooker et Taylor ont préféré le nom de zygodon, de leur invention, et composé de deux mots grecs qui signifient joug et dents, et qui rappelle que dans ce genre les dents des péristomes externés sont rapprochées deux à deux, c'est à dire sont disposées par paires : caractère fréquent dans les mousses , et qui pontroit faire critiquer le nom de zygodon, s'il ne falloit être indulgent sur la signification des noms , à une époque où l'on crée un si grand nombre de genres en batanique, de sorte que l'on est fort embarrassé pour les nommer.

Bien avant Schwagzichen, Palisot de Benavois avoit été le bryum andregynam, du genre Bryum, et avoit etu qu'il devoit former un genre, oui appartenie à un autre, et il en fit une espèce de ortheya sis e est pourquoi II, ace l'avoit pia menfiouré dans e Dictionanire à son article Bay, e (qu'iln'en a pas eté question non plus dans notre article Bayon, nous reservant d'y revenir à l'article Orvaorant, (Lus.).

GYMNOCLADUS. ( Bot. ) Voyer Cricov. (Poin.)

GMMNOCLINE, Gymnoelino (Bot.) (Coymbifetes, Juss., Syngineire polygamie appetique, Jimin-) (ce genere de plantes, que nous avans proposé, dans le Billetin des Sciences de decembre 816, appartient à l'ordre des synanthéries, et à notre richu naturelle des authémidées, dans lequelle à ous le plaçons antre les genres Préchram et Achilles, il différe du pyréthem par les quordes de la ceurenne, qui sont aemblables à celles de l'achillea; il diffère de l'achillea par son clinanthe qui est inappendiculé comme celul du pyrethrum, et par ses ovaires qui sont aigrettés.

La calathide est radice i composée d'un disque multiflore, régularislore, androgyniflore; et d'une couponne unisériée; pauciflore, liguillore, féminiflore. Le périellne subbémi-sphérique; et presque égal aux fleurs du disque, est formé de squames pauciétiées, inhiquées, appliquées, oblongues, subcoriaces, pourvues d'une bordure scarieuse. Le climanthe est convexe, inappendiculé. Les evaires sont oblongs ; non comprimés, munis de plusieurs sôtes, et ég lobules parsemés entre les côtes; l'eur aigrette est stéphaporde, equite, continue, formée d'une membrane cartilagineise, entière ou denticulée. Les corolles de la couronne ont la languette courté, aussi large que longue, découpée au sommet en trois grosses dents arrondies.

GYMNOCIANE A CALATHIDES BLANCHES: Gymnocline leucocephala. H. Cass.; Chrysanthemum macrophyllum, Waldst. et Kit., Descr. et Ic. Pl. rar. Hung.; Achillea sambucifolia. Desf., Tabl. de l'Ec. de Bot, du Jard, do Roi, C'est une plante herbacée, à racine vivace, produisant des tiges hautes de quatre pieds, dressées, droites, cylindriques, strices, pubescentes, Les feuilles sont alternes, sessiles, étalées, ovales-lancéolées, d'un vert sombre. un peu pubescentes, nonctuées en dessous tres-profondément pinnatifides, surtout en leur partie inférieures les divisions inférieures distancées; les supérieures rapprochées : toutes oblongues-lancéolées; partagées en lobes aigus, qui sont enx-mêmes découpes, sur le côté extérieur, en grosses dents aigues, les scuilles inférieures sont longues de près d'un pied, et larges de cinq pouces; les supérieures sont graduellement plus courtes. Chaque tige est terminée par un corymbe large d'environ cinq pouces, arrondi, convexe, serre, dont les ramifications presque nues portent des calathides nombreuses, subglobuleuses; larges de quatre lignes, hautes de trois lignes. Les fleurs du disque sont blanches, aussi bien que celles de la couronne, qui sont au nombre de dixiquet dont la languette est presque orbiculaire. Les squames du péricline ont une bordure noiratre, frangée ; les oyaires du disque sont munis de cinq côtes ; l'aigrette n'est point deutée. Cette belle.

plante a une odeur analogue à celle des anthemis ou des achilles; son port est tout-à-fait semblable à celui des achilles, et nullement à celui des chrysanthemum. Nous l'avons-videriste sur des individus vivans cultivés au Jardin du Roi, où ils fleurissent au mois de juillet. Elle habite les fortés de la Consei, les prontagnes de l'Esclavonie et du Bannat, et les confins de la Valachie.

" GYMNOCLINE & CALATHIDES JAUNES: Gymnocline wanthocephala, H. Cass. : Achillea pauciflora , Lamk. Enevel. Une souche , vivace, diffuse, brune, produit des tiges herbacées, longues d'un pied et demi, ascendantes, rameuses, cylindriques, strices, pubescentes. Les feuilles sont alternes : celles qui occupent la base des tiges sont longues de sept pouces, larges de deux ponces, pétiolées, tripinnées, pubescentes, d'un vert blanchatre, à pinnules courtes, étroites, linéaires, obtuses; les autres feuilles sont plus courtes, sessiles, bipinnées. Les calathides sont disposées en corymbes terminaux peu réguliers; elles sont larges de cinq lignes, et composées de fleurs jaunes; leur couronne est interrompue ; l'aigrette des ovaires est denticulée. Cette plante exhale, quand on la froisse, une odeur aromatique analogue à celle des achilleas Nous l'avons décrite, comme la précédente, sur des individus vivans cultivés au Jardin du Roi, où ils fleurissent au mois d'août, Elle habite le Levant et l'Espagne,

Gymnecine pe Vallant i Gymnecine Feilangii, H. Cass., Achites pubeseeis, Linu. Nous navons point vu cette plante, qui est peut-être la même que la précédente, ou qui n'en-est, peut-être qu'une variété. Cependant M. de Lamaruk, qui les anobervées l'une et l'autre, les regarde comme 'geax espèces distinctes; mais l'achilles pubeseens de M. de Lamaruk, cui-elle celle de Linneus? Nous ne croyons pus du moias, que ce gott celle de Linneus? Nous ne croyons pus du moias, que ce gott pour la disente différe beaucoup de celle de M. de Lamarek, surtout pour la disente de ces deux descriptions celle qui s'applique à la plante de Linneusse Vaillant, Linnéuse, Gertner s'accordent à lui attribuer, un'elle nanthe dépourvu de squamelles; c'est pourquoi Vaillant la rapiportoit au genre Matricaria, et Gertner, au genre Pyre-triem. Il qu'el donc l'anditable que la plante en, question ap-

partient à notre genre Gymnocline. Mais, quoique la nudité du clinanthe soit bien remarquable dans une achillea, M. de Lamarck et Willdenown en font aucune mention dans leurs descriptions.

On ne prétendra pas sans doute que le genre Gymnoslins n'est pas suffisamment distinct de l'Achilles; mais on vogadra probablement le confondre avec les Chrysnithemen; Pyrethrum, Matrienria. En ce cas; pour être conséquent, il faudra réunir en un seul genre les Anhlems et les Achilles. (H. Cass.)

GYMNOCRITHON. (Bot.) J. Buthin cite sous ce nom une plante ctriede qui est son hordeum nudum. Bai et "Bourneftort la nomment triticam spied horder. Elle n'est citée par nueum des auteurs plus récons. C'est la même que C. Bruthin nomme zoppron et tritice spellum (J.)

Voyer GHAMPIGNONS,"(LEW.)

GYMNODONTES. (Ichthyot.) M. Guvier donne ce nome à la première famille de was prissons piectequantes. Les espèces quila composent sont reconnoissibles à leurs machoires garnies d'une substance d'ivoire, divisée intérieurement es lames, dont l'ensemble réprésente une sorte de bec de perrequet, et qui, pour l'essentiel, sont de vérisables dens rédunées. Cette disposition est indiquée par le mot gymnodonies, tiré du gree (papres, nu, et sète, dent), et signifiantesmèmes de deuts susses.

La famille des gymnodontes renferme les genres Dionos, Mele et Temacopon. Voyes ces mots. (H. C.)

GYMNOGASTER. (Iehthyoh) Brünnich, le premierva établi sous ce nom un genre de poissons que nous avons décritions celui de Boamane, dans le Supplément du cinquième volume de cc Dictionnaire.

Le mot Gymnogaster est liré du grec (2012105, nu, 16 2 acrus, ventre); et indique l'absence des catopes et de la nageoire anale dans ce genre de poissons. (H. G.)

GYMNOGRAMMA. ( Bot.-Crypt. ) Parmi les espèces de fou-

gères que Swarte ci. Willdensov avoient clausées dans les genres Hémiganitis et Grammitis, il étês trouve plusieurs qui n'offrent point les casactères assignés à ces genres, tandis qu'elles en possèdent qui ont para suffisans à M. Devsux pour en faire un genre propre, l'opus-papus, ainsi nommé en prepares que sas-fructification est disposée en lignes droites, simples ou bifurquées, placées sur less revuruer des feuille, et que que fois sur la côte, et qu'elles sont nues, c'est-à-dire pour precuvertes d'une membrane.

Treize espèces sont décrites par M. Desvaux , parmi lesquelles se trouve le polypodium leptophyllum ; Linn. , que nous avons laissé dans le genre Grammitis. Swartz augmente ce nombre de trois espèces qu'il a décrites dans les Mémbires de l'Académie de Stockholm pour 1817, p. 53. Ainsice genre compteroit une vingtaine d'espèces; toutes, à l'exception du polypodium leptophyllum, sont exotiques, la plupart des Antilles et du Bresil : quelques unes de la côte d'Afrique, des fles Bourbons, et même du Japon. Elles ont le port des acrostichem et des asplenium, genres dans lesquels plusieurs espèces ont été placées anciennement. Leurs frondes sont simplement ailées, ou bien une, deux et trois fois tilées, et même davan. tage. La plus remarquable de toutes est le gymnogramma rufa. ou hemienitis rufa, Swarts, etacrostichum rufum, Linn.; plante à fronde ailée, à découpures velues, alternes, distantes, oblongues, pointues, un peu en cœur à leur base ; à fructification en lignes un peu courbes, fourchues à l'extremite; à stipe court, cylindrique, velu. Cette fougère est velue, et ... recouverte d'un duvet roux, qui lui a fuit donner son nom spécifique; elle croit à la Jamaïque. Elle a servi de type au genre Gymnoptenis de Bernhardi, qui se distingue des acrostichum par ses capsules pédicellées, groupées en lignes. Il est tres-possible qu'une partie des espèces de gymnogramma appartienne à ce genre, . 1 ifny &

On peut voir les caractères des autres espèces, dans le Journel de Botanique de janvier 1813. Voyez Grammins et Hemio-NEUS. (Lem.)

GYMNOGYNUM. (Bot.-Crypt.) Un des sept genres en lesquels Palisot de Beauvois divise les lycopodes. Dans ce genre, il reconnoît des fieurs mâles et des Reurs femelles sur le même pied. Les premières sont réniformes, bivalves , sessiles, éparses, sous des bractées, herbacées, réunies en un épi terminal, anguleux et sessile. Les fléurs femelles sont solitaires à l'embranchement des rameaux. La capsule est un e, sphérique, bivalve, s'ouvrant verticalement, monosperme, à semence sohérique.

Une scule espèce est placée dans ce genre par de Beauvois; il l'appelle Gymnogynum domingeme, parce que c'est à Saint-Papelle Gymnogynum domingue qu'il en a fait la découverte, le long d'une ravine, en allant du quartier de la grande rivière à l'Attalaye. Cette plante est rampante, avec des surgeons droits, garnie de d'eux sortes de feuilles, les unes distiques, ovales, oblongues; les autres très-petites, et étroitement imbriquées sur la tige et les surgeons.

Ce genreavoit d'abord été nommé didiclis par de Beauvois, et il y rapportoit encore le lycopodium ornithopodioides, Linn., qu'il a depuis placé dans son genre Stachygynandrum. (Lem.)

GYMNOLOMIE, Gymnolomia. (Bot.) [Corymbifers, Juss; syngénéire polygamie frustrande, Linn.] Ce genre de plantes, établi par M. Kunth, et publié en 1820, dans le quatrième volume des. Nova Genera et Species Plantarum, apparient à l'ordre des syanthérees, à uorte tribu. naturelle des hélianthées, et probablement à la section des hélianthées-tute.

La calathide est radice, composée d'un daque multiflore, a régulariflore, androgusiliore (souvent masculiliore au centre), et d'une couronne unisériée, liguiliore, neutriflore, le péricline subhémisphérique, est formé d'environ vingt squames imbriquées; subhémispherique, sublancéoles, aigues, foliacées, membraheuse; le climanthe est un peu convèxe, pourvu de squamelles, inférieures aux fleurs, linésires ou tencéolées, subulées au sommet, un peu carénées, scaricuses, persistantes; les ovaires, qui sont d'abord linéaires, deviennent ensuite obovés ou cunéformes, un peu comprinés, un peu téragenes, lisses, convexes sur le sommet; leur aigrette est tétéphanoide, en forme de rebord étroit, lacinié, frangé, et elle finit, par disparoitre entièrement; leus fleurs de la couronge ont un faux ovaire sans-style, et une corolle à tube-euxt, à languette elliptique obbongue abbirtisbée àu sommet.

M. Kunth a décrit quatre espèces de ce genre, recueillies par MM. de Humboldt et Bonpland, dans l'Amérique équinoxiale. Ce sont des plantes herbatées, poilues, hispides, scabres, à feuilles opposées, ovales, entières, dentées ou crégelées, triecrées ou triplinervées, et à pédoncules, les uns axillaires, lès autres presque terminaux, solitaires, alongés, portant chacun me calathié de fleurs inques.

La première espèce, nommée gymnolomio treella, a les feuilles ovales, un peu cordiformes als base, aiguêsau sommet, seabres sur les deux faces. La seconde espèce, nommée gymnolomis hondensis, a les feuilles ovales, arcondies à la base, presque acumitées au sommet, trincrvées, poliues sur les deux faces. La troisième espèce; nommée gymnolomia triplimervia, a les feuilles ovales, aiguês à la base, étrécies et acumitées ausommet, triplimervées, munices sur leurs deux faces de, peius poils appliqués. La guatrième espèce, nommée gymnolomia rudheckioides, a les feuilles ovales, a crondies à la base, acumitées au soumet, triplinervées, pioliues sur les deux faces; la couronne de ses calathides est composée de sept fleurs seulenent, les fleurs du lésque ont les anthées ex ertes».

M. Kunth pense que ce genre a beaucoup d'affinité avec le wedefia de Jacquin, et le chrysaphellum de M. Richard, Il soupconne que le wulffa de Necker est congénère du gymnolomia (H. Cass.)

GYMNOMURÈNE, Gymnomurena. (Ichthyol.) Commerson nous a fait connoiter deux espéces de poissons que M. de Lacepède a réunies en un même genre sous le nom de gymnomurène. Ce genre appartient à la famille naturelle des ophichthyetes, suivant l'auteur de la Zoologie analytique, et est reconnoissable aux caractères suivans:

Ouvertures des branchies latérales; nageoires impaires peu apparentes; dents obtusés; corps et queue presque cylindriques.

Dans les gymnomyrènes, les najeoires sont si basser et si jeu visibles, qu'elles semblent manquere, et qu'il fine l'er disséquer pour reconnoître la présence des arêtes qui doiventleur tenir lieu de rayons. C'esté ee qu'indique leur nom, firé du grec (¿ouvec, nu, et µugeure, murche)

La Grandmunens cescres; Gymnomurana doliata, Lacepede. Anus beaucoup plus près du bout de la queue que de la tété;

. The state of the state of

corps et queue comprimes; machoire supérieure plus avancée que l'inférieure; deux orifices à chaque narine; point de véritable ligne latérale.

La gymnomurène cerelée parvient à la taille de trois pieds eavison. Sa couleur générale est brine; on observe à peu prés soixante bandes transversales, 'très-étroites, et l'ormant presque toutes une roue autour du copps, et quelques bandes plus longues, irrégulières et interrompues, sur les côtés.

Des dents molaires garnissent le disque forme par chaque

machoire.

Ce poisson a été observé, comme le suivant, par Commerson, auprès des rivages de la Nouvelle-Bretagne, où on le trouve, lors de la basse-mer, sous de grosses pierres ou des blocs de rochers. Sa morsure passe pour très-douloureuse.

Li Gyunoutnisse manade; gymnomyrene marmorata, Lacepède. Anus plus près de la tête que du bout de la queue; mageoire caudale très-courte; corps et queue marbrés de brun et de blanc. Museau alongé; joues et derrière des yeux comme gonflès; machoire supérieure avancée. Peau dénuée d'écailles saellement visibles, et très-visqueuse. Irs doré.

Cette espèce est de la même taille que la précédente. On la voit souvent cachée à demi sous des roches un peu submergées, levant sa tête au dessus de l'eau pour attendre sa proie, qu'elle mord avec force et acharnement.

La morsure de cette gymnomurene est d'autant plus douloureuse, qu'indépendamment d'une rangée de dents trèsaiguës qui garnit chaque machoire, des dents semblables hé-

rissent le palais. (H. C.)

GYMNONOTE; Cymnonous. (Ichibyol.) Cest ainsi que nous désigerones un genre de poissois d'abord établi par Artés sous la dénomination latine de gymnolus, et reproduit dans tous les ichthyologistes françois sous celle de gymnole, de nominations évidenment viciouses, puisque ce mot, qui désive du gree, et signife dos us, est formé de l'adjectif pourre, nu, et du substantif volec, dos.

Le genre Gymnonote appartient à la famille des péroptères, et est reconnoissable aux caractères suivans:

Pas de nageoire caudale ni de nageoire dorsale; anus placé fort en avant; nageoire analé régnant sous la plus grande parise du corps, et le plus souvent jusqu'au bout de la queue; peau sans

A Faite de ces notes et de la table synoptique que nous doptons à Particle Pianorizas, on distinguera nisément les Grissodorns vrais des Chares, qui out le corps couvert d'écuilles, des Taiceisusés, qui n'ont point de nageoire anale; des Rasiaces et des Arrisconvers, qui en ont une caudale ; des Phyorètapes et des Ormisons, qui en ont une dornale. (Voyer éce différens mois, c Pianorizas,)

Les intestinades gymnonotes, pliés plusieurs fois, n'occupent qu'une cavité médiocre. Ils oat de nombreux corounts, et un estomne en forme de suc court et obtus, fort plisé en dedans, et presque aussi calleux que celui du dindon.

Comme les anguilles, ees poissons ont les ouïes en partie fermées, par une membrane, mais cette membrane s'ouvre au dévant des nagéoires pectorales.

à Une de feure vessics sériennes, cylindrique et alongée, s'étend hesucoup en arrière dans un sinus de la cavité abdominale. l'autre, oyale et bilobée, de substance épaisse, occupe le brat de l'abdomen, sur l'ossonhage.

Toutes les espèces que l'on connoît dans ce genre, habitent les rivières de l'Amérique méridionale; la plus remarquable, sans contredit est :

Le Organiere gancraque: Gymnonies clestrieus; Gymnatus electrieus, Lain, ; Bloch, ; 56. Tête pairemée de petites ouver-series; nageure annie s'étendant-jusqu'à l'extrémité de la queue j'orate presque tout d'une venue; tête et queue obtains machoire inférieure plus avancée; que la supérieure-

Le gymnonote électrique quavient ordinairement à la taille de trois piede en trois piede et demi, et la circonference de son corps, dans l'endroit le plus gros, eta doise de quajerze quitase peaces; il a done onte ou doute fois plus de longueur que de largeur. Os en a vu des individus de la taille de cinq et lis pleds.

La title est, comme nous l'avons dit, percée de potits trons onne pres prés semilbles, qu'en ont les orifies de vaissenux destinés répondre sur sa surface june humour visqueuse; des ouvertures plus jetites, mois anglègues, sont disséminées en trègrand nombre sur le corpe et sur la queue, et y répandent une matière gluante en telle abondance, que, si l'on veut conserver, ainsi que cela se pratique à Surinam, des gymnonoises électriques dans de larges baquets, où on les nourrit de vers et de petits poissons, l'on est obligé de changer l'eau à peu près tous les jours. La bouche est large comme celle des grenouilles.

Les dents du poisson que nous décrivons sont nombreuses et acérées, et l'on voit des verrues sur son palais ainsi que sursa langue, qui est large, charnue, et couverte de papilles rameuses d'un jaune orangé.

Les nageoires pectorales son très-petites et ovales.

La coulcur generale de l'animal est noiratre, et relevée par quelques raies étroites, et lougitudinales d'une nuauce plus foncée. Cette coulcur parvit varier selon l'age, la nourriture, et selon la nature de l'eau bourbouse dans laquelle il visajon a vu des gymonontes d'un noir d'artoise, Bloch assure qu'il ye a a de rougedatres; tous ceux que M. de Humboldt a observés étoient d'un vert d'olive un peu foncé.

La queue est beaucoup plus longue que l'ensemble de la tête et du corps proprement dit; la bauteur de cette pariie est assec considérable, et est encore augmentée paçla nageoire de l'anus, qui en garnii la partie inférieure. Les museles destinés à la mouvoir sont trêv-puissans, et l'animal la remeavre une agilité étonnante; les deux élémens de la force, la masse et la vitieses, aont donn réunis dans ect organe.

La vessie natatoire, comme nous le dirons incessamment, est contenue en grande partie dans la queue de l'animal. On a cru pendant quelque temps, et même des naturalistes forte instruits, Bloch, entre autres, out publié que le gymnonote électrique étoit privé de cette vessie, et c'est probablement, la position de cet organe qui aura été cause de cette, erreur.

Quoi qu'il en soit, la poche membraneuse dont il est question est entourée d'un lacis de vaisseaux sanguins, dont Hunter nous a fait connoître la disposition, et qui partent de la grande artère qui passe au-dessous de la golonne vertébrale.

Le gymnonote électrique, par son corps très alongé, tout d'une venue, cylindrique et serpentiforme, ressemble à une anguille de cinq à six pieds de longueur. Mais il labite lesein de ces fleuves immenses qui coulent vers les bords prientaux

remark Grayle

de l'Amérique méridionale, dans des régions brûlées par les fenx de l'atmosphère , et sans cesse humectées par l'cau des mers et des rivières. C'est là que la terre est prodigue de végétaux vénéneux et d'animaux nuisibles, impurs habitans de savanes novées. Aussi , quoiqu'à Surinant, à la Guiane francoise et au Pérou; ce poisson porte le nom d'anguille, il se ressent de la nature du climat sous lequel il est destiné à vivre. De loiu : it attaque et renverse d'une commotion électrique. les hommes et même les chevaux les plus vigoureux et les plus agiles. Il est d'autant plus redoutable que, doué d'organes de natation très-énergiques, il est, dans un espace de temps incalculable, transporté près de sa proie, ou loin de ses ennemis, et peut par la ménager l'électricité qu'il sécrète, pour ainsi dire, afin de répandre tout à coup autour de lui la mort on la stupeur. Plus terrible que la torpille, il ne cesse d'être à craindre que quelque temps après avoir perdu la vie.

Le gymnonote électrique est tres-commun dans les petits ruisseaux et les mares que l'on trouve cà et là dans les plaines immenses et généralement arides qui séparent la rive orientale de l'Orénoque , de la Cordilière de la côte de Venezuela. Moins ces mares sont profondes, plus il est facile d'y prendre ce poisson; car, dans les grands fleuves de l'Amérique, dans le Méta , l'Apure et l'Orénoque même, la force du courant, l'abondance et la profondeur des eaux empêchent les Indiens de s'en emparer.

Il y en a une immense quantité dans les environs de la petite ville de Calabazo; et; près d'Uritucu, une route jadis trèsfréquentée a été abandonnée à cause des poissons électriques. Il falloit passer à gué un ruisseau dans lequel beaucoup de mulets se noyoient annuellement, étourdis par les commotions que ces animaux leur faisoient éprouver, des les aux

La qualifé torporifique de cette anguille, ou pour parler plus exactement, de ce gymnonote électrique, que Muschenbroëck et Priestley confondent avec la torpille, avoit été observée à Cavenne des 1671, par le naturaliste et astronome Richer; mais ce n'est que long-temps après cette époque, que les physiciens et les médecins chercherent à en approfondir les phénomènes, La Condamine, Jogram, Gravesand, Allamand, Gronou , Van der Lott, Bankroft, Schilling, Bajon, etc. ..

jeièrent quelque joursur cette matière intéressante. Vers 1773. Williamson, à Philadelphie; Garden, dans la Caroline; Walsh et Pringle, à Londres, ont fait connotire la source et la nature de cette puisante étonante. Mais é'est surtout à M. le haron de Humboldt que l'on doit des détails précieux sur l'animal qui nous occupe: un homme, aussi riche en connoissance exactes que l'est e célèbre vouqueur, pouvoit seul les donner.

Au reste, ce poisson extraordinaire a été transporté deux fois vivant en Europe. Walsh, comme nous l'avons fuit présusmer déjà, en a eu un individu à Londres en 1778, et un autre a gáité quatre mois dans la maison de M. Tahlberg, à Stockholm, au commencement de l'année 1797.

Si l'on touche le gymnonote électrique avec une seule main, on n'éprouve point de commotion, ou du moins on n'en ressent qu'une très-foible; tandis que la secouse est violente si l'on applique les deux mains à une distance assez gradé l'une de l'autre aur ce même nnimal. Ne peut-on point, avec M. de Lacépède, voir ici une action analogue à celle qui se passe lorsqu'on cherche à recevoir un coup électrique par le moyes d'un plateau de verre gant i convenablement de plaques métal·liques, et connu sous le nom de carreau fulminant ? Si l'on n'approche qu'une main, et qu'on ne touche qu'une surface, peinc est-on frappé; mais on reçoit un choc très-vif si l'on emploie les deux mains, et si, en a'appliquant aux deux surfaces, etles les déchargent simultanément.

Touché ainsi avec les deux mains à la foia, le poisson dont il vagit, ssurre Collin-Piagg (Philosuph. Transactions of the American Society, vol. 11, p. 170), peut fournir asses de fluide électrique pour causer aux deux bras une paralysie de plusieurs années de durée,

Suivant M.de Humboldt, les commotions des gymnonotes qu'il a reçues aurpassent en force les coups électriques les plus donterreux qu'ils e souvrint jamais d'avoir reçus fortuitement d'une grande bouteille de Leyde complétement chargée. Il pense dent qu'il ny a point d'exagération dans le récit des rolliens, lors-qu'ils assurent que des personnes qui nagent se noient quand un de ces animaux les sitaque par la jambe ou par le bras. Une décharge aussi violente, dit-il, est bien capable de priver Homme, pour plusieurs minutes, de l'usage de ses membres.

Pour avoir place ses deux pieds sur un gymnonote que l'on venoit de sortir de l'eau, il fut frappé d'une commotion effrayante, et ressentit le reste du jour une vive douleur dans les genoux : et presque dans toutes les articulations du coros.

Les métaux, l'eau, les corps mouillés, etc., transmettent la force engourdissante du gymnonote, et cela nous explique comment on est atteint au milicu des fleuves, quolqu'on soit encore assez éloigné de l'animal, et comment, à environ quinze pieds de distance, de petits poissons sont immédiatement frappes de mort.

Au reste, ainsi que cela a lieu pour la torpille. l'espèce d'arc de cercle que forment les deux mains, peut être très-agrandie . sans que la force de la commotion soit sensiblement diminuée. Vingt-sept personnes se tenant par la main, et composant une chaîne dont les deux bouts correspondoient à deux points de la surface du gymnonote, ont ressenti à la fois une très-vive secousse.

Il dépend de la volonté de l'animal de donner des commotions plus ou moins fortes; souvent même il faut qu'il se soit. pour ainsi dire, progressivement animé. Ordinairement, les premières de ces commotions sont plus foibles: elles deviennent de plus en plus vives à mesure que l'irritation et l'agitation se prononcent davautage; enfin, elles sont terribles, disent les observateurs, quand il est livre à une sorte de rage.

Lorsqu'un gymnonote a frappé ainsi à coups redoublés autour de lui, il semble épuisé, et il lui faut un repos plus ou moins prolongé avant qu'il puisse faire éprouver de nouveaux chocs. On diroit qu'il emploie ce temps à charger ses organes foudrayans d'une nonvelle quantité de fluide torporifique. En Amérique, suivant M. de Humboldt, on profite de cette circonstance pour prendre ces poissons avec peu de risques à courir. On fait entrer de force des chevaux sauvages dans les étangs qu'ils habitent; ces malheureux quadrupedes reçoivent les premières décharges ; étourdis , abattus , ils disparoissent sous l'eau, et les pêcheurs s'emparent ensuite des assaillans, soit avec des filets, soit avec le harpon ( Observat. Zoolog., 1, p. 49 etsuiv.), car le combat est fini au bout d'un quart-d'heure.

Les Indiens ont assuré à M. de Humboldt qu'en mettant les chevaux, deux jours de suite, dans une mare rempliede gym-

nonotes, aucun cheval n'est tué le second jour : autre preuve de la nécessité du repos chez ces poissons pour l'accumulation d'une nouvelle quantité de fluide électrique.

Un phénomène bien digne d'attention, et que nous présente encore le même poisson, est le suivant : on assure que' des Nègres, et certains indigénes du pays où lise trouve; jouissent du privilége de le toucher sans ressentir l'influence de son action. On ignore si c'est en le pressant fortement par le dos, comme l'ont dit quelques personnes, ou si c'est en interposant entre leurs mains et le corps de l'animal, quelque substance non conductrice de l'électrité, ou en employant quelque autre moyen d'adresse, qu'ils ont intérêt de faire passer pour une faculté surnaturelle; mais on sait positivement que des femmes atteintes de fièvres nerveuses ou hectiques ont pu le manier sans nul inconvénient. Henri Collins Flagg a vu une femme, affectée d'une des maladies que nous veonos de citer, intervompre une chaîne préparée pour le passage du courant électrique de l'animal.

Des étincelles entièrement semblables à celles que l'on doit à l'électricité dans nos laboratoires, manifestent les commotions produites par le gymnonote. Elles ont été vues, pour la première fois, à Londres, par Walsh, Pringle et Magellan, Il a suffia au première de ces observateurs, pour les obtenir, de composer une partie de la châtne avec deux lames de métal isolées sur un carreau de verre, et assex rapprochés pour na laisser entre elles qu'un très-petit intervalle. On distingue alors fucilement la lueur lorsque l'expérience se fait dans une chambre où la clarté du jour ne peut point pénétrer. Willamson (Philosoph. Transactions, vol. LXV) a aussi fait un grand nombre d'expériences qui prouvent l'identité de l'éfetricité et du fuide actif du gymnonote.

C'est au-dessus de la vesse natatoire qui, cher ce poisson, étend à l'intérieur de la queue, et se prolonge presque depuis la tête jusqu's son extrémité, que l'on trouve un appareil plus étonnant encore par son volume que par sa structure, appareil qu'il est impossible de ne point reconnoirer pour l'organe électrique, et que Hunter le premier a décritavec exactitude; tandis que, dès 1673. Stémonavoit vu l'organe électrique de la torpille, que Lorenzini paroit avoir observé à la même é poque à peu prèsChaque gymnonote a quatre organes engourdissans, deux grands et deux petits, étendus de chaque côté du corps depuis l'abdomen jusqu'au bout de la queue, les premiers en dessus, les seconds en dessous et contre la base de la nageoire anale. L'ensemble de ces quatre faisceaux est si considérable, qu'il forme peut-être le tiers de la totalité du poisson.

Les deux grands faisceaux sont asser larges pour n'être séparés l'un de l'autre vers le haut que par les muscles dorsaux, vers le milieu du corps, par la vessie nafatoire, et vers le bas, par une cloison avec laquelle ils s'unissent intimement, tandis qu'ils sont attachés par une membrane cellulaire làche, mais très-lorte, aux autres parties qu'ils touchent.

Les petits faisceaux inférieurs sont séparés des deux grands faisceaux supérieurs par une membrane longitudinale et presque horizontale.

Chacun de ces quatre faisceaux est formé par un grand nombre d'aponétroses longitudinales, parallèles, horizontales, et écartées les unes des autres d'environ une demi-ligne. Hunter en a compté trente-quatre dans un des grands faisceaux, et quatorze seulement dans un petit. (Philos. transact., LXV.)

D'autres lames verticales et de la même nature, mais beaucoup plus nombreuses, coupent les précédentes presqu'à angie droit; ce qui forme un réseau large et profond, composé de cellules multipliées et à plans rhomboïdaux. Hunter a compté deux cent quarante de ces lames verticales dans une longueur de onte lignes environ.

L'intérieur des cellules est rempli d'une substance onctueuse et comme gélatineuse.

Cet appareil, tout aussi analogue à la pile voltaïque que celui de la torpille, est mis en fjeu par un systèmo de nerés einanés de la moelle vertébrale, composé d'autant de troncs qu'il y a de vertébres, et reçoit en outre des branches d'un gros nerf, qui se dirige en ligne droite du crahe à l'extrémité de la quewe, en passant au-dessus du rachis. Toutes les ramifications de ces divers nerfs se répandent ef s'épanouisent, dans les alvéoles des organes électriques, et deviennent ainsi, dit M. le professeur Geoffrey Saint-Hilaire, autant d'instrument capables de frapper de mort, ou au moins de torpeur, teus les animaux qui se trouvent à leur portée.

L'assemblage des parois des aréoles de ces organes est comparé par M. de Lacépède, avec beaucoup de vraisemblance. à une batterie composée d'une multitude de pièces idio-électriques fou d'une suite nombreuse de petits carreaux foudrevans. Or . comme la force d'une batterie de cette sorte s'évalue par l'étendue plus ou moins grande de la surface des carreaux ou des vases qui la forment, il a calculé quelle pourroit être la grandeur d'un ensemble que l'on supposeroit produit par les surfaces réunies de toutes les membranes verticales et horizontales que renferment les quatre organes torporifiques d'un gymnonote de la Guiane, long d'environ quatre pieda, en ne comptant cependant pour chaque membrane que la surface d'un des grands côtés de la cloison ; il a trouvé que cet ensemble offriroit une étendue d'au moins cent vingt-trois pieds carrés, et, chez la torpille, les deux organes ne donnest, pour la même étendue, que cinquante-buit pieds éralement carrés,

Que l'on se rappelle les effets terribles que produisent, dans les cabinets des physiciens, des carreaux de verre dont la surface n'est que de quelques pieds, et l'on ne sera point étonné qu'un animal qui renferme dans son intérieur; et peut employer à volonté un instrument électrique de éent vingt-trois pieds carrés de surface, puisse frapper des coups

tels que ceux dont nous avons parlé.

De même que l'anguille et tous les poissons très-alongés et plus ou moins cylindriques, le gymnonote électrique, dont la peau est entretenne dans son état de souplesse par la matière visqueuse et souvent renouvelée qui l'enduit, agit successivement sur l'eau qui l'environne par diverses portions de son corps ou de sa queue, qu'il met en mouvement les unes après les autres, dans l'ordre de leur moindre éloignement de la tête : il ondule, il partage, ainsi que le disent Garden et M. de Lacépède, son action en plusieurs actions particulières, dont il combine les degres de force et les directions de la manière la plus convenable pour vaincre les obstacles et parvenir à son but; il commence à reconrber les parties antérienres de sa queue lorsqu'il veut aller en avant; il contourne au contraire, avant toutes les autres, les parties postérieures de cette même queue lorsqu'il désire aller en arrière; en un mot, il nage dans l'eau comme les serpens rampent sur la terre.

Quoique muni d'une arme invisible et redoutable, le gymnonote électrique ne paroît pas vorace.

On hi austi dans quelques ouvrages que ce poisson a une chair délicate et savoureuse. C'est une creur qui prouve que les auteurs qui en font l'éloge n'en ont jamais goûté. Cette chair a en effet quelque chose de répugaant, tant à cause de la mauvaise odeur qu'elle exhale, que par sa consistance mucilagineuse. Les colons de la Guiane la dédaignent, et il n'y a guère que les Nêgres qui en manger, a

L'air contenu dans la vessie natatoire du poisson que nous décrivens, a paru, à M. de Humboldt, contenir 0,04 d'oxygène, et 0,96 d'asote.

Il existe d'ailleurs peu de poissons d'eau douce aussi nombreux que les gymnonotes électriques. Dans les plaines immenses ou savances que l'on désigne sous lo nom des Planos de Caracos ou de Aguros, chaque lieue carrée, d'après le calcul de M. de Humbolds, contient au moias deux ou trois étangs qui en sont remplis.

La température des eaux dans lesquelles on les trouve est de 26° du thermomètre centigrade,

M. Van der Lott, chirurgien à Esséquibe, a publié, en Hollande, um Mémoire sur les propriétés médicales des gymnonotes élecţriques. Bankroît assure qu'a Démérary on les emplois pour guérir les paralytiques, et sous savous qu'en Abyanine on as esert de la torpille dana la même intention. Au reste, ce moyen ne paroît point connu dana les colonies capagooles,

Il y a quarante ans coviron que le docteur Schilling, médecin de Suzinam, a avancé que le gymanonte perdoit de ses forces en approchant du fer aimante; qu'il se soutoit attiré malgré lui par l'aimant; et que, pour lui rendre sa première énergie, il falloit le couvris de limaille de fer. Ingenhour a déjà essayé de réfuter oes saspritons extravagantes, et a fait quelques expériences à ce sujet, conjointement avec Becrenbreak. Les nouvelles observations de M. de Humboldt ont fait totalement justice de ce préjugé.

Le Grunonore A Lèvres agales; Gymnonolus aquilabiatus, Gymnotus aquilabiatus, Humboldt. Corps alongé, serpentiforme, comprime, nu et visqueux; lèvres obtuses, égales; dos d'un vert d'olive; ventre argenté, et tacheté de petits points rougeatres. Taille de vingt-huit à trente pouces.

Cette nouvelle espèce a été décrite par M. de Humboldt pour la première fois. Ce savant l'a observée dans la grande 'rivière de la Madelaine, et les habitans du royaume de la Nouvelle-Grenade le nomment le rat, et raton, à cause de la conformation extraordinaire de sa queue.

Ce poisson offre une nourriture assez recherchée par ceux qui remontent la rivière pour se rendre de Carthagene des Andes à la capitale de Santa-Fé de Bogota,

Il paroit avoir les mœurs du gymnonote électrique, sans jouir de la propyééé de lancer des coups galvaniques. Aussi on anatomie ne présente-telle rien d'analogue aux organes décrits par Hunter. Sa vessie natstoire est placée uniquement dans la partie antérieure du corps. Elle est très-petite, ovale par derrière, échancrée par devant, et, en somme, bien différente de celle de l'espèce précédente. Un canal étroit, muni d'un sphincter, la fait communiquer avec [estomac.

Le Gywnosors ver.oci: Gymionolsis: putabl. ; Gymnosus putabl, Lacép.; Gymnotus fasciatus, Linn. Tête petite, queue courte, rakchoire inférieure plus, avancée que la supérieure. Teinte générale jaunatre, avec des zaies transversales, souvent ondées et brunce, ou rousses, ou blanches.

Ce gymnonote, qui ressemble beaucoup à l'électrique, vit dans les eaux du Brésil.

Il a été figuré par Bloch, pl. 107, fig. 1.

Plusieurs espèces de gymnonotes des auteurs ont été décrites à l'article Caraps. Voyez ce mot. (H. C.)

GYMNONTHES. (Bot.) M. Swartz, dans son Prodromus, avoit établi ce genre de plantes, que lui-même a reconnu ensuite dans as Hore comme congénére de l'erocearia; dans la famille des euphorbiacées : il y rapporte également le cametit de l'Hort. Malab., et Willdenow a adopté cette double réunion. (J.)

GYMNOPERISTOMATI. (Bot. -Crypt.) Nom de la seconde classe de la famille des mousses, dans la première classification de Bridel. Cette classe comprend les genres Sphagaum, anielangeum, Cymnostomum et Andodniton. Les trois derniers genres, divisés en quatre: gymnostomm, pyramidulei, achisti-

Telescon Gornal

dium et anocciangium, forment la deuxième classe. les gymnostomi, dans la nouvelle classification publiée par le même auteur. Voyez Mousses. (Lem.)

GYMNOPOGON. (Bot.) Genre de plantes monocotylédones. a fleurs glumacées, de la famille des graminées, de la polygamie monoécie de Linnæus, établi par Palisot de Beauvois pour une espèce d'andropogon, découverte par Michaux dans l'Amérique septentrionale. Son caractère essentiel consiste dans des fleurs polygames, munies d'un calice bivalve, à deux fleurs; les valves roides, subulées, inégales, sortant de la concavité d'un rachis anguleux; une fleur stérile, sous la forme d'une soie pédicellée. Dans la fleur hermaphrodite , la corolle est bivalve; la valve extérieure terminée par une arête roide et longue; la fleur stérile fort petite, munie d'une seule valve, avec une arête un peu plus longue que le pédicelle; une semence linéaire, oblongue, marquée d'un sillon longitudinal. Le caractère de ce genre, tel que je viens de le présenter, est extrait de Nuttal, qui a formé également un genre particulier, ainsi que de Beauvois, de l'andropogon ambiguum de Michaux, sous le nom d'anthopogon. Comme je n'ai pu avoir à ma disposition la plante de Michaux, et que les caractères présentes par de Beauvois différent de ceux de Nuttal, j'ai cru devoir les rapporter ici, afin de les soumettre au jugement de ceux qui posséderont des individus de cette plante.

Selon de Beauvois, ce genre est caractérisé par des épillets sessiles, alternes et distans; les deux valves calicinales, lancéolées, aigues, plus longues que celles de la corolle: celles-cisont blifides ou à deux dents; l'inférieure munie d'une soie sous son sommet, le ruidiment d'une fleur avortée sous la forme d'une acrevure de la valve inférieure, dégagée de sa partie membrancuse; des écalles très-petites, presque tronquées, glabres et catières; la semence libre, oblongue, sans silon.

Gymnopogow's genarges : Gymnopogon racemaius, Pal. Beauv., Agrott., pag. 41, tab. 9, fig. 5; Andropogon ambiguum, Mich., Fl. bor. Amer., 1, pag. 58; Anthopogon lepturoides, Nuttal, Amer., 1, pag. 52. Cette plante a des feuilles amplexicaules, lancéolées, presque en cœur. Sex tiges as terminent par un panicule longue, diffuse; sex ramifications sont droites, simplex, alternes, tré-longues; les deplites alternes, solitaires, distans,

seniles les valves caticinales lancéolées, aigues, plus bongnea que celles de la corolèr, celles-cibitides ou dentées au sommet; l'inférieure moine d'une arête un peu au-dessous du sommet. Cette plante croit aux lieux sablonneux, dans la Caroline. (Pous.)

GYMNOPOMES. (Ichthyol.) M. Duméril, dans as Zoologie analytique, a établi, sous ce nom, une famille parmi les poissons holobranches abdominaux, et lui a assigné les caractères suivans:

Rayons des nageoires pectorales réunis; opercules lisses, sans écailles; des rayons asseux auz nageoires du dos; mâchoires nonprolongées.

Cette famille, qui correspond aux genres Cyprinet Clupée des autreurs, présente beaucoup de difficultés pour la détermination de espécies, qui sont très -mombreuses, et qui ne se trouve ainsi réunies que par la peine que les ichthyologistes ont éprouvée quand ils out voulu les diviser en genres établis sur des caractères solides et bien tranchés.

Tous les gymnopomes avoient été compris par Linneus et par Artédi dans les genres Clupée et Cyprin: quelques autres naturalistes on partagle positrieurement ces deux genres plusieurs sous-genres; M. de Lacépède y a sjouté des genres nouveaux, ceux des hydrargyres, des stoféphores, des clupanodons: Bloch y a introduit le genre Serpe; mais, plus récemment encore, sette famille a été beaucoup augmentée, et nous allous théne d'en offer! Possemble dans la table synoptique ci-jointe, en avertissant toutefois que ce mot gymnopome est tiré du grec; youxé, nu, et vui ux, opercute, et indique le caractère des opercutes dans le groupe de poissons qu'il désigne.

# TABLE SYNOPTIQUE

# Famille des Gymnopomes.

| *,                                                                                                | caréné, de                     |                                                                          | du dos                                         | arrondi;                                            |                                                                                                                                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                   | ntelé et.                      | double                                                                   |                                                | _                                                   | unique                                                                                                                                                         |                      |
|                                                                                                   | carene, dentele et             | double                                                                   |                                                | pas de dents; lèvres                                |                                                                                                                                                                | des dents            |
| presque droit; nageoire anale                                                                     | convexe; pageoire dorsale      |                                                                          | non extensibles.                               | dorsale                                             | protractiles; lor                                                                                                                                              |                      |
|                                                                                                   | ornale . F.                    |                                                                          |                                                | courte;                                             | gue , à deuxie                                                                                                                                                 |                      |
| tibre et des dents ; bottene (très-fendue. Ancaois. Cluvanobon unic à la negeoire coudale. Myszr. | 6 2                            | dritane (trèt-longue) catopes à piquans. Buto. Euro. La compagnas. Méri. | cepinent pardebarbillons; anale. congue. Banz. | non des barbillons; écailles très-petites. TANCELL. | longue, à deuxième rayon con épineux. Laire.  (épineux; barbilloss sur le misse de la lèvre. Canaire.  (épineux; barbilloss sur le misse de la lèvre. Canaire. | des dents Итикатотка |
| ARCHOIS.<br>CLUFANODON.<br>MYSTE.                                                                 | DOMULIAZ.<br>SENPE.<br>CLUPÉE. | ATRÉMIRE.<br>Buro.<br>Méré.                                              | BRENT.<br>STOLEPHONE.                          | GODION.<br>TANGEE.                                  | CARPE. LABROT. CIRRHIPE. RASSELT                                                                                                                               | HYBRARCIRE.          |

GYMNOPTÉRES (Entom.): Gymnoptera; Nudailet. Nom donné par Schaeffer et Degérer aux insectes à quatre ailes nues, sans étailles ou sans étuis, comme les hyménoptères et les névroptères, cp. ar opposition aux coléoptères et anx lépidoptères. (C. D. ).

GYMNOPTERIS. (Bot.-Crypt.) Ce genre, de la famille des fougères, établi par Bernhardi, et qui n'a pas été adopté, diffère à peine du genre Gymnogramma. Voyez cet article. (Lem.)

GYMNOPUS (Bot.), nom imposé, par M. Persoon, à la onzième section de son genre Agaricus (Voyez Fonce.), dont les espèces sont privées de collier, d'où le nom de gymnopus, pied nu, en grec. (Lem.)

GYMNOSE (Ichihyol.), nom d'un holocentre, holocentrus gymnosus, Lacép., que M. Cuvier présume être le même poisson que le bodian à grosse tête. Voyez Bodian et Holoentire. (H. C.)

GYMNOSPERMIE. (Bot.) La didynamie, xxv. e lasse du système de Linnæus, est divisée en deux ordres, la gymnospermie et l'angiospermie. Le premier réunit les plantes qui ont quatre graines nues (érêmes) au fond du calice (lamium); et le secont, celles qui ont les graines renfermées dans une capsule (melampyrum, etc.) (Mss.)

GYMNOSPORANGIUM. (Bot.-Crypt.) Champignons formés d'une masse gélatineuse, de diverses formes, traversée par des filamens qui partent de la base, et vicinnent aboutir à la surface, où ils portent chacun un réceptacle à deux loges, coniques, appliquées par leur base, et qui se séparent à leur maturité.

Ce genre, établi par Hedwig fils sur le tremella juniperina, Linn, a été adopté par M. Decandolle, qui, le premier, a fait connoître le travail d'Hedwig fils. Il l'a augmenté de deux espèces déjà connues; ce sont le tremella tabinae, Dicks., ou pucchia juniperi, Pers., et le tremella clavariae formis, Jaca.

Linck a également adopté ce genre; mais il n'y rapportoit pas d'abord les deux dernières espèces qu'il plaçoit dans son genre Podisoma; mais celui-ci est lui-même à peine distinct du gymanoporangium. Théodore N'eespersiste à l'esséparer. L'yag'nye exroît dans l'opinion que le tremella juniperinà de Roht est son padmella rupestris; ce qui ne paroit pas devoir être, puisque dans le genre Palmella, les réceptacles sont granuleux, globuleux et solitaires dans la masse gélatineuse. Il dit aussi que c'est encore la même plante que le tremella sabinæ, Engl. Bot., t. 710. Mais il est plus que probable qu'il aura observé une espèce différente.

Le gence Cymnosporangium n'est donc qu'un démembrement du tremella de Linnæus. Il est très - voisin de l'Acosreamus. (Voyce cet article, vol. 1, Suppl.) On peut considérer ces capèces comme formées de filamens gélatineux, réunis cen masses, ayant une forme propre. Ce caractère esta put différent de celui assigné au podisoma par Linck, qu'il réunit ces denx genres. La sécheresse fait presque disparoitre ces plantes que l'busidité gonfle et rend gélatineuses.

Les espèces de gymnosporange sont d'un jaune fauve ou brun, ou orange; elles vivent sur les branches des conifères, et particulièrement sur celles des genévriers : elles naissent sous l'épiderme, qu'elles percent pour se dévélopper.

3. Grancosponarcium ul castàvila: Cymnosporangium conieum, Decand., Fl. Fr., n. 578.; Tremella juniperina, Linn. Champignon sessile, d'un jaune fauve, en forme d'oreille ou de cône, ohtus, souvent creusé à son sommet. Cette plante croît au prințempa, sur le genévrier commune et la sabine, et forme des touffes de cinq à six individus. Les genévriers en sont quelquefois tellement couverts, qu'on prétend qu'ils en préissent. Elle est très-gélatineuse; sa surface, vue à la loupe, paroti veloutée. Cette plante est considérée comme une espece de stilbospora, dans la Flore de Seandinuvie.

2. GYMNOSFORANGIUM BRUN: Gymnosporangium fuscum, Dec., I. c., n. 509; Puccinia Jungeri, Pers., Desp. Fung, t. 2, fig. 7. Clavaria resinosorum, Gmel., Tremella ashima, Dicks., Crypt., Engl. Boi., 710; Puccinia, Michel., Gen. Pl., t. 92; fig. 10. Champigona d'un roux fauve ou brun, conique on preque effladrique, obius, quelquefois marqué par un sillon. Cette plante croît en touffe de quatre à cinq lignes de hauteur, aux le genévrier de la Virginie et sur la sabine. Elle est un pru gélatineuse; sa surface est veloutée; lorqu'elle est séche, sa chair est blanche et fromme cotonneuse en dedans.

3. GYMNOSPORANGIUM CLAVAIRE : Cymnosporangium clavaria-

formis, Décand., I. c., n.º 380; Tremella clavarice formis, Jaeq., Pers., Synops., 629; Tremella digitata. Vill., Fl. Dauph., 3, t. 56; Tremella ligularis, Bull., Champ., t. 427, fig. 1. Champignon d'un jaune orange, gélatineux, pulpeux, cylindrique, souvent un pen comprimé, obtas et simple ou bicorne à l'extrémité, avec un sillon longitudinal partant de la bifurcation. Cette plante crott en petits paquets, de six lignes de hauteur, sur le genévrier commun. (Lam.)

GYMNOSTACHYS. ( Bot. ) Genre de plantes monocotviédones, à fleurs incomplètes, de la famille des aroides, de la tétrandrie monogynie, rapproché des dracontium, et offrant' pour caractère essentiel : Une spathe fort petite, en forme de carene : les fleurs disposées en un chaton cylindrique, munies chacune d'un calice à quatre divisions; point de corolle; quatre étamines insérées à la base des divisions du calice: un stigmaté sessile, en forme de sphincter ; le fruit est une baie nue; monosperme.

GYMNOSTACHYS A DEUX ANGLES; Gymnostachys anceps, Rob." Brown, Nov. Holl., 1, pag. 337. Cette plante, découverte dans la Nouvelle-Hollande, a des racines composées de tubercules fusiformes, fasciculées ; il en sort des feuilles toutes radicales, alongées, nerveuses, semblables à celles des graminées. De leur centre s'élève une hampe nue, à deux angles opposés, terminée par plusieurs chatons alternes, pedoncules, grêles . fasciculés . munis chacun d'une spathe en carene . aigue, à peine plus longue que le pédoncule, charges d'un grand nombre de fleurs sessiles, dépourvues de bractées, Le fruit est une baie bleuatre , renfermant une seule semence." (POIR.)

GYMNOSTOMUM, Rasule, Bridel. (Bot. - Crypt.) Genre de plantes de la famille des mousses. Point de péristome : fleurs males et femelles terminales : voilà les caractères assignés à ce gente par Hedwig. Cet auteur plaçoit dans son genre Aniciangium (ou Anoectangiam) des mousses également à péristome nul; mais chez lesquelles les fieurs males sont axillaires. Ces deux genres réunis forment le gymnostomum de Smith, adopté par Decandolle, qui ajoute au caractère de l'absence du péristome, celui offert par la coiffe qui n'entoure pas la capsule à sa base, comme cela arrive dans le sphagnum, genre aussi à péristome nul,

mais qui, du reste, différe totalement du gymnostomum. Bridel avoit d'abord adopté les genres Gymnostomum et Anictangium Hedw. Dans le premier se trouvoient les espèces dioïques à fleurs males disciformes et terminales, ainsi que les femelles; dans le second, il rangeoit les espèces monoïques ou dioïques, avant les fleues males, gemmiformes et axillaires, et les femelles terminales ou latérales. A ces deux genres, il en joignoit un troisième, l'anodontion, dont nous avons parlé à cet article, et que Bridel a sagement supprimé dans la quatrième partie de son Supplément, où il classe les mousses suivant une méthode différente de celle qu'il avoit adoptée jusqu'ici. Dans cette nouvelle méthode, on voit reparoître les genres Gymnostomum et Anocciangium; plus, les genres Pyramidula et Schistidium, et ces quatre genres ne sont plus caractérisés; comme précédemment, mais d'après la forme de la coiffe: elle est cuculliforme. ou dimidiée, subulée et tombaute, dans le gymnostomum; pyramidée , persistante, et avec l'age déchirée par le côté jusqu'au milieu, dans le pyramidula; en forme de mitre ou de cloche conique, fendue à la base en plusieurs lanières presque égales. dans le schistidium ; dimidiée et subulée, dans l'anoectangium qui se distingue encore par sa capsule latérale. Il résulte de cette manière de caractériser ces genres que l'anoectangium ne conserve qu'une seule des espèces d'Hedwig; plus, la compactum, Schleich. (gymnostomum æstivum, Schkuhr, Deut. Moos., t. 11), qui y est rapporté avec doute. Toutes les autres espèces rentrent dans le schistidium et le gymnostomum,

Palisot de Benuvois conserve le gymnostomam d'Hedwig, et lui susigne les coractères suivans: Coiffe cuculliforme, quelquefois presque campaniforme; opercule conique plus ou moins alongé et sigu, quelquefois place; urne ovale ou pyriforme, droite, sans péristome; tube médiocre, quelquefois très-court;

point de périchèse; gatue oblongue.

Ce botaniste paringe l'aniciangium en deux genres, Hedwigia et Aniciangium : le premier offre un périchèse, et le second n'eu offre pas. Cest dans ce deraier que se retrouve l'aniciangium sclosum d'Hedw. (Voyer Anicrascum). Nous ne devons ao mettre sei que ces deux genres avoient été créés par Hedwig; fis fureur ténis depais en un seul par cet auteur dans son Species Mucorum, ouvrage publié après su mort.

Lestravaux de Beauvois sontantérieurs d'un an à la publication du Supplément de Bridel, achevé d'être imprimé en 18.19; mais la première et la dernière partie de ce Supplément sont postérieures à la Muscologie britannique de Hooker et de Taylor; dans laquelle on retrouve les trois genres Gymnostomum, Anietangium et Schittostega. Le premiere est celui de même nom de Bridel; le second, son schittidium; et le troisième, le schistostega (Web. et Mohr), doit être supprimé, étant établi sur un faux caractère, comme l'ont fait observer Schkuhr et Bridel age enconéquent, l'espèce qui le compose doit êtereportée dan le genre où Hedwig l'avoit placée: état le gymnostomum pennatum, Hedw., qui n'a pas l'opercule lacinié, comme le croyoit et botaniste. Cependant, cette espèces éloigne des autres par son port qui est parfaitement celui des mousses du genre Fissiden.

Ces nombreux changemens démontrent que les genres que nous venons de clier mériteut vec raison de "ne former qu'un seul et d'autant plus que les espèces ne s'élèvent guère qu'à une quarantaine; qu'elles font déjà partie presque toutes du genre (Symnostomum, et que le Caractère suivant suffit pour les distinguer : capsule à péristome nul, munie d'un opercule caduc et d'une gaine (vaginula).

Le genre Gymnostomum, ainsi établi, contient des mousses terrestres qui croissent sur la terre, sur les pierres et sur les rochers; elles forment des gatons qui sont quelquefois très-étépi-dus, serrés, et leur tige est généralement très-courte, quelquefois presque nulle, quelquefois suis rameus; les pédicelles sont presque toujours terminaux, droits, assez longs, et supportent, chacun une capsule covoie ou oblongue, quelquefois pyriforme. Souvent, a prés la chute de l'opercule, elle paroit avoir été tronquée. Presque toutes les espéces connues croissent en Europe, plusieurs en Amérique, et même en Asie. Les espéces connues de Linnœus ont été placées par lui parmi ses Bryam.

A. Pédicelle terminal; coiffe fendue latéralement.

### 1." 5. Tige presque nulle ou fort courte.

GYMNOSTOMUM OVOIDE: Gymnostomum ovatum, Hedw., Musc., x, tab. 6, Schkuhr, Deut. Moos., tab. 9, Hook. et Tayl., Musc. Brit., 11, tab. 7; Engl. Bot., 1889. Tige droite, simple; feuilles ovales, concavos, eterminées, par un long foil blanc; capsule oyoside ou ciliptique. Cette mousse est fost commune partous, en automise, dans les fossés, sur les murs de terre. Ellé forme des ganous erres de la hauteur desix à rept ligoes, remarquables par le grand, nombre, de capsules preudes qui les couvrent; le pédicelle et les capsules se fout genarquer aunde beau vert des feuilles, par leur equipaur rouge ou brune. Toutes les espèces de ce gençe offerent le même apsect à la maturité des capsules.

Granostonum contoun ; Gymnostonum contoum ; Schw., Sppl., 1, tab. 9, Hook. et. Tapl., Musc. Hit., tab. 7, Fige. teb., epurte. simple; fequilte avales, oblanques, frés-casières, murronées capsules o'after, renliées opercule conique, obtus. Cette mouse, dont la tige n's pas une ligne, et le pedicelle quatre lignes de longueur, a été observée én Suisse et près Rome, sur la terre.

- δεγκινωτεσιμα μικες: ζογμασιόνουνα tenec, Schrad, Hedw., Muse., t. 4, fig., 1-4; Schkuhr, Deut. Moor., t. 11; Hook. et Taylor, Muse., t., 2 s. ζνηνιασιόνων μουεγδείων, Εμβ. Bot., t. 35 of; Bryum pauerfolium, Dicks., Crypt., 4, t. 11, f. 3. Tige extendement operate, simple, feuilles libenises, cardnées, classes, un pen obtuses; capaules ovales; operates opoiques. Cette esgèce n'aguère, que trois à quatre lignes de hauteur, y compris le pédicelle qui en a deux ou trois: c'est une des plus petitgs de ce agare. Elle croit à terre, sur le sable, en Allemagne, en Suisse, en Daubhio.

Gussorroutsi vatirbanes (Gusnoslomum pyriforme, Hedw., p. Pand., 2a, tib. 2. 8g 2., 3 tib. 2. 4, 16; 18b.4., f. 18, 24, 26; Engl., Bult., toim. 415; Hook. et Tayl., Moise. Brit., toim. 7; Schkubr., Dest. Moos., toim. 12; Bryam pyriforme., Linn.; Schkubr., Dest. Moos., toim. 12; Bryam pyriforme., Linn.; Dillinn., Muses, 44, toim. 5; Usills, Bat., tags., 5., Tigedrore, Posiquer, phosphore feuilles d'un nerti-piles, planes, ovalex-poiques, operate tries-convexe. Cette folic-ripice. Pure des plus reimarquathes, croit ten ru terre grasse, dans les jardins, tes vergers; les près et les changes humides; on la trouve dans touter Europe et dans l'Afrique septentrionnie. Sea pédicelles ontaix à buit fignes de longueur. Elle fleurit su pelatemps, et ass capsules sont mares au printemps suivant. Les graines, visables à la leuge, sont hérizes de

Gynnostonum far ratherau ; Gynnostoman faciculare, Hedw.y Musc., tom. 4; Schkuhr, Dut. Maot., tom. 1; Hook. et Tayl., Musc. Brit., tom 8; Bryum fasiculare, Dicks, Fasc., 3, t. 7; f. 4; Engl. Bot., t. 2245. The droite, simple; feulille ovalet-landeoles, dentelées, aiguë; capquele droite, en forme de poire; opercule plane, ou legérement couvexe. Cette espée ressemble braucoup à la précédente: elle als moitié desa grandeur. Elle croit dans les lieux sablonneux et stériles de l'Ecosse, de l'Augleterre, de l'Allemage et de 18 Spiase, de la France, et même de l'Egypte. D'après les échan, tillons de l'Herbier de Linnaus, recueillis par Hauselquit, elle forme de petits gatons, fleurit en hiver, et fruoithe au pring temps.

Grancosoutu tira, acous : Cymnostomum tetragonum, Bridel, Spec. Musc., 2015. Chwang, Spidel, 1, 8; Schkuhr, Deut. Moor., t. 11, 6; Pyrämidule tetragone, Brid., Spec. Musc., 24, p. 20. Tige droite, simple, fort courte; feuilles lancéoless, p. 20. Tige droite, simple, fort courte; feuilles lancéoless, oblongues ou spatulées, entiges, carénées; celles du périchetium amincies en Jongues pointes; capsule pyriforme; opercule conjeque; coffice opyramide presque quadraugulaire, étroite et circulaire à la base, l'endue sur le côté. Cette mousse est fort petite. Elle crott en gazon dans les champs, près de Gothaet en Françonie.

GYMNOSTOMEM TRONQUÉ : Gymnostomum truncatum, Hedy Musc., t. 5; Schkuhr , Dent. Moos., t. 10; Bryum truncatulum . Linn.; Turn., Musc. Hiber., t. 1, fig. d.f; Dill., Musc. . t. 45. f. 7; A. E. Vaill., Bot., t. 26, f. 2; Buxh., Cent., 11, tab. 4, fig: 2-7; Hook. et Tayl., Musc. Brit.; tab. 7; Engl. Bot. t. 1975. Tige droite très-courte, simple; feuilles planes, ovales-lancéolées, terminées en pointes filiformes; capsules droites, ovoïdes, tronquées au sommet; opercule prolongé en bec obtus. Cette mousse est commune dans les champs et les jardins. sur les murs, etc.: elle forme des plaques où gazons assez larges; qui sont hérissés de pédicelles, de trois à quatre lignes, et rougeatres. On la trouve partout en Europe ; elle se rencontre aussi on Orient : elle a été observée sur les murs de Jérusalem par Hasselquist. Ce naturaliste suppose que c'est là le fameux hysope de Salomon, la plus petite des plantes qu'il ait décrite; mais on peut supposer tout aussi bien que ce pourroit

être une espèce de phascum; car c'est dans ce genre que se trouvent les plus petites mousses, qui, cependant, ne sont pus encore les plus petites plantes cryptogames herbacées.

GYMONTÓNIM INTERMÉDIABRE I Cymnostómum fisterfiédium , Turn., Musc. Hib., 7, 1. 1, fig. a. e; Sehwæg., Suppl., 1, 1. 19; Dill., Musc., 1, 45, 17, 7. K.; Engl. Bot., 1. 1976. Tige presque nulle: feuilles ovalec-lancéolées, 'entières, plantes, étalées, terninées en pointes aigués; capsiles oblogués-tronquées. Cette espèce est un peu plus grande que la précédente. On la trouve dans les mêmes circonstances, en Angleterre, en Allemagne, en latile, en-France.

GYMYOSTOMUM pp Hasu: Gygmontomum Heimii, Hedw, Musc., 5.5 Schknir, Deat. Moot, t. 11; Hoôk, et Tayl, Musc., Brit., t. 7; Engl. Bot., 1951. Tige droite, simple; feuiltes lincéolétes-pathulées, aigués, dentelées vers la pointe; capailées oblongues. Cétte mousée se trouve partout en Europe. Elle a beaucoup de rapport avec les deux éspèces précédentes, et toutes les trois sont assex difficiles à détermine.

Granosrouthu virto a Cymnotómum obliguini, Hedw., Speci, t. 2, f. 5; Engl. Boi., t. 1407; Byyum obliunin, Dikks., Faso., 2, toni. 4, fig. 7. Tige courte, droite, simple, feuilled vygles-lancfoldes, niguës, entières; capsules vovides, droites. Gette capèce croit un les pierces et les roches, en Ecosée, en Sidesie, en Sedand et dans les Tyrénées. Hooker et Taylor prétendent du dire doit pas la distinguer du gymnostomum de Heims.

G. S. Nosroyum a Ferra 200 cult. Cymnostomum migrostomum, Hedw.; Musc., 18 %; f. B. Schuler, Deut. Moos., t. 10; Hook. et Tayl., Musc., Brit., t. 7; Engl. Bot., t. 20:5. Tige djoile; courte et simple; feuilles lanceolées, Indesires, crépues par la séchercise; suprisle ovale, un peu aplatic sur le coté et réservée à son ôffice; porécule contqué; oblique. On trouve ée gymnostomum à l'omble; sur livierre humide et hattue. Hook. et Taylor raménent à cette espèce le gymnostomum varians, Hedw.

Gymnostomum pennatum, Hedw., Wuse, 1,3'tgb. 29; Schkühr, Deul, Moss, 1, 12; Schkibr, Deul, Moss, 1, 12; Schkibrige, comundaceum, Web. et Mohr, Taich., 1.6, fig. g.; Schkibriega pennata, Hook. et Tayl., Musc. Bril., p. 14; tab. 1 et vri.

Tige courte, simple; feuilles lanccolees, planes, disposées sur deux rangs opposés, prolongées sur la l'igie saus se coufondre; espaule droite sphérique. Cette mouse n'a guere plus d'une demi-ligne de hauteur; elle est la plus petite du genre, el très, remarquable par son port qui rappelle celui des fissilore, to notamment du fissilores bryoides, avec lequel elle peut être faciliement confeadue. Elle-croit dans les creux à être et avec les auux, en Allemagge, et dans le Devonshire, en Angeterre, et Voyez, ex que nous avons dit plus haut sur le garre que Weber et Mohr, et Hooker et Taylor ont cru devoir faire sur cette mouse.)

# II. S. Tige droite rameuse.

Gruncassonau ronnus Gymnātaonām tortile, Schwage, Suppl., 3, 1, 10; Ejusd. in Schrad, Nest. Bot. Journ., 4, 1tab. 1; Schia, Deut. Moor., 4, 11, e. Tige draite, ramguse; feuilles droites, étalées. Jancéolées, subulées, carendes, seajorillant.par la scheresse; capaule ovale, ameserné a son ortifice; operful conique à la base, saumonté d'us long bec oblique. Cette espèce, qui parofi avoir été coffondue avec le gymnotomond, petige bouchet; croit dans les Pyrénées, en Prevenées (à Vauctuse), en Italie, en Suisse, en Allemagne, sur les muts et les rochers.

GYANOSTONUM DES DOCEMBES : Gymnostomum rugestré, Schlav, Suppl.; , 1. to 1: Gymnostomum aruginoum, Schkalp; Deut Moos, p. 25, t. 11; Ercl. Syn. Smith. Tige droite, raigneue, fascieulée; feuilles Kiadisere, aigués, un peu toptillées par la sécherèsse; capsule ovale, à orifice contrasté, opercule conique, un peu oblique. Cétte mouse, qui a quelques rapports avec le gymnostome à bes courbé (voyex, cisprés), a été observée sur les rochers humides, en Suisse, gar Schleicher et, suivant Briedle, par M. Dejean, sur la terre argileuse, près de fontaines, en Dauphiné, au Pont-de-Banavoisia, mêlée avec le gymnostomum aruginosum, Smith.

Gymostomum a nec counsis Gymnostomum curricustum, Perid; Schkuhr, Deut. Moon., 6', B. 22, 4, 10, 1 Hedw., Musc., 2, t. 24; Hook. et Tayl., Musc. Brit., 10, t. 6; Engl., Bot., 2214
Tige droite, foible, rameuse, longue de huit lignes; feuilles
tineaires, canillacées, recourbées; capsules ovales, droites;

opercule muni d'un bec long et grèle. Cette mousse croît en tousse sur les rochers, en Angleterre, en France, en Allemagne, dans les marais des Alpes, en Tyrol, etc.

Hooker et Taylor repporteut à ceite capèce le gymnostomun stelligerum (Bryum, Dicks., Fasc., 2, t. 4, f. 4) de Smith, Fl. Brit, et Engli Bot, t. 2202 i egymnostomun lateolum, Smith, 15; le gymnostomun rupester, Schwage (voyes ci-lessus Gymnostomun total) p. gymnostomun zuginosum, Smith, et Engl. Bot., 2200; et toutes ces mousses ne seroient, selon eux., que le bryum cutivum, Linn. Il est certain qu'il existe heucoup de confusion dans les uniterns à l'égand de ces plantes.

### III. 6. Tige rameuse , couchée ou nageante.

Grandstonfun nantaut : Gymnostomum prorepous , Hedw., Muse., tab. 3, fig. 14, Anadonium prongens, Brid., Suppl., 1, P. 41. Rampante; rameaux teb-aonibreux, droits, simples, presque égaux, feuillesimbriquées, oblongues, lancéolées, étaléés par l'humidiét; capsule ovale; opercule conique. Cette mouse croît en Pensylvanie. Ses pédicelles sont termiunix et aur des yameaux fort courts: la colife est tordue latéralement.

GYMNOSTONUM AQUATIQUE: Gymnostomum aquaticum, Decand., Fl. Fr., n.º 1182; Schkuhr, Dent. Moos., t. 8; Hedwigia aquatica, Hedw., Muse., 3, fig. 11; Brid., Muse., 2, t. 1, f. 4; Fontinalis subulata, Lamk.; Dillen., t. 45, f. 7. Souche produisant cing à six tiges droites; fermes, longues d'un à trois pouces, noiratres, nues vers le bas, feuilles d'un vert fonce noir, imbriquees, luisantes, linéaires, subulées, sensiblement courbées, rejetées du même côté; espaules terminales sur des rameaux fort courts; pédicelles un peu plus longs que les feuilles ; capsules oblongues ou ovales, un peu aplatics d'un côté ; opercules obliques, surmontés d'un petit bee. Cette mouse : la plus belle espèce de ce genre, et qui s'en éloigne beaucoup pour le port, eroit dans les ruisseaux, les rivières et les fontaines d'eau pure . attachée aux pierres : on la trouve dans presque toute l'Europe tempérée, excepté en Angleterre; elle forme des touffes souvent fort épaisses, et qui se chargent de capsules ; les rameaux qui supportent celles-oi sont infiniment courts, de sorte qu'elles paroissent latérales sur la tige. Selon

. God

Bridel, la coiffe, dans la maturité, est dimidiée, comme dans les autres espèces de ce genre, subulée et euculliforme.

B. Pédicelle terminal; coiffe fendue en plusieurs lanières.

(Schistidium, Brid.)

G'amortours susassats: G'umantomum aubeaute, Brid., Spen-Musch, L58, Gymnatomum accale, Web. et Mohr, Tasch, p.e., b., 4.43; Schkubr, Dent. Moors, t. g; Schistidium, subretite, Brid., Sper. Musc. Suppl., 4, p., 21. Presque sons tige: feuilles ovales, terminées par un poil, droites; capsuites envéloppées dans les feuilles; opercules un peu aphatis, sormantés par un petit bec oblique. Gette plante croit en Allemagne, sur la terre argiteuse près Jéna et Erfürt. Efte est excéssivéthent petite, et le plus souvent couverté par la terre elle et externement voisine de la suivante. L'une des éputes de sa coiff est beaucoup plus profonde que les autres. La coiffe a la forme d'une mitre.

- Grandwanners omsanne schammenlannen nebi judiem. Hedve, spect Masco, t. 5a Schlaube, Deut. Moot, 3. 6a. Tiges droite, simples ou ramenous ransembles en petits organisets: feuilles orales-imbriquées, les ampérieures pilières; capoules presquesessiles, voies, arrondies; operaule convex, tris-petit. Cette cupée a été trouvée sur les nochens, en Allemagne dans le Harts; en Suisse; et, dans le Juna, à la montagne de la Doite.

GYMNOSTOME CILIATUM : Gymnestomum ciliatum, Swartz, Smith; Gymnostomum Hedwigii, Schkuhr, Deut. Maos., 1. 8; Hedwigia ciliata , Hedw. , Musc., to40; Beide, Muse., 2, t, 1, f, 3; Anie." tangium ciliatum, Hedw., Muse. Spec.; Brid., Spec. Musc. Suppl., 1, p. 24; Hook, et Tayle, Muse. Brit., 714, t. 6; Schistidium cilintum , Brid. ; Musc. , 1, Suppl. , 4 , p. 21 ; Dillen., Musc., 1. 32, f. 5; Vaill.; Bot., t. 27, f. 18. Tige droite, grele, haute d'un demi-pouce, noiratre, très-rameuse ; feuilles imbriquées, oyales-laucéolées, terminées par un prolongement blanc filiforme, sigu, souvent barbu, plus long dans les feuilles qui enveloppent la capsule; capsule presque sessile, ovale; opercule un peu aplati; coiffe en forme de longue mitre, découpée à sa base en plusieurs petites lanières, et élégamment réticulée. Cette mousse croit sur les rochers, presque partout en Europe. Elle a été observée en France, dans les Pyrénées, en Languedoc, en Bretague, dans le Jura et dans les Alpes : elle se rencontre

aussi aux Etats-Unis, où même l'on en trouve encore une variété à tige filiforme et à coiffe un peu velue.

Genesorous unit. Gymnostomum triatum, Nob., Hedwigia lapponica, Hedwi, Gymnostomum lapponicum, ejusta. Suppl., 2, 2, 5, 6, 5, 4, 5 warte, Schkuhr, Deut. Moos., t. 8; Hook. et Tayl., Musc. Brit., t. 6; Engl. Bol., 2, 2, 6. Tige droite, ramene, alongie, sucrispant par lastcheresse; pedicelles un peu plus longs que lea feuilles; capsule en forme de touje; cannelée; principal monecalleux, édenté; opercule convexe, surmonté d'un bec. Cette espoie se trouve en Allemagne, en Suisse, en Augleterre et dans les Alpres du Dauphine. Elle se plait dam les lieux escargés et ombragés. Weblenberg fait observer gui elle est fort rarce en Laponic.

## C. Pedicelle lateral. (Anictangium.)

GYMNOSTOM p'arts Gymnostomum æstivum, Schkuhr, Dedi.
Möns, turst Exel. Synn; Amorekungum compoctum, Schleich; Bridd, Spec. Muse, Suppl., 1, 1, p. 23; Schwage, Suppl., 1, th.;
Tiges droites, hautes de deux à trois pouces, très-longues, simplei via Taintuses, rassemblées en toutfer très-certes;
feriltes linémiss-lancéolées, obtuses; pédigelles lateraux ins, longs de six lignes; capsules droites, oblongues; opercule oblique, plan à la fine; surmonté par un bec effité, extrémement long; coiffe subulée, fendue latéralement et caduque. Cette-capèce croit en Suissey en Tysol, en Suéde, sur les ro-thers. Rite fequit en été, pendant le mois d'août.

Bridel pensé que cette mouse n'est point la même que le gymnostomme intectain de Smith, que cet auteur d'one pour le Gymnostomme estivem d'liedwig. Bridel conclut, contre l'opinion de Mohr, Selkuhr et Wahlenberg, que c'est une espèce différente. Dans la mouse d'Angleterre, l'opercule ast, selon Smith, hémisphérique, avoc su léger gonsfement au centre, tanties qu'il est très-courtement points dans le gymnostomme art sit qu'il est très-courtement points dans le gymnostomme art sense l'alofige dans le plante de Suisse, l'opercule, aplani à a base, s'alofige dans le milieu en un'long bec subulé, oblique. Nous ajou-brênsique les observations de Smith ont pu étré faites suit des precipient complets, ou bien que MM. Hooker et Taylor servicient tombés dans l'erreur gommene; ear, dans leur Muscologie Britannique, pl. 16, on voit la figure, du bryum éastivum avec un opercule longuement subulé; et, dans leur description, ils ramèment à leur espèce les synonymes de bryth luteolum (Engl. Boi., 2201), et æstivum, Hedw. (Leu.)

GYMNOSTYLE, Cymnostyles, (802.) [Corynhiffee, Juse, Syngénésie polygamie nécessaire, Linn.) Ce geure de plantes, etabli par M. de Jussiev, dans les Annales de Mocenn d'Hietoire naturelle, appartient à l'ordre des synanthérest, et à notre tribu naturelle des ainthémidées, dans l'ânythe nous le plaçons entre le cotals et l'higpia, près de l'ericocphaliti. Comme ce genre est un des plus rémiréquables de l'ordre des synanthérées, à raison des singularités qu'il présente, nous croyons devoir donner ici une analyse complète de la châthide du gymnostyle authemfolie, que nous avons voignéusement étudiée sur des individus vivans, outsivés au Jardin du Roi.

La calathide est discoide': composée d'un disque paucidore, régulariflore, masculiflore, et d'une couronne large, multisériée, multiflore, apétatiflore, feminiflore. Le péricline, supérieur aux fleurs, est formé de squames subunisériées, à peu pres égales, linéaires, membraneuses folincées, appliquées inférieurement, étalées supérieurement. Le clinanthe est hémisphérique; son disque est garni de très-longues fimbrilles capillaires, interposées entre les fieurs males; sa conronne est garnle de stipes courts, épais, informes, charnus, qui portent les ovaires des fleurs femelles. Les fleurs du disque offrent: 1," un faux ovaire grele, filiforme, inaigrette, 2." une corolle formée d'un tube et d'un limbe peu distincts l'un de l'autre, à peu près égaux en longueur, et portant quelques globules pédicellés épars sur feur surface; le tube est cylindrace, large, un peu irregulier sa base perott tantot articulée, tantot continue, avec le sommet du faux ovaire ; le timbe . à peine plus large que le tube, est presque cylindrace ou ovoide, un peu campanule, sa partie supérieure est partagée ordinairement en trois, quelquefois en quatre ou cinq divisions plus courtes que la partie indivise, un pen divergentes. très-peu arquées en dehois, semi-ovales, épaisses, opaques, charnues, presque calleuses derrière le somufet, et un peu papillulées sur les bords de la fece intérieure ; 3.º des étamines

dont le filet subcylindrique, épais, n'est greffe qu'à la partie basilaire du tube de la corolle; l'article anthérifère est un peu long et conforme au filet; les anthères sont entre-greffées; leur appendice apicilaire est petit, subligulé, ou demi-lancéolé, obtus; les appendices basilaires sont nuls ou presque nuls: le pollen est jaune: 4.º un nectaire interposé entre le sommet du faux pvaire et la base du style ; 5.º un style simple, cylindrique, glabre, dont la base est articulée sur le nectaire, et dont le sommet forme une large troncature orbiculaire, garnie de collecteurs papilliformes peu apparens. Les fleurs de la couronne sont entièrement dépourvues de corolle , d'étamines et de nectaire, mais elles offrent : 1.º un ovaire inaigrette, dont la base est adhérente et presque continue au sommet du stipe qui la porte; cet ovaire est obcomprimé, c'est-à-dire aplati sur deux faces . l'une intérieure . plane . l'autre extérieure, convexe; il est oblong, élargi et épaissi supérieurement, un peu arqué en dedans, bordé sur ses deux côtés, ainsi qu'à la base et au sommet, par un énorme bourrelet large, épais, charnu, spongieux, celluleux, blanc, ridé transversalement, devenant subéreux; le milieu de chaeune des deux faces, encadré par le hourrelet, forme une aire pvale-alongée, brune, hérissée de poils très-courts; le sommet de l'ovaire, occupé par le bourrelet, est hérissé de très-longs poils enpillaires, flexueux; 2. un style, dont la base paroit quelquefois semi-articulée, mais presque toniours parfaitement continue avec le centre du sommet de l'ovaire ; il est cylindrique, aminci de bas en haut, charnu, hérissé de petites papilles tuberculiformes, à l'exception de sa partie supérieure qui est lisse; il porte, sur son extrémité, deux stigmatophores tres-courts, cylindriques, amincis de bas en hant, arrondis au sommet, irrégulièrement courbés, couverts de papilles stigmatiques sur toute leur surface : après la fécondation, lesstigmatophores se desseehent et périssent; maisle style qui les porte persiste sur l'ovaire et continue de végéter avec luis sa substance intérieure dévient ligneuse, et elle est revêtue d'une écorce verte, scabre.

GYMNOSTYLE A FEUILLES D'ANTHÉMIS; Gymnostyles anthemifolia, Juis. C'est une petite plante herbacée, probablement annuelle, dont la tige est nulle ou presque nulle, en sorte que les feuilles

Deux autres espèces de te genre ons été décrites par M, de Jussieu : nous n'en parlerons point, parée que nous ne les avons pas obsérvées.

M. B. Breive a remarqué que le gapre Gymnostyle de Maje le Jussica pouvoit êtés réun in ghane Solins de Ruis et Pavon, publié tongétemps apparavant dans le Brodroise de la Flore, du Pérèn et du Chili. Quoique nous n'ayon point vu les Solings, méus somines très-dispos è partage l'opsision de M. B. Bronn, néamoins, nous n'avons pas étu-desvie renvoyer-à d'article Soura', nos observations sur le gyméustyle aushemijolis. "

D'après l'amilyse minutieuse que mous avons faite des onganes-sforaux de cette jahnet, il est très-a-drideut qu'elle appartient à notre tribusuturelle des anthémidées ; cas l'ovaire, le style mascellin, les étamines, et l'avivoriles attainnée, soffreait tous les caractères proprès à cette tribus Mais le gymnostyles présente en inéme temps des particularités, qui donnent; lieu aux rénarquits suivantes.

L'aspect général de la calabhidad aussi bien que les port de la laphate, d'es hissen uno écretia enfliaite cinte le agranostytes et le grangha; et éctte affinité ceit confirmée par quelques caractères communs aux deux genres : remarquerique le granges dit partie de li tribu des inueles, simuétatement voisine de celle des authémidées, simuéte rapprochement des deux genres m'empêtre point de les classes dans deux tribus distinctes. L'avortement complet de la corolle estrès-rare dans les sypanticifes : cependarit il a lieux dans sis fieurs femelles des ambroides, commé dans celles du gymisotyles; et. je remarque que la tribu des ambroisées est iminédiatement voisine de celle ca anthémidées? Toutelois, i eue peuse pas qu'e le gymostyles canticim dées Toutelois, i eue peuse pas qu'e le gymostyles

doive être place sur la limite de ces deux tribus; mais je le rapproche du colula, qui est une anthémidée, et dont les fleurs femelles ont la corolle réduite à un simple rudiment, ou même absolument mille. Les stipes nes du clinanthe, et qui portent les ovaires des fleurs femelles ; constituent un autre caractère également remarquable, commun au gymnostyles et au cotula, et qui fortifie leurs rasports. Remarquez que, dans le grangea, le clinanthe paroît être un peu stipifère. La forme des ovaires des fleufs femelles, et quelques autres caractères, viennent encore à l'appui de l'affinité qui nous paroit indissoluble entre le gymnostyles et le cotula. M. R. Brown paroit croire que la disparition de la corolle dans les fleurs femelles du gymnostyles resulte de ce qu'elle est greffée sur le style i nous pensons, au contraire, que celte disparition résulte d'un avortement et non d'une geeffe; notre opinion est fondée sur l'analogié , car, dans le cetula, il est évident que la corolle des fleurs femelles n'est point preffée avec le style, mais qu'elle est réellement avortée ; il en est de même dans les ambrosiées. L'hippia , qui est aussi une anthémidée q n'a pas moins d'analogie que le cotula avec de gymnostyles : or nous remarquons que, dans les fleurs femelles de l'hippia ; la base de la corolle, excessivement élargie se confond entièrement avec la bordure de l'ovaire ; nous supposons , par analogie , que cette confusion a également lieu dans le gymnostyles, et que l'avortement de la corolle résulte du prodigieux accrossement du bourrelet qui borde l'ovaire, et qui absorbe toute la nourriture destinée à cette corolle. Le style des fleurs males du gymnostyles n'offre aucune anomalie, car il est parfaitement analogue au style masculin de plusieurs artemisia, de l'hippia, et des autres anthémidées à disque masculissore : mais, le style des seurs femeiles présente deux anomalies singulières. La première consiste en ce que cet organe continue de croitre avec l'ovaire aprèn la fécondation : la cause de cette particularité est sans doute que la base du style est confondue avec le sommet de l'ovoire, au lieu d'être articulée sur lui. C'est ainsi que, dans le zinnea et le tragoceros, la corolle des fleurs femelles continue de vegéter avec l'ovaire après la floraison, parce que cette corolle est confondue par sa base avec le sommet de l'ovaire. Cependant j'observe que, dans le xanthium orientale,

le style, quoique non articulé sur l'ovaire, ne continue plade crottre avec lai sprès la fécondation : mais ce différences expliquent très-facilement. La seconde anomalie consiste en ce que les stignatophores sont cylindriques et tout couvert de papilles stignatiques, comme dans la tribu des tussilazinées, au lieu d'être demi-cylindriques et bordés de gleux bourrelets stigmatiques, comme dans la tribu des nathémidées. (H. Cass.)

GYMNOTE. (Ichthyol.) Voyez GYMNONOTE. (H. C.)
GYMNOTE BLANC. (Ichthyol.) Voyez CAMAPE. (H. C.)
GYMNOTE LONG - MUSEAU. (Ichthyol.) Voyez CAMAPE.
(H. C.)

GYMNOTHORAX. (Ichthyol.) Bloch a nommé ainsi les murènes proprement dites. Voyez Munkon et Munkoornis. (H. C.)

GYMNOTRIX. (Bol.) Genre de plantes monocotylédones, à fleurs glumneées, de la famille des graminées, de la triandrie digynie de Linnœus, très-peu différent des penniaetum, offrant pour caractère essentiel: Des épilletas ûne sœule fleur hermaphrodite, et une stérile indiquée par une puilette; les deux valves calicinales membraneuses et mutiques, celles de la corolle également mutiques, tròis étamines, deux styles un involucre composé de plusieurs filets simples, glabres ginégaux.

GYMOTANA LOSÉURS SOUR! Cymnotriz longiséle, Poiri, Cymnotriz Thuprii, Pal. Beauv., Agrost., p. 59, tab. 18, 68, 61, Panicum longiscium, Encycl. Supp. Espèce remarquable par son hel épi à longs filets sétucés. Ses tiges sont d'acesécs, glabres, rameues, cyfindriquer, ses feuilles glabres, un peu ferroites, alongées, rudes à leurs bords, leur gaïns un ijeu large; très-glabre, retement striée, pileuxe à son ortifice; les fleurs nombreusses, disposées en un épi, long d'environ cinq pouces, très-simple, lancéolé, un peu aigu, les épillets glabres, ovales, aigus, d'un brun rougaétre, entourés d'un involuter roussitre, cemposé de plusieurs filets très-longs, inégaux, sétacés. Cette plante crott aux lies de France et de Bourbon.

Grunoraux entwatu; Cymnotris crinita, Kunth, in Humb. ef Bognl. Nois. Gén., 1, p. 112. Plante du Mexique, dont les tiges s'élèvent à la hauteur de six oll huit pieds, divisées par entremouds, alternativement cambleulés à un de leurs obtés, nunies de feuilles planes, glabres, flitaéires ç'udes et d'eftiément de la consideration de la commissa de cuilles planes, glabres, flitaéires ç'udes et d'eftiément de la commentation de la c

culées à leurs bords ; les gaines ciliées à leur orifice; les fleurs disposées en un épi simple, touffu, 'cylindrique, long de six à huit pouces ; les épillets sessiles , lancéolés , fortement imbriqués; l'involucre composé de soies rudes, nombreuses, presque de la longueur de l'épillet; les valves calicinales un peu rudes; l'inférieure ovale, trois fois plus courte : la supérieure oblongue, aigue, à trois nervures; les valves de la corolle concaves ; ovales-oblongues , presque égales , à cinq nervures; une paillette stérile, tridentée, à cinquervures GYMNOTAIX A TROIS ÉPIS; Cymnotriz tristachya, Kunth, in Humb., l. c. Graminée découverte proche Puembo . dans l'Amérique méridionale, aux lieux humides et ombragés, Elle s'élève avec élégance à la hauteur de six à douze pieds, sur ' une tige dressée, rameuse, munie de feuilles planes, linéaires, lancéolées, rudes en dedans et à leurs bords; les gaines purpurines; une languette très-courte et pileuse à leur orifice. Les fleurs sont disposées en épis cylindriques, pédonculés, longs de deux ou trois pouces, sortant trois ou quatre de la même gaine; les épillets sessiles, oblongs: l'involucre à soies purpurines, une foisplas longues que les épillets ; les valves calicinales blanchatres, aigues : l'inférieure très-courte, la supérieure une fois plus longue; les valves de la corolle presque égales, à cinq nervures; la paillette stérile , blanchatre, presque rude. (Pois.) GYMNOTUS. (Ichthyol.) Voyez GYMNONOTE. (H. C.)

GYMPEL. (Ornith.) Voyez Gumpel. (Cu. D.)

GYNANDRIE ( Bot. ), nom de la xxin." classe du système de Linnœus, dans laquelle sont comprises les plantes qui comme l'orchis, l'aristoloche, etc., out les étamines et le pistil réunis en un seul corps. (Mass.)

GYNECANTHE (Bot.), nom donné par quelques auteurs, suivant Pline, à la vigne noire, plus connue sous celui de bryone. (J.)

GYNEME, Gynema (Bot.) [Corymbifers, Juss.; Syngénic polyganies imperfue, Linn.] Ce gene de plantes, propospir M. Rufinesque, dam sa Fibrata Ladoviciana, publicé à Neve-Youck, en a 817, appartient à l'ordre des synamtherées, à noire tribu naturelle des inulées, et à la section des inulées gnaphaliées, dans laquelle nous le plaçons auprès du gnaphalium, dont û nous paroit difficile de le distinguer.

La calathide est discoide, composée d'un disque pauci-

tiore, régulariflore, andropyaiflore, et d'une couronne plurisérice, multiflore, fubbliflore, féminiflore. Le périeline est cylindrique, et formé de squames imbriquées, foliacées, searieuses, colorées. Le clinanthé est inappendiculée. Les oupires portent une aigrétie conposée d'a quanetlulée fillrormes. Les corolles de la couronne son faithornes, his-indentées un sommet; celles du sique sont à cina divisions.

Grechen RASSONIQUE; Gynema belasmige ; Rafin. C'est une plante herbacée; dont la tige, haute de trois à quatre piede, et cylindrique et pubescente; fos feuilles sont alternes petiolees ; décurrentes, grandes; ovales oblongues : enlières visqueuses; d'un vert foncé. Les clathidres out approchées, grandes et d'une belle couleur illoi; des riquames de letr preielne gont arronties; le disque est composé de sopt qui phait feurs; celles de la courême sont frés-nombreuses. M. Rafin nexque dit que cette plante est fort hello, qu'elle a beaucoup d'analogie avec le congra camphorafe, qu'elle fleurit en septembre et octobre, qu'elle a une odeur fortement aromatique et agrèdhe, quielle est tomachique et sudorifique, et que les Sauvages de la Lourisiane, de elle est indigène, la considèrent comme un reméde puissant.

Gynème accentie: Gynème argentes, Rafin. Cette plante élégantés une tige haute de trèis à quatre pieds ses feuilles sont apreuses et argontéess ses calithides sont petites et blainches. Elle a une odeur aggéable, et est employée en intusion comme le thé: Elle habite la Louisiane. Mi Bainesque pense qu'elle peut appartenir un genre Conyrat, un au genre d'egyncome.

Gaussia a Petrus Calatutus: Gyama microcephala; Gyama pariflora, Rafin. Sa tige est couchée sur la terro i ses feuilles sont blanchatees; ses calabiles sont exectivement petites et de couleur blanche. Cette plante; qui est odgrante, croît dans les champs et les terrains inclutée de la Louislâne.

M. Balinesque dit que son genre Gyinome, ainsi noumé parce que les fleurs femelles son fiiformies, est intermédiaire entre les corpus, disynamics et argyrocome; qu'il ressemble à l'Aére gyrocome par le périchie, e au disynamius par la forme descalatides, et au conya par leur disposition. Il pense que plusieurs espéces de conyant doutes d'une dodeur agréable, peuvent spoatrein à ce grante. Sont par leur disposition d'un relief pouvent popartein à ce grante.

n man Google

Nous ne connoissons le graema que par les descriptions treisimpartitites et incomplètes de l'auteur. C'est pourquoi notre opinion sur ét genres réduit aux conjectures suivantes. Nous croyans que la prémière espèce n'est point congénèredes deux autres, et même qu'elle appartient à un groupe naturel différent. Selon nous, les deux dernières espèces servient probablement de véritables graphalism, tandis que la prémière devroit être attribuée au genre Pluches, que nous avons proposé dais le Bulletin des Sciences, des février 1817; ce genrées, let il a pour type la sonyas marylandici, Mich., qui est peusére la même espèce que le graema kalandica, ou, tout au moins, une espèce très peu différente. Cependant il se pourroit que le gypenga balamics fût une inulée-prototype, voising des virsis contract. (H. Cass.)

GYNERIUM, [866]. Geare de plantes monocotylédones, à tleurs glumacées, de la famille des graminées, de la discéie triandrie de Limmeus, qui çue différe essentiellement de l'arundo que par ses fleurs diorques, trés-rapproché d'ailleurs de notres, arundo phraguites. Les épillets out écomposé de deux fleurs, les males séparées des femelles sur des individus différens; la fleur intérieure sessife, la aspérieure pédicellée, les valves calicales plus courtes que la coroller celle-ci musie de, longs

poils a sa base; trois étamines; deux siyles.

Genatus ritiss casastatus Graerium taccharoide, Humb. et Bonpl., Pl. Again., 2, fab. 115; Graerium zagitatum, Pal. Beauv., Agrost., 138. Cette belle. plante s'éleve à la hauteur de quime à dix-huit pieds et plus, sur une tige dessée, épainse de déux au trois pouces an diamètre, munie de feuilles très-rapprochées, gladres, planes, cocinces, disposées aur deux rangs opposés, longues de quatre à cinq pieds, larges de deux pouces, denticulées, preque épineuses à leurs bords la nervure du milieu concave et pileuse en dedans; les gaines gladres, ciliées à leur orlice. Les fleurs sond disposées en une panieule touffue, trés-ample, longue de cinq à six pieds. Les fleurs mâles n'ont point été observées; les épilles femelles pédicellés et bisfores ; les valves calieinales linéaires, subulées, rudes et ciliées sur leur carène; la valve inférieur. une fois plus longue que la supérieure-gelles de la corolle

blanchâtres; l'inférieure lancéolée, longuement acuminée, rotourée de poils blancs plus longs que la fleur, la valve inférieure une fois plus courte, à double carène, rude et ciliéé sur le don; l'ovaire glabre, alongé; les stigmates en pinçau. Cette espèce à été découverte aux lieux humides, dans l'Amérique mérdionale, proche Cumana. (Post.)

CYNHETERIA. (Bot.) Dans le Bulleign des Sciences de février 1817, hous avons remarqué que le genre proposé sous le nom de Cynheteria par Willdenow; en 1802, dans les Mémoires de la Société des amis et curieux de lirature, de Berlin, étoit évidement le même que le gener Tessarja, étoit donc être préféré à celui de gynhetria, et nous décrigons ce guner-sous son premier nom. (H. Cass.), a

GYNICIDIA. ( Bot. ) Voyez GAZOBL. ( J. )

GYNOBASIQUE [sucrausa]. (Bot.) Lorsque le mectaire est placé sur le réceptacle, il est tambt reservésous lovaire, et placé sur le réceptacle, il est tambt reservésous lovaire, et placé placé de la comme de la c

CYNOPHORE, Gynophorun. (Bot.), Partie suitlante, du réceptacle de certaines ficurs, qui élève le pistil (cleome, diamthus, myosurus, etc.), et souvent sert en même temps de support, soit aux étamines (passifora, eleome pestaphylla, etc.), Dans cit aux étamines et à la corolle (diamthus, silens, etc.), Dans certaines plantes (cenerum, 5790phyllum monglana, etc.), le metaire exhausus l'avairé de même que le gynophore, et me se distingue alors de cet organe que pai son tissu berré et alandillaire.

Le gynophore est dit monogyne, polygyne, staminifere, corollifere, etc., suivant qu'il porte un seul ovaire, plusieurs ovaires, le étamines, la corolle, etc. (Mass.)

GYNOPHORIEN [STYLE]. (Bot.) Prenant naissance sur un gyoophore (scutellaria gomphia). (Mass.)
GYNOPHOROIDE [RECTAIRE]. (Bot.) Exhaussant l'ovaire

GYNOPHOROIDE [NECTAIRE]. (Bot.) Exhaussant l'ovaire

comme un gynophore, zigophyllum monglana, cneorum iri-

GYNOPOGON. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, de la famille des sopécyées, et dela pentandrie digynie de Linneus, offrant pour caractère essentiel: Un calice fort petit à claq divisions; ûne corolle hypocratériforme, nue à son orifice; cinq (tamines non saillantes; deux ovaires; deux styles présque counivens; les atigmates obtas-tleux drupes pédicelles, dont un avorte souvent : plus, sieurs semences; une seule parvient à maturité.

Les espèces qui composent ce genre sont jusqu'alors peu connues re sont des arbrisseaux glabres, lactescens, garnis de l'euilles touffues, opposées ou verticlées, coriaces, tou-jours vertes; les fleurs axillaires ou terminales, blanches, souvent odorantes, quelquefois disposées en épis les semences presque à d'euil bobes le périsperme corne l'embryon dressé ou un pèu courhé. Ce gènre, établi par Forster, a été depuis rectifié et augmenté par M. Rob. Brown, qui lui a donné le nom d'alysia.

Dans l'alyzia spicata, Rob. Brown, Nov. Holl., 470, les feuilles sont ternées, ovales-oblongues, petiolees; les fleurs verticillées, presque sessiles, munies de trois bractées, disnosées en épis axillaires; les pédoneules béaucoup plus longs que les pétieles. L'alyxin tetragona , Brown , l. c. , a les feuilles oblongues, quaternées; les épis axillaires, chargés de fleurs verticillées, presque sessiles, munies de trois bractées; le pédonque commun renflé en bosse à sa base. Dans l'alvria obtusifolia . Brown , T. c. , les feuilles sont ternées , ovales , très obtuses; les fleurs disposées en une ombelle axillaire, pedonculée ; les calles dépourvus de bractées. L'alyzia ruscifolia, Brown , f. c., a ses feuilles quaternées ou ternées , elliptiques ou lanceotees, terminees par une pointe épineuse, à veines en angle aigu. Les fleurs sont presque sessiles ; terminales. Dans l'alvria buzifotta, Brown, l. c., les fleurs sont presque geminees; axillaires; les feuilles opposées, ovales, obtuses, sans veines. Ces pluntes sont toutes originaires de la Nouvelle-Hollanderstates uses

Forster avoit mentionné trois autres espèces de gynopogon, découverter dans les îles de la Société et des Amis; savoir,

20.

11

gynopogon stellatum, Forst., Gen., 36, et Prodr., 19; Lamk., Ill. gen., tab. 118, dont les feuilles sont lancéolées, verticillées ou ternées ; gynopogon alyxia , Forst., L. c., dont les feuilles sont en ovale renversé, verticillées, au nombre de cing à chaque verticille; gynopogon scandens, Forst., I. c. Plante grimpante, dont les feuilles sont opposées , ovales , à côtes saillantes, (Poin.)

GYNOSTRUM. (Bot.) Voyez GUAPIRA. (J.)

GYNTEL. (Ornith.) Montbeillard, en décrivant cette prétendue linotte de Strasbourg, fringilla argentoratensis de Gmelin et de Latham , annonce qu'il ne la regarde pas comme, une espèce particulière; et en effet, on l'a cherchée en vain dans le pays qui est indiqué comme sa demeure partieulière. (CH. D.) dr. mod la fromme pian. GYOUNDON. ( Bot. Voyez DIYOUNDON. (J. ) column of manage

GYP, USUC. ( Bot.) Clusius, dans ses Exotica, parle d'un, suc concret d'Amérique, qui lui avoit été envoyé sous cesnoms, sans indication du végétal dont il étoit extrait. Son odeur approchoit de celle de l'aneth. Il étoit noir, brillant, enveloppé dans des feuilles de bananier. Suivant le récit, les habitans l'employoient dans les fumigations et pour corriger le mauvais air émane des morts avant qu'on les portat à la sépulture. (J.)

GYPAETE, Gypactos. (Ornith. ) Ce nom, qui est forme des mots grees gyps, vautour, et aclos, aigle, indique, cher l'oiseau auquel on l'a applique, des rapports avec les deux genres Vultur et Falco; mais, quoique les gypaëtes aient, ainsi que les aigles, la tête tout-à-fait emplumée, ils se rapprochent davantage des vautours par leur conformation, leurs mœurs et leur habitude de vivre en troupes et non par paires. Ils ont, comme ceux-ci, les yeux à fleur de tête, les serres proportionnelles ment foibles, les ailes à demi écartées dans le temps du repost le jabot couvert d'un simple duvet et seillant au bas du con quand il est plein. Leurs caractères propres et distinctifs sont d'avoir un bec tres-dur et très-fort, alongé, comprimé, à dos convexe et arrondi ; la cire mince et couverte de poils nombreux, roides, dépassant la moitié du bec; les narines ovales » cachées par ces poils; la mandibule supérieure crochne et rentlée vers le bout ; l'inférieure plus courte , obtuse à sa pointe ; couverte sur les côtés, vezs sa base, de poils semblables à ceux

de la cirre, et garnie, derrière l'angle rentrant formé par l'union de ses deux branches, d'un pinceau de phumes ou soics plus délière, longues, simples ou rameures, aplaties, pendantes etànitiquame barbe; la langue ch'arnue, échancrée, mais dépour-vue duignitions; la bouche large, l'endue jusque sous les yeux : la disturses cours , épais, robustes et templumé jusqu'aux doigts; les ongles intérieurs et postérieurs plus grands que les autres ct plus crochus ; the échancrure aux qu'afres premières pennes dét ailtes, dont la troisième est-la plus longue.

Les caractères tirés du bec et des pieds sont assez bien exprimés dans la deuxième planche de l'ouvrage allemand de Meyer et Wolf, intitulé Taschenbuch der deutschen Vögelkunde, tom: 15 pag. 9.

«Ce genre est le même que M. Savije, sous le nom de phene, tême des Oisenax d'Egypte et de Syrie, sous le nom de phene, Quanque divers nuteurs l'aient présente comme composé de plasieurs espèces, elles se trapportent toutes à la même, qui cat quat l'aie hois le leanum agrer des Allemands, en françois vasteur des agneaux, l'e vautour doré et le vartour barbu de Brisson, le golfoco abrestare et le sular beréates de Lionaus et de Gmelin, heg giptes des Aspir de Daudin, tom. 2, pag. 25, pl. 10; le niser ou utigle d'or de Bruce, tom. 5 in à 1, pag. 182, pl. 31; le plane susfigera de M. Savigny.

Domine pas confondre le gypaëte avec le condor et le griffan, it suffit de renarquer que le condor, sultar gryphus, Linn, a lappasa de la rête et du cisi glabre et caronculée, que ces partica inné, simplement garnies d'un duvêt court et slaineux, conserve que son de la rête et du cisi glabre et cel Eath, et que tous lévideux dans la circe, les harires et les pieds rus g'unis, quoi-quistement d'une soule espèce de gypaète puisse dispenser d'une des des des différences que son plomage éprouve peuvent avoir évontribué à en supposer plantague éprouve peuvent avoir évontribué à en supposer plantague gerouve pas inditile de les signaler ici.

Mes vieux; qui atteignent quatre pieds et même plus, de longueux; et jusqu'à neuf et dix pieds d'euvergure, ont là tête et le hantel ur cou d'un blant sale rune raie noire, qui part de la lèsse du nècy étend aux dessus des yeux; et une autre, qui prend antisanne derrière les yeux, passe sur les oreilles; la partic fin faire une durion et la poirirae soût d'un fluire chir et brillant qui s'affoiblit sur le ventre: le manteau et le dos sont d'un gris brun foncé, ainsi que les couvertures des ailes; dont chaque plume a au centre une raie blanche longitudinale; les pennes alaires et caudales, qui sont d'un gris cendréfigont les tiges blanches; la queue est longue et tras-dengée; s'ivis est orangé; les paupières sont rouges, les pieds bleus et les rongles noirs.

On voit quelquefois des individus, et surtout des femelles, qui n'ont presque pas de jaune sur le plumage, lequel est slors d'un brun roussatre. Les jeunes, dans les deux premières années, ont la tête et le cou d'un noir brun; le dessous du corps d'un gris brun avec des taches d'un blanc sale; de grandes taches blanches sur le haut du dos; le manteau et les couvertures des ailes bruns, avec des taches plus élairés; les rémiges d'un brun noiratre; l'iris brun et les pieds livides.

Le gypaëte est le plus grand des oiseaux de proie de l'ancien monde, dont il habite, mais en petit nombre, toutes les hautes chaines de montagnes. On le trouve assez rarement dans les Pyrénées et dans les Alpes helvétiques, rhétiennes et noriques." mais plus fréquemment dans les montagnes du Tyrol et de la Hongrie, Pallas l'a rencontré en Sibérie, et Fortis dit avoir vis sur les rochers qui bordent la Cettina, en Dalmafie, un de ces terribles animaux qui avoit douze pieds d'envergure, ce qui n'égaleroit pas encore la taille de l'individu tué dans l'expédition des François en Egypte, et dont les ailes, mesurées en présence de MM. Monge et Bertholet, avoient vingt palmes d'envergure, évaluées a plus de quatorse pieds, ce qui a dev terminé M. Savigny à l'indiquer comme une espèce particulière, sous le nom de phene gigantea. Le plumage de cet viseau étoit, d'après une note fournie par M. Larrey , d'un brun noiratre, parsemé de quelques taches grises, principalement sous le ventre.

La dénominationapécifique de l'arbu, qui piuvois convenir au gypatite, tant qu'on l'à laise parmi les vauetirs su les fluebas, ne peut plus être accolée au nom généraique qu'est lui consacre, puisque la barbe est un des caractères de ce genre et, quoique celle de gadetes des Alpres, gypaetas alpinas, Daud.; si l'ir-canvénient de paroitre restreindre les lieux d'habitation de cet occau, comme c'e a déjà été adoptée, et qu'elle est la plus

. 55

connue, peut-être doit-on la préférer, au moins jusqu'à ce qu'on se soit assuré s'il existe une autre espèce qui mette à portée d'établir une opposition dans la nomenclature.

Les gypaëtes attaquent les lièvres, les agneaux, les chèvors, ples chamois, et, à ce qu'on dit, les hommes endormis; on prétend même qu'il leur est arrivé d'eplever des enfuns. Il est permis de douter de ces derniers faits, que la férecité audacieuse de ces oiseaux aura porté à exagérer; mais on a eu eccasion de s'assurer qu'ils n'ontpas de répugnance pour la chair morte. Ils nichent dans -les rochers les plus escarpés, et y pondent, deux coujs à surface rude; qui sont blancs et mouchetés de bruns.

Bruce, en parlant du nisser qu'il a tué dans son voyage aux sources du Nil, cite, comme extraordinaire, un fait dont on peut facilement donner l'explication. Au moment où sa suite préparoit un repas sur la haute montagne du Lamalmon, cet oiseau s'approcha, non en fondant avec rapidité du hant des airs, mais en rasant la terre avec lenteur; et il emporta une cuisse de chevreau dans ses serres, sans s'élever plus haut qu'il n'avoit fait en venant. On cite cette circonstance du vol bas, parce qu'elle annonce l'habitude d'attaquer les mammiferes plutôt que les oiseaux. Le nisser, étant revenu une seconde fois, tourna autour de la troupe en planant, et alla se poser à une distance peu considérable qui donna au voyageur le moven de l'atteindre facilement d'un coup de fusil. Bruce, allant ramasser ce monstrueux oiseau, fut fort surpris de se trouver les mains couvertes d'une poudre jaune ; et, en le retournant, il vit sortir du tube apparent des pennes qui vraisemblablement se renouveloient alors, une abondance de cette poudre, telle que si on l'eût jetée avec une houppe, et qui étoit de la même couleur que la partie dont elle provenoit. Bruce soupçonnoit cette substance destinée, pour le nisser et pour · les autres habitans ailés des hautes montagnes du pays , à leur fournir un moyen de résister aux pluies abendantes qui v tombent nendant six mois de l'année ; mais il ne s'agissoit ici que d'un effet de la mue, et c'étoit tout simplement la pellicule dont les plumes sont enveloppées à leur naissance, qui, se desséchant à mesure de l'épanouissement de barbes, se divisoit par parcelles très-fines, de la mame couleur que la plume.

Daudin présente le vultur aureus et le fulce magant de Ganlin le voyageur, comme des variétés du gynaficées Alpres, se le gypaficéesiles Faikland, ou gypafice basant, Sonn, gyagus ambutus, sinni que le gypafic d'Angola, fulco angolanis, Gund, ette eultre aignément, Lathe, comme des repéces réelles; diale aucun de ces oiseaux n'i les caractères des gypafics, natamment la barbe. Le fulco mogaus a les pieds duvetés, mais la circe i les narines sont découvertes. L'oiseau, qui est figuré, avec de jambes nues et asset lougues, dans les lliustrations de Brown, pl. 1, sous le noun angiois de favony sulture, ne présente pas même l'apparence d'un vauteur, et encore moins d'un gypafics, quoique, suivant la description, il ait au menton, une tousé de plumes dont la planche n'offre pas même de vestiges. L'afin le fulco ou vultur angolemis, a de l'analogia, avec le vauteux de Norwége. (Cas. D.)

GYPAGUS. (Ornith.) M. Vicillot a donné ce nom latin à son genre Zopilote, qui comprend le rol des vauteurs (Cn. D.)

GYPOGERANUS. (Ornith.) Illiger a forme sous ce nom u genre particulier avec le secrétaire ou mossager. (Cn. D.) GYPS (Ornith.), nom gree du vaulour faure ou vautou

commun, vultur fulvus, Guncl. (Cs. D.)

GYPSE. (Min.) Le mot gypse est adopté ca géogasie pour exprimer d'une manière à la fois claire et lacosique les variétés les plus importantes de la chaux sulfatée, c'est-à-dien, ur celle qui se trouvent en très-grandes masses, et qui jount or vole important dans la nature. Le gypse est à la chaux sulfatée ce que le calcaire est à la chaux carbonatée, es quand an parie de l'un ou, de l'autre, l'imagination se porte, ca entier suc, les masses, les couches ou les montagues qui sont-entièrement composées de ces roches, en faisant absgaction momentanée

des petits accidens qu'elles peavent offrie.

Cet article a étant consacré qu'a retracer les caractères géologiques et les différentes formations des gypses, on zenvoie, pour ce qui tient à la minésalogie praprement dise, à Whistoire de la chaux suffaté.

Les minéralogistes ne sont point entièrement d'accord sur le nombre et l'antiquité relative des formations gypseuses; cependant nous pouvons espérer que les belles observations de MM. Brochant et Charpentier sur les gypses ancièns contri- a bueront infiniment, avec celles de M. Brongniart sur les gypses modernes, à éclaireir ce point géologique; dans l'état actuel de mos connoissances, nous ponyons admettre:

1.º Des gypses primitifs, en les restreignant à un petit nombre de localités qui paroissent incontestables;

2.º Des gypses alpins ou de transition;

3.º Des gypses secondaires ou des salines;

4.º Des gypses tertiaires ou des plaines;

5.º Des gypses récens.

Tous ces gypses sont formés par cristallisation confuse, même les plus modernes; mais nous allons tâcher de leur assigner d'autres caractères distinctifs qui les différencient, en les examinant succressivement.

### Gypses primitifs.

On avoit considéré comme primitifs tous les gypses alpins qui se trouvent sur le penchant des montagnes primordiales. on dans le fond des vallées élevées que l'on rencontre dans ces mêmes terrains; mais les observations de M. Brochant ont démontré que la plupart de ces dépôts gypseux appartiennent aux terrains de transition, c'est-à-dire, à ces terrains qui font le passage des primitifs aux secondaires; et que leur application immédiate sur les roches gneisseuses, non plus que leur mélange de tale ou de mica, n'étoient point des ralsons suffisantes pour que l'on dut les considérer comme appartenant à la formation primitive. Or, sil'on veut admettre comme primitif le gypse de Cogné en Plémont, sur lequel les données ne sont point asset précises pour que l'on puisse affirmer qu'il rentre dans le terrain de transition, celui du Mont Cénis, et surtout celui de la gorge d'Isoverde , près la Bochetta dans l'Etat de Gênes , qui , suivant M. Cordier, est disposé en couches presque horizontales, s'enfonçant à contre-pente dans la montagne qui les renferme, et immédiatement recouvertes par plusieurs assises parallèles de serpentines porphyroides, à cristaux de diallage , lesquelles sont elles-mêmes surmontées par des schistes argileux primitifs, luisans et satinés, en couches également parallèles composant un système très-puissant; que si l'on veut ajouter encore à ceux-ci le gypse de Sibérie, dans lequel Pallas prétend avoir reconnu du felspath, on aura l'énumération complète, jusqu'à ce jour, des gypses que l'on peut véritablement considérer comme primitifs, au moins d'après plusieurs savans naturalistes.

### Gypses alpins ou de transition,

M. Brochant, qui a fait une étude particulière des gypses alpins, range tous ceux qu'il a été à même d'étudier sur place dans la formation des terrains de transition, qui sont essentiellement caractérisés par la présence de l'anthracite (1). Ces gypses, ainsi que les précédens, sont d'un blanc de neige, altéré parfois , et passant au gris ou au jaunatre. Ils se trouvent presque toujours en amas superficiels et comme plaqués à la surface, ou sur la tranche des couches primordiales des gneiss talqueux. Quelques uns ont la texture imparfaitement schisteuse, mais le plus grand nombre se casse indifféremment dans tous les sens. Lours masses sont tollement houleversées, qu'il est souvent très-difficile d'en saisir la constitution, ce qui tient en partie à l'action dissolvante de l'cau, qui exeave . ces amas gypseux, qui produit des éboulemens, et qui détruit les traces de la conformation première, Les cavernes gypseuscs, qui sont quelquefois eu forme de cloches, ont été observées par Saussurc, Patrin et d'autres minéralogistes voyageurs. La plus célèbre est celle que Lecler a décrite sous le nom de labyrinthe de Kongour, et qui est remarquable par la faculté dont il jouit de conscrver la glace pendant l'été.

Les gypses superficiels alpins sant quelquefois d'une pureté parfaite; mais ils contiennent souvent aussi des substances hétérogènes qu'il importe infiniment de faire remarquer; c'est ainsi que l'on en trouve de mêlés:

1. De mica, ou plutot de tale, dissemino uniformément ou par veines, sous laforme de paillettes ou de lumelles d'un blanc argentin ou d'un gris verdâtre, et communiquant olors à ce gypse une ressemblance asser frappante avec le marbre cypolin, qui est un calcaire saccaroide mélangé de tale, qui recouvre parfois le gypse dont il est ici question, et qui a par conséquent

<sup>(1)</sup> Brochant de Villiers, Observat sur les tennairs de Gyest ancier. Ann des Mines, tom, II, pag. 257.

avec lui plus d'un genre d'analogie, fel est le gypse du Val-Canaria au pied du Saint-Gothard, celui de Brigg dans le haut Valais, etc.;

2. De stédite plus ou moins verte ou plus ou moins terreuse, disposée en petites plaques ou en fragmens anguleux irréguliers. Cette substance se trouve dans les gypses de Cogne, de Sarran, de Saint-Léonard en Valais, de la Grilla dans la vallée de Chamouny, et de Saint-Gervais-les-Bains, près Sallanches en Savoie;

5. De fer oxidule et de fer sulfaré, de Saint-Bêtat aux Pyrénées. Ce gypse, que je n'ai point vu en place, mais seulement dans les magasins de Toulouse, m'a semblé tellement parcit à ceux que j'ai observés dans les Alpes, que je ne balance point à le citer ici comme appartenant aux mêmes terrains;

4.º De chaux anhydro-sulfatée (anhydrite de Charpentier). Ce gypse, qui n'est point susceptible de se réduire en platre par l'action du feu, qui est gris, violâtre, dont la cassure est lamellaire et saccaroïde, et qui est très-dur, comparativement au gypse ordinaire, se trouve au milieu de la chaux sulfatée hydratée, qui n'est, suivant M. Charpentier, que le produit d'une épigenie de l'anhydrite (pour les gypses alpins seulement ). Cette opinion paroît au moins bien prouvée pour le gite des salines de Bex, et j'ajouterai, à l'appui de cette observation, que le gypse de la Grilla, dans la vallée de Chamouny, renferme un assez grand nombre de nœuds ou de rognous d'anhydrite d'un blanc moins terne que celui de la masse, d'une cassure saccaroïde, d'une dureté infiniment plus grande que celle du gypse qui les entoure, et qui ne sont point sasceptibles de se convertir en platre. Ayant fait exploiter ces gypses pendant plusieurs années pour le service de l'établissement des mines de Servoz, j'aj été à même de vérifier souvent le passage graduel et insensible qui existe entre l'anhydrite et la chaux sulfatée hydratée. Ce même gypse se présente aussi en aiguille capillaire flexible, de pres d'un pouce de longueur, occupant les parois des fissures qui traversent sa masse en différens sens ;

5.º De chaux carbonatée compacte, d'un gris cendré qui passe au noir, engagée en fragmens anguleux ou arrondis, qui donnent à cette roche l'apparence d'une breche ou d'un poudding dont le ciment seroit gypseux. Le gypse qu'i se trouve dans l'intérieur de la mine de plomb de Pesey, et qui est appliqué sur le tranchant des feuillets de la roche métallifère, est le meilleur exemple que l'on puisse citer de ce singulier agglomérat. M. Brochant ne se promonee pas positivement sur la formation contemporaine ou antérieure des fragueux aclealires;

6.º De soufre. Ce combustible, qui ne se trouve qu'en trèspetites quantités dans les gypses de sibérie, puisque Pallas, coup plus répandu dans les gypses de Sibérie, puisque Pallas, prétend qu'on en extrait doure milliers par an de la platrière de Samara, sur la rive gauche du Volga. Ils et rouve en Savoie dans le gypse de Gébrulas, près Pesey, et l'on m'a assuré l'avoir également reconnu dans celui de Saint-Gervais-ler-Buins près Sallanches; mais je n'ai pu constater le fait sur place;

7.º De soude meriale et d'eau salée. Le sel à l'état soilde est disseminé dans les gyptes en molécules si microscopiques qu'on n'en reconnoit la présence qu'à l'aide de la saveur qu'il leur communique, et d'une humidité constante dont lis sont presque toujours couverts. Les chamois, les chèvres et les moutons, attirés par ces rocs salés, en ont quelquefois procuré la découverte en venant les lécher avec avidité. Tel est le roc salé d'Arbonne, près Saint-Maurice en Tarentaise. Enfin, si les sources salées de Moutiers ne sortent pas précisément du gypte, elles en sont si voisines, que l'on peut bien, par analogie, et à raison de la constante union des gypses et du sel, les considérer comme lui appartenant aussi.

Le peu d'éteadue de ces dépòts gypseux, la place qu'ils occupent au fond de certaines vallées, leur aspect méme, avoient fait présumer à Lamanon qu'ils étoient le résidu de l'evaporation de lacs, dont l'eau étoit surchargée de sulface de chaux. Patrin perssoit qu'ils étoient dus à la transformation des tufs calcaires par l'intermédiaire des pyrites, etc. Mais quelle que soit leur origine, il paroit bien certain que ceux même que l'on considère encore comme primitifs appartiennent tout au plus aux derniers membres de cette formation; mais que ceux qui ne sont point recouverts, et qui sent comme applienés sur le venchant des montagens primordiales, ont suivi

leur formation de très-près ; enfin , que tout porte à croire qu'ils appartiennent beaucoup moins qu'aux terrains véritablement primordiaux, aux terrains d'authracites qui sont caractérisés par des schistes impressionnés, dout l'épaisseur des plantes est occupée par du talc et par la présence du gauwacke. Le gypse de la vallée de Chamouny et de Saint-Gervais-les-Bains, que M. Brochant n'a pas été à même de visiter, est très-rapproché de grands dépôts d'anthracite, et se trouve ainsi parfaitement analogue à ceux du Valais et de la Tarentaise. On doit ajouter aux gites de la Savoie, du Valais, du Val-Canaria, etc., ceux de Vizille, pres Grenoble, qui reposent sur des roches schisteuses, micacées et argileuses, et qui présentent, suivant M. Héricart de Thury qui les a décrits (1), tout le désordre et toutes les cavités ou crevasses qui caractérisent les gypses alpins : ils contiennent, comme ceux de la Savoie, de la chaux sulfatée anhydre et du soufre disséminé; enfin, la petite montagne de Cardonne, en Catalogne, qui est composée de sel et de gypse, se rapporte aussi aux terrains de transition (2).

Gypses secondaires ou des salines.

3.º Dans le calcaire alpin. Le gypse des salines de Bex, en Suisce, semble, par sa proximité des gypses de transition par excellence, et surfout par des rapprochemens très-prononcés, devoir se trouver placé dans la description, immédiatement après nou gypes so sloine et en tête de nos xypses évidemment secondaires. En ellet, il résulte des observations de M. Charpeniter, directeur de ces salines, que cette roche gypseus forme deux couches fort épaines dans le calcaire de transition argileux et carburé qui constitue la masse principale de ce terrain intermédiaire; que les deux couches ne sont qu'une très-petite portion d'une immeuse baude; ou, plus exactement, d'une fite de différentes couches de gypaes, que l'on peut suivre jusqu'au la ce Thoun (3); que ce gypaes est accompagné de couches subordonnées au calcaire comme lui; de

<sup>&</sup>quot;(r) Jouan. ves Min., n.º 189, sept. 1812.

<sup>(</sup>a) Cordier, ARE DES MINES.

<sup>[3]</sup> Carpentier, Min. Bus zu Cress Ds Bex, Ann. des Mines, tom. IV. pag. 559.

schistes argileux, de grauwake, de pouddings et de brêches; mais ce gypse, infiniment plus étendu que ceux qui sont appliqués sur le revers des montagnes, ou qui sont déposés dans des espèces de bassine, en diffère aussi par ses caractères minéralogiques. En effet, le gypse de Bex est rarement blanc ; il varie du gris de cendre au gris verdatre, à la couleur de lilas, au rouge de brique, etc. Il est à l'état anbydre, et passe, à l'air, à l'état d'hydrate ; il est souvent mélangé d'argile grisatre , et ne présente jamais ni mica, ni tale, ni stéatite, tandis que ces subtances sont si communes dans les gypses blancs de transition ; enfin il offre des cristaux de chaux sulfatée sélénite magnifiques pour la pureté et le volume, attachés aux cavités qu'il renferme dans son intérieur, et recele dans sa masse, qui est très-souvent lamellaire, des cristaux de quarz d'une couleur grise et d'une netteté remarquable ; or , rien de tout ceci ne se voit dans les gypses de transition, et nous pensons, avec M. Bonnard, que l'on doit considérer celui-ci comme appartenant plutôt à la formation du calcuire alpin qu'à cetle du terrain de transition, quoiqu'il s'en rapproche aussi par la présence de la grauwacke.

2.º Au-dessos du calcaire alpin. Le gypse qui appartient à cette formation ne s'y présente point en couches ou en amas considérables, il se trouve disséminé en masses asser volumineuses dans l'argile salifière, et se présente ordinairement à l'état anhyère coume celui de Bex. Têtle est la manière d'être des gypses de la phapart des salines de Bavière, du Tyrol, et sarrout dans velles qui sont ouvertes su pied du mont Krapaks sur l'un ou l'autre revers, et où sont situées, les fameuses exploitations de Bochnia et de Vifelickkà: Têtle gypse est associé, fantôt à l'eau solécet tantôt au sel'gemâge.

Cette seconde formation du gypse des salines passé insénsiblement à celle qui est carnetérisée par la présènce des passimites ou des grés bigarrés, mais, dans cette troisième, le gypse prend un nouvel aspect: il est trés-souvent fibréux, soyeux, radié; as couleur passe du blanc neigeux au rose, auxouge et à la couleur fleur de pécher; quelquefois aussi il est d'un asser beau jaune às surface. Il forme, au milieu de l'argile grisse ou verdâtre, des amas irréguliers et intervompus; mais, quand on te trouve a unilieu des psammites, il semble plus régulier et

plus suivi. Le sel est rarement disaminé dans le gypse de ceige formation, cependant, on trouve un grand nombre de sources saftes dans le greis bigarré qui l'accompagne; ce qui a fait penser à quesques naturalistes que l'argile étoit plus infailliblement associée au sel que ne l'est le gypse. Une parité de sources salées que l'oq exploite dans le nord de l'Alleinagne, et les dépôts de sel du counté de Chester en Angleterre, parcissent appartenir à cette, formation. Les gypses colorés de Saint-Gernain du Plein, près Couches; département de Saône et Loire, me paroissent appartenir à cette formation, quoi qu'on n'y ait trouvé aucune tracé de sel. Il est contenu dans une argile verdâtre et accompages de calcifire fétide. Les gypses rouges d'Espagne, qui renferment des cristaux de quarz hématoide et des acragonites prismatiques, sue sembleint devoir aussi renterer dans ce mêmegroupe.

M. Leman a cru devoir mettre hora ligne les gypes feitide aleariferes, renfermant du soufre, qui se froavent en Sicile à Daxe, et qui reposent sur des hangs de calchire écquillier. Leur association à la strontane, leur dodeur particulière, leur couleur junantre, et sortput leur poistion supérieure au calcaire coquillier, a fait penser à ce naturaliste qu'ils devoient se rapprocher des gypes tertisires; mais, comme le gisement n'en est point asser connu, il a préfère d'en diffèrer la réunion, avec datant plus de raison, que le soufre me set jamais trouvé dans les gypes de Paris.

Cypses tertiaires ou des plaines.

Jusqu'ici nous n'avons rencontre aucun débris de corps organière dans les différens gyptes qui viennent de mous ocèm, porr Les calcaires fétides, les argiles, les schistes qui les accompagent, en ont Souventoffert; mais, jusqu'à présent, les gyptes proprement dits, de ces diverses formations, q'en jumais présenté; ce qui caractérise donc géologiquement ceux qui appartiennent aux terrains tertiaires est la présence des ossemens fossiles ou des coquilles que l'on y trouve; de plus, ils sont alliés à une asset forte proportion de chaux, carbonaté, ce qui leur donne la faculté de faire effervesceque avec les acides, et ce qui leur a valu le surnom de gypsis calcariféres.

Ces gypses, qui se trouvent sons les plaines ou sur des collines fort éloignées des terrains primitifs, appartiennent donc à une formation bien postérieure à celles qui précèdent : ils forment des bancs épais et continus, sensiblement horizontaux ou inclinés sans être contournés. Leur grain est grossièrement lamellaire, mais toujours cristallin, et ils renferment, an milicu de leurs masses, des débris de mammifères, d'oiseaux. etc .. qui ont été rassemblés et décrits par M. Cuvier, avec la plus grande sagacité. Les couches de marne argileuse on calcaire . qui séparent les bancs gypseux, renferment aussi des restes de corps organisés, particulièrement des coquifles dont les espèces sont très-variées et appartiennent tantôt à des genres marins et tantôt à des genres qui vivent aujourd'hui dans l'eau douce. Ceci se rapporte particulièrement aux gypses des environs de Paris, qui ont été si hien étudiés et si parfaitement décrits dans la Géographie minéralogique des environs de Paris, de MM. Brongniart et Cavier. On trouvera, à l'article Terrains, le développement de ce beau travail, et les conséquences que ces savans naturalistes ont eru devoir en déduire.

Les gypses calcarifères tertiaires constituent la plupart des hauteurs qui dominent la ville de Paris : mais ils se trouvent aussi aux Luques près de Toulon, à Aix en Provence; à Aigue-Perse en Auvergne, à Strasbourg, dans le comté d'Oxfort en Angleterre, etc. On n'a trouve jusqu'à present ni soufre, ni sel gemme, ni cau salée dans ces gypses, mais on trouve, dans les couches marneuses qui les avoisinent, des espèces de rognons de strontiane, dont les cloisons sont tapissécs en petits cristaux de cette substance, Plusieurs des bancs gypseux les plus épais ont offert un retrait prismatoïde assez régulier, qui à été décrit et figuré avec une grande exactitude par M. Desmarest père, et c'est a cette portion de la montagne de Montmartre que les ouvriers ont donné le nomde Hauts-Piliers; toutes les couches gypseuses ou marneuses. même les plus minees, ont recu chacune un nom plus ou moins bizarre, mais qui aide à se reconnoître dans les différens escarpemens de cette colline.

Gypses récens.

Les gypses récens ou d'alluvion ne jouent qu'un rôle très-

I com Grang

secondaire, non seulement par leur étendue, mais encore par leur peu d'importance géologique : il s'en forme tous les jours dans les solfatares et les fuméroles volcaniques, par l'action de l'acide sulfureux, qui s'y produit abondamment, et qui tend à décomposer les laves qui sont à portée de son action ; mais le produit de ces jeux de l'affinité des acides pour les bases est si médiocre qu'il mérite à peine d'être consigné dans l'histoire des gypses considérés en grand. L'on peut en dire autant des gypses que l'on rencontre dans les déserts de la Basse-Egypte, entre la mer Rouge et la Méditerranée, qui sont accompagnés de cailloux roulés, de sel gemme, de coquilles marines encore fraiches, adossés aux montagnes de calcaire coquillier, et entrecoupés de lacs saumâtres. Tout porte ici l'empreinte d'une formation nouvelle et de la retraite neu ancienne des caux de la mer. Les changemens du Delia et des bouches du Nil ont peut-être occasionné cette petite révolution locale, où le gypse se trouve compris au mombre des témoins qui semblent l'attester.

Je ne rappellerai point ici les usages multipliés des gypses; tout le monde en connoît l'emploi dans l'art de bâtir, dans l'art de mouler les statues, et personne n'ignore aujourd'hui l'heureuse application qu'on a faite à l'amendement des terres et des prairies artificielles en particulier. Je voudrois pouvoir rapporter le travail de M. Héricart de Thury sur cette belle application de la minéralogie à l'agriculture, dont l'introduction en France ne remonte qu'a l'époque de la guerre de Sept-Ans, et est due à des militaires françois qui, dans les campagnes d'Allemagne, avoient remarqué ses bons effets sur les prairies artificielles. Ce fut dans les arrondissemens de Vienne et de la Tour-du-Pin, département de l'Isère, que les premiers essais en furent falts, et ce sont encore aujourd'hui les contrées où cet amendement est le plus employé. Il résulte, enfiu, des recherches faites par M. de Thury, 1.º que la production brute d'un fonds exploité par les méthodes anciennes, est à celle du même fonds exploité par la méthode du platrage sans jachères; comme un est à trois; 2.º qu'une dépense de cent à deux cent mille francs en platre, rapporte autant de bénéfice qu'une dépense de deux millions en engrais ordinaire ; 3.º que depuis 1795 jusqu'à 1804, le platre, provenant des environs de Virille, a donné une production brute qui excéde, de près de cinq millions, la valeur des recoltes que les sols fécondés auroient produites dans un temps ordinaire, indépendamment de celle qu'ont acquise les mêmes sols, et de l'accroissement des capitaux d'exploitation; i, a enfinque chaque année, plus de trente mille mesures de terres, de vingt-cinq ares chacune, ont été fécondées par cet engrais minéral (1). (Baanb.)

GYPSE-EN-GUHR. (Min.) Voy. CHAUX SULFATÉB, GYPSENIVI-FORME et GUHR. (BRARD.)

GYPSOPHILE. (Bot.) Gypsophila, Linn. Genre de plantes dicostyledones, de la famille des caryophylétés, Juss., et de la décondrie digynie, Linn., dont les principaux caractères sont les suivans: Calice monophylle, campanulé, persistant, à cinq décoispures profondes; cinq pétales ovales; à oniglets tréscourts; dix étamines; un ovaire supérieur, preque globuleux, surmonté de deux syles filiformes, à stigmates simples; capsule globuleuse, à cinq valves, à une seule loge, contenant des graines nombreuses et arrondies.

Les gypsophiles sont des plantes herbacées, à feuilles simples, opposées, connées à leur base, et à fleurs petites, le plus souvent disposées en panicule terminal. On en connoît une vingtaine d'espèces, toutes naturelles à l'Europe ou à l'ancient continent. Nous nous hornerons à parler ici des plus rémanquables.

Gyropaite renicutés: Gypsophile paniculata, Linn., Spee, , 583 Jacq., Flor. Aust., 5, t. 1. Ses tiges sont nouveues, hautes de deux pieds, divisées en un grand nombre de rameaux trèsdellés, garnis de feuilles lancéolées, très-piointues, un pêu rudes sur les bords. Les fleurs, blanches, fort petites, sont extrémement nombreuses et disposées, dans la partie supérieure des tiges et des rameaux, en panicules larges et étalés. Cette espèce est vivace; elle croît en Sibérie et en Tartarie. On la cultive au Jardin du Roi.

GYPSOPHILE FRUITQUEUSE; Gypsophila strutium, Lin., Spec., 582. Dans cette espèce, le collet de la racine est une souche

<sup>(1)</sup> Héricart de Thury, Descript, miniralogique ou derargeneur de l'isra, Journ. des Min., 6.º 289. 1822.

ligneuse, haute de quelques pouces, qui donne naissance à plusieurs tiges droites, dures, frutiqueuses dans leur partie inférieure, ordinairement simples, hautes de quinze à vingt pouces, garnies de feuilles linéaires, demi-cylindriques, charnues, redressées. Ses fleurs sont blanches, disposées en corymbe au sommet des tiges. Cette plante croît en Espague, et on la cultive au Jardin du Roi. Ses racines et aes feuilles, broyées et mélées avec de l'eau, forment une sorte d'écune savonneuse dont les anciens faisoient usage en guise de savon. En Italie et en Espagne on s'en sert encore pour dégraisser les laines.

Gymorutu nu mus; Gyptophila muralit, Linn., Spec., 553. Sa tige est haute de trois à cinq pouces, divisée en rameaux filiformes, étalés, garnis de feuilles liuéaires, les supérieures presque sétacées. Ses fleurs sont petites, rougeatres, portées sur des pédoucules capillaires, simples; elles ont les pétales échancrés. Cette plante est annuelle; on la trouve dans les champs sablonneux en Frauce, en Allemagne, en Suisse, en Suède, etc. (L. D.)

GYESOPHYTON. (Bot.) Ce nom est donné par Thalius, auteur du Sylva Hercynia, à une plante qui est le gypsophida repens de Linnæus, première espèce d'un genre auqueil il en ajoute plusieurs autres. Adanson adopte le nom primitif pour un genre dans lequel il rapporte la même plante avec quatre arenaria et un carustium de Linnæus; mais ce genre n'a pas été conservé. (J.)

GYFIDE, Ç-ptis. (Bot.) [Cosymbiffres, Juss.; Syngénésie polygamie égale, Linn.] Ce sous-genre de plantes, que nous avons proposé dans le Bulletin des Sciences de septembre 18.18, appartient à l'ordre des aynanthérées, à notre tribu naturelle des eupatories, et au genre Espatoriem. Il diffère des vrais eupatoriem par plusieurs caractères suffisans pour constituer un sous-genre, dans ce genre composé d'un grand nombre d'espèces, et qu'il seroit par conséquent utile de diviser en plusieurs groupes, distingués par des noms et des caractères sous-génériques.

La calathide est subglobuleuse, incouronnée, équaliflore, multiflore, régulariflore, androgyniflore. Le péricline, à peu près égal aux fleurs, est formé de squames bi-trisé-

20.

•

remark (Greek)

riées, irrégulièrement imbriquées, appliquées, spatulées; à partie inférieure coriace, oblongue, plurinervée, striée; à partie supérieure appendiciforme, foliacée-membraneuse, élargie, arrondie. Le clinanthe est planiuscule, inappendiculé. Les ovaires sont oblongs, pentagones; leur aigrette est composée de squamellules inégales, filiformes, longuement harbeilulées. Les corolles sont jaunes; les styles ont la base velue.

Gypting PINNATIFIDE; Gyptis pinnatifida, H. Gass., Bulletin des Sciences, septembre 1818. La tige est herbacée, haute de plus d'un pied, dressée, simple, épaisse, cylindrique, striée, nubescente, dépourvue de seuilles en sa partie supérieure. Les feuilles inférieures sont opposées , longues de quatre à cinq pouces, semi-amplexicaules, pétioliformes inférieurement. ovales, variables, munies de poils épars; tantôt simplement lobées, à lobes dentés; tautôt bi-tripinnatifides, Les feuilles supérieures sont alternes. Les calathides, composées de fleurs jaunes, sont très-nombreuses, entassées, disposées en fausseombelle corymbée au sommet de la tige. Cette plante, recueillie dans les environs de Montevideo, par Commerson, est nommée, dans l'herbier de M. de Jussieu, eupatorium sophicefolium? Mais cette étiquette est sans doute inexacte, car Plumier dit positivement que l'eupatorium sophiæfolium a les fleurs purpurines.

GYTIUS DE COMMERSON; Gyptis Commersonii, H. Cass. C'est une plante haute d'un pied, d'apit aige est ligneuse, pameuse, diffuse, tortueuse, épaisse, à écorce rude; ses branches sont cylindriques, subtomenteuses. Les feuilles sont typophées, pédiolées, petites, irréguiéres, sublancéolées, dissemblables, les unes entières, d'autres dentées, d'autres presque lobées; les sont trincrevées, pubescentes, presque tomenteuses, couvertes d'une multitude de petites glandes saillantes sur les deux faces. Les calathides, composées de fleurs jaunes, sont disposées en petits corymbes qui terminent les rameaux. Nous avons observé cette espèce, cher M. de Jussien, sur un échantillon innommé, en masuvais état, faisant partig de l'herbier de Commerson, et recueilli par ce voyageur naturaliste dans legéenvirons de Montevideo.

Il existe, dans les herbiers de M. de Jussieu, plusieurs autres

r cardo

expuces de gyptis; mais les échantillons sont en trop mauvais état pour être décrits avec exactitude. (H. Cass.)

GYPTUS. (Ornith.) Voyez GYPAETE. (CH. D.)

GYR. (Ornith.) Les mots gyr, geir, geier, geyer signifient vautour en allemand, et le mot gyrfoleo s'appliqued'une misères spéciale au gerfault. Suivant Marsigli. Danab., tom. 5, p. 86, le nom de gyrfaleo marinus est aussi donné par quelques uns au kutgeghef, ou mouette tachetée, larus tridactylus, et larus riga, finn. (Cn. D.)

GYRARIA. (Bot.) Nées ramène dans ce genre les espèces de tremelles contournées en cercle et comprimées, telles que la tremella mesenterica. Voyez TREMELLA. (LEM.)

GYRASOL (Bot.), un des noms vulgaires de l'helianthus annuus. Ce nom de gyrasol exprime que la plante tourne ses calathides du côté du solcil. (H. CASS.)

GYRAFFA. (Mamm.) GIRAFFE. Voyez ce mot. (F. C.)

GYRENIA: (Bot.) Les habitans de la Béotic, contrée ancienne de la Grèce, dont Thèbes étoit la capitale; nommoient ainsi le fragon, raspur, au rapport de Rugllius, traducteur de Dioscoride. (J.)

GYRIN, Cyrinus (Enton.), nom latin tiré du grec, et rendu en françois par Geoffroy, par le mot de Tourniques.
Voyez ce mot. (C.D.)

GYRINOPS WALLA. (Bar.) Gartin, de fruet., a., pag. 26, tab. 140, fig. 6. Genre établi par Gartiner pour une plante de tab. 140, fig. 6. Genre établi par Gartiner pour une plante de l'elle de Gelaux, dout le freits seul est comm. Il consiste en une capsale corisce, comprimée, pédicellée, en ovale reversé, relevée en bouse à l'endroit dés semences, à deux logs, entourée d'un rebord tres-étroit, purmontée d'une pointe en erochet, ouverant en deux valves; un réceptacle étroit, oppué aux deux valves; un réceptacle étroit, oppué aux deux valves; chaque loge renferme une semence ovale, assez grande, acuminée, convexe d'un côté, planc de l'aufre, pouveue, à as base, d'une queue triangulaire, l'uncéolée, plus longue que la semence. L'enveloppe extérieure de cette et mace est servince, un peu dure ; l'Intérieure membranque. Ce fruit est accompagné d'un calice inférieur, évurt, cylindique, d'une seule pièce, sans dents. (Poux.)

GYRNAYA ZIBA. ( Ichthyol. ) Près des hords de la mer Cuspienne, on donne ce nom an exprinus chalcoides de Line neus, qui est décrit par Pallas sous la dénomination de cyprisus clupeoides. Ce poissons, qui reasemble beaucoup au hareng, et qui est long d'un pied environ, rentre dans le sous-genre des Auss. Voyez ce mot dans le Supplément du premier volume de ce Dictionnaire. (H. C.)

"GYROCARFE, Gyrosspus. (Bot.) Genre de plante à fleum polygames, de la polygamie monôcie de Linneus, dont le caractère essentiel consiste dans les fleurs hermaphrodites, en un calice à quatre découpures inégales; point de corolle; un appendice glandaleux à quatre divisions aloncólees, placées entire les divisions du calice; quatre étamines; un oyaire surmonté d'un sigmante esselle. Le fruit est un drupe uniloculaire, indéhisecut, surmonté de deux grandes ailes à une seule semenc el les cotylédons roules en apirale.

GYROCARPED AMÉRIQUE: Gyrocarpus americanus . Jacq . Amer .. tab. 178, fig. 80; Lamk., Ill. gen, tab. 850, fig. 1, var.; Gyrocarpus Jaequini, Roxb., Corom. 1, tab. 1; Gærin., tab. 97, Lamks: H., fig. 2; Gyrocarpus asiaticus, Willd., Spec., 4, p. 982. Bel arbre, très-élevé, fortrameux, d'un port élégant, garni de grandes feuilles alternes, éparses, presque en cœur, plus ou moins profondément divisées en trois lobes ovales, aigus, quelquefois sans lobes, luisantes, longuement pétiolées; les fleurs disposées en grappes làches, terminales : elles produisent des drapes avales, à huit angles peu marqués, indéhiscens, termines pardeux grandes ailes coriaces, minces, oblongues, obtuses, rétrécies et rapprochées à leur base, longues d'environ deux nouces et plus ; elles ne renferment qu'une seule semence blanchatre, brune vers sa base , ovale, un peu globuleuse ; les cotylédons foliacés, roulés en spirale autour de la plumule. Cette plante eroit au Mexique et dans plusieurs autres contrées de l'Amérique méridionale. Elle se trouve également sur les côtes du Coromandel; cette dernière, un peudifférente de celle de l'Amérique, n'en paroît être qu'une variété dont les feuilles sont arrondies et non en cœur à leur base , les ailes des fruits moins rétrécies à leur partie inférieure. Les fruits de cet arbre, d'après Jacquin, servent de jeu aux enfans : ils en font des volans qu'ils chassent avec des raquettes. Poussés dans l'air ils ne tombent qu'avec lenteur, et tournent continuellement sur eux-mêmes au moyen de leurs ailes.

Day Garg

Deux autrea espèces de gyrocarpe, découvertes à la Nouvelle-fiollande, out été mentionnées par M. Rob. Brown 1. "Gyrocarpus sphenopterus, Brown, Nov. Holl., pag. 405. Les feuilles sont en cœur, tomenteuse à leurn deux extrémites, de couleur cendrée en dessous; les feuilles fondes entières, quelque log téliej le suiles des drupes ovalte-obloques, oblusses, quelque legétiole; les suiles des drupes ovalte-obloques, oblusses, a entières, quelquefois divisées. 2. "Gyrocarpus ragons, Brown, Le. Les feuilles florales sont presque en ceur, anguleuses, à trois lobes, molles, un peu glabres en dessus, ridées, tomenteuses en dessous; les lobes étroits, acuminés, très-écartés; le pédoncule plus long que le pétiole. (Pon.)

GYROFELÉE DES DAMES. (Bot.) C'est, suivantDalechamps, la julienne, hesperis matronalis. La gyroffice d'eau est l'hostonia paluitris. Le nom simple de gyroffice a été aussi donné anciennement à l'œillet; mais il est resté définitivement au cheiranihus, et on l'écrit maintenant Grootes. Voyez-ce mot. (3).

GYROGONITES. (Foss.) Ce corps fossile avoit été regardé d'abord comme une coquille; mais il paroit que l'opinion générale le regarde comme une graine de chora. Voyet lemot Faura rossitzs où il en est parlé. (D.F.)

GYROLE. (Bot.) C'est le nom qu'on donne aux racines de chervi dans quelques cantons. (L. D.)

GYROLE, GYROULE, GYROLLE. (Bot.) On donne aussi ces noms et ceux de ceps, de cepe et de braguet au bolet comertible (boletus caulis). La gyrolerauge ou roussile est le bolet orangé (boletus aurantius, Pers.) Ou le mange lorsqu'il est jeune. (Lus.)

GYROME, Gyroma, trica. (Bot.) Réceptacles des organes reproducteurs de certains lichers (ankliteraties), formant aux la fronde du lichen une protubérance orbiculaire, anaquée de plis atillans et contournés en spirale, qui se facient dans leur longueur, à la mativaité, et laissent échapper des élytes (réceptacles particuliers) conténant chacuae buit éminules. (Mass.)

GYROMIA (Bat.), Nuital, Cen. of North. Amer., pl., 1992, 250. Genre de plantes dicotylédones, établi par Nortal pour le médeofa ériginica de Linneras, offrant pour casuctère essentiel-Une corolle à six déconpures soules en debors. Point de caliter, six étamines, flamens et authères libres; point de

âtyles; trois stigmates filiformes, divergens, réunis à leur base; une baie à trois loges; cinq à six semences comprimées, à trois côtés, dans chaque loge.

Gette plante porte, dans l'Amérique septentrionale, sa patrie, l'e non de soncombre de Indea, à caux de se retraines tubé reusei, épaisses, oblongues et charantes. Sa tige est droite, simple, minité d'une galine à sa base, couverte d'un duvet l'anugineux, cadure. Ser femilles sont jabores, entières, sessiles, Jancéolées, réunices nun verticille vers le milieu de la tige, au nombre de six à sept, mais seulement deux ou trois au sommer de la méme tige. Les ileurs sont terminales, agrégées, petites, pendantes, de couleur pâle, herbasées, soutenues par des pédoncules illiformes, au nombre de trois à six. Dans une variété, gyroma pieta, les femilles sont ovales, aignés, d'un rouge eranois à iten base; les femilles sont ovales, aignés, d'un rouge eranois à l'eur base; les femilles sont ovales, aignés, d'un rouge eranois à l'eur base; les femilles sont ovales, aignés, d'un rouge eranois à l'eur base; les femilles plus mombreuses ainsi que les semences. Elle éroit dans le nord de la Caroline. (Pont.)

GYBOMIUM, figné) Vovec Grongona, L'Ess.)

GYROPHORA. (Bot.) Acharius, dans as Lichenographic, a cru devoir adopter octate denomination deferiée du grec yege et boge qui signifient abondant en centre, pour désigner le genre Umbilicaria d'Hoffmenn qu'il avoit d'hobre duopte sous le meme nom que nous everyons devoir conferver. (Voyce Ummicasia.) Ce genré, comme on sait, offre des scutches ou gyromes marquées de plus éconcentrique.

Ce nom de gyrophora a donné naissance à celui de gyromium employé d'abord par Wahlenberg pour désigner ce même genre. (Les.)

GYROSELEE, Dodrenbron. (Da.). Genre de pinntes dicotytédones, à fleurs completes, monopétalées, de la famille des primulacées, de la pentandriemonog yaie de Linnaus, offinat pour caractère essentiel? Da calice à ciud découputes, une corolle en roue; le linne à cinq divisions rabatites; cinq étamines, les filamens cours, attachés au tube de la corolle, les unibres, agittées et conniventes; un ovaire supérieur, ovale-confique, un style; un stigmate simple. Le fruit est une capsule oblongue, uniloculaire; polyaperme, s'ouveant à son sommet; les semènces attachées à un placents libre et ceptral.

Gynosette De Vincinie: Dodecalheon meudia, Linn.; Lumk.; 18. gen., tab. 99; Meadia, Catesb., Carol., 3, pag. 1, tab. 11

Trew, Ehret., tab. 12. Plante élégante, dont la racine est jaune et produit plusieurs seuilles toutes radicales, oblongues, étalées en rosette, rétrécies vers leur base, bordées de dents rares et obtuses, vertes, glabres, longues de cinq à six pouces. Il sort de leur milien une ou plusieurs hampes nues, droites, hautes de huit à neuf pouces, terminées par une ombelle de fleurs pédonculées, pendantes, d'un beau rouge pourpre, munies à la base des pédoucules , d'un involucre composé de plusieurs folioles oblongues, beaucoup plus courtes que les pédoncules. Le calice est persistant, d'une seule pièce, à demi diviséen cinq découpares réfléchies : la corolle en roue ; le tube court; le limbe à sing divisions ovales, oblongues-lancéolées, rahattues sur le pédoncule ; le style filiforme, plus long que les étamines. Le fruit consiste en une capsule ovale-oblongue, uniloculaire, s'ouvrant à son sommet, contenant un grand nombre de semences fort petites, attachées à un placenta libre , petit et central.

Cette plante croit dans la Virginie et dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale. On la cultive au Jardin du Roi, où elle fleurit tous les ans vers la fin d'avril. Elle produit un effettres agréable dans les plates bandes des parterres, dans les corbeilles des bords des massifs , dans les jardins paysagers; lorsqu'elle est en pot, on peut la placer sur les marches des escaliers, sur les fenêtres, sur les cheminées. On la cultive même en pleine terre; cependant elle craint les hivers trop pluvieux et trop froids. Elle demande une terre substantielle et fraiche. mélangée de terre franche et de terre de bravère : elle préfère l'exposition au nord ou au levant. On la multiplie par graines peu après qu'elles sont récoltées; elles lèvent en autompe : on couvre , pendant l'hiver , de feuilles de fougeres , le plant qui en provient, et on le tient dans l'orangerie, il fleurit la troisième ou quatrième année. On peut encore la multiplier par la division de ses racines, qui se fait en automne ; on les repique de suite, et elles donnent des fleurs des l'année suivante.

Michans, dansas Flore de l'Amérique esptentrionale, en a mentionné une nouvelle espèce, sous le nom de dadecatheon integrifelium al 3 rapporte l'auricula ursi sirginiana, etc., Pluks, tals, 19, 6g. 6, que Linasus attribuoit à l'espèce précédents, Celle-cie en differe par ses feuilles oblongues, presque spatulées, très-entières, point dentées à leurs bords; les ombelles roides, bien moins garnies de fleurs; les folioles de l'involucre linéaires et non ovales. Cette plante crott sur le bord des rivières, dans les forêts, sur les monts Alléghanis, (Pors.)

GYRRENERA. (Ornith.) Latham eite ce nom comme étant celui que porte, dans la Nouvelle-Hollande, un pygargue qui a des rapports avec l'aigle des Grandes-Indes, faico ponticerianus, et dont le plumage est d'un couleur de rouille sale, à l'exception de la tête, du cou et du ventre, qui sont d'un blano pur. (Cs. D.)

GYSOPTERIS. (Bot.-Crypt.) Voyez Gisopteris. (Len.)

GYWITZ. (Ornith.) Voyez Gyrnz. (Cs. D.)

GZEGZOLKA ( Ornith. ), nom polonois du coucou commun, euculus canorus, Linn. ( CH. D.)

## H

HAA-HIRNINGUR (Mamm.), nom sous lequel Olafsen et Polvesen paroissent désigner le dauphin gladiateur. Voyes CACRALOT. (F. C.)

HAARKAPPE. (Bot.) C'est le nom allemand employé par Bridel pour désigner les mousses du genre Polytrichum qu'il appelle en françois Cappe-poil et Polytric. (Lzss.)

HAARNASE (Mamm.), nom allemand qui signifie nez chevelu, et qu'on a donné à la taupe à museau étoilé, sorez cristatus, Linn, Voyez TAUPE. (F. C.)

HAARPUDEL. (Ornith.) On nomme ainsi, en Allemagne, la petite bécassine, scolopax gallinula, Gmel. (Ch. D.) HAAS, HAASEN. (Mamm.) Voyez Hase. (F. C.)

HAASTOR (Ichthyol.), un des noms par lesquels on désigne en Danemarck l'esturgeon ordinaire, asipenser sturio,

Voyez ESTURGEON. (H. C.)

HAAVELLA. (Ornith.) L'oiseau qui, selon Fabrieius, n.º 45, et Muller, n.º 125, est ainsi nommé dans de Groenland, est le ennant à longue queue d'Islande, anna hyemalis, Lion., qu'on appelle dans cette ile havelda. (Cn. D.)

HABAGBAG. (Bot.) Forskael eite ce nom arabe pour son genre polycephalos qui nous paroît devoir être réuni au spharanthus, à la suite de la famille des cinarocéphales. (J.) HABAK. (Bot.) Voyez Homesch. (J.)

HABALNIL (Bot.), nom arabe cité, d'après Sérapion, par Rauvolf, pour une espèce de liseron, convolvulus nil, nommé ailleurs, selon lui, hasinsea, et par les Perses acafra. (1.)

HABALTE, HACHILLE ( Bot. ), noms arabes de la fève de marais, selon Daléchamps. C'est le fout des Egyptiens, suivant M. Delile. (J.)

HABANKUKELLA. (Ornith.) Ce nom est donné, dans l'île de Ceilan, à un françolin armé de deux éperons très-acérés, perdix ceylanensis, Lath. (Cn. D.)
HABARALA. (Bot.) Ce nom est donné, dans l'île de Ceilan,

HABAKALA. (Bot.) Ce nom est donne, dans l'ile de Cellan, suivant Hermann et Linnæus, à un gouet, arum macrorrhizum. (J.)

HABASCON. (Bot.) C. Bauhin parle d'une racine de ce nom que l'on trouve dans la Virginie. Elle a la forme et le volume de celle du panais, et on l'emploie de même. (J.)

HABAZIS. (Bot.) Voyez Dulcichinum. (J.)

HABBEN (Bot.), un des noms arabes du ben, moringa, selon Daléchamps. (J.)

HABBURES. (Bot.) Camerarius donne ce nom, suivant C. Bauhin, à une espèce de plantain que celui-ci nommoit holosteum, et qui est voisin du plantago cretica. (J.)

HABCH. (Ornith.) Ce nom, qui s'écrit aussi habich et habieht, est donné, en Allemagne, à l'autour, falco palumbarius, Linn. (Cn.D.)

HABEBRAS (Bot.), un des noms arabes de la staphisaigre; delphinium staphysagria, selon Daléchamps. (J.)

HABECULCUL, (Bo.), C. Bauhin croit que la plante nommée ainasi par Sérapión, estune espèce de carcas, plante de la famille des cuphorbiséces. Clusius, dans ses Escica, dit qu'on doit la nominter hab aleulcul, et il ajoute que c'est le kilkil de Rhusés. (1).

HABEL MICKENES (Bot.), nom donné, suivant Rauvolf, dañs levoisinage du Mont-Liban, au fruit de l'osyris ou casia poetica des anciens, qui est nommé machmudi et muchmisi.

(J.).

MABENAIRE, Habenaria. (Bot.) Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, irrégulières, de la famille des orghidées, de la gynandrie diandrie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel. Une corolle à trois ou cinq pétales réunis en casque; le sixième pétale; ou la lèvre, éperonné à sa base; une anthère à deux loges séparées, ou sondées dans leur longueur; les paquets du pollen pédicellés.

HARKAMEA LONGUICONES: Habenaria macroecratiti, Willid., Orchich habenaria, Linn.; Swartz, Øls., pag. 519, tab. 9. Cette plante est pourvue d'une seule hulbe oblongue et tomenteusei Il s'en élève une tige droite, anguleuse, haute d'euviron deux pieds, garnie de feuilles alternes, ovaies-lancéoides. Les fleurs sont blanches, disposées en un épi làche, munit de larges bractées aignés, presque aussi longues que l'ovaire; le pétale supérieur en casque; les deux-latéraux un peu réfléchis; la lèvre à trois divisions; celle du milieu plane, lancéolée, aigué, les latérales filiformes, rabattues, trois fois plus longues; un éperon quatre à cinq fois plus long que l'ovaire. Cette plante croit à la Jamafique.

Hastasia raisias, Habraria trifida, Kuuth, in Hambi et Bonpl. Nov. Gen., 1, pag. 550. Il s'elève du tubercole alongé de ses racines, une tige glabre, cylindrique, longue d'un pied et demi, avec des feuilles oblongues, lancéolèces, aigués, striecs, vaginales à leur base, longues d'un poue et demi. Les fleurs sout peu nombreuses, pédicelètes les trois pétales extérieurs presque égaux, d'un blanc verdàtre, étalés, ovales, aigus; les deux intérieurs trifides; la lèvre à trois lobes linéaires, rapprochés, munis d'un éperon pendant, long de deux pouces, échancé et à deux tubercules au sommet; la colonne des organes sexuels, courte, charmue, portant un grand sigmate à cinq angles; le fruit est une capsule glabre, oblongue, à six striex. Cette plante croit à la Nouvelle-Greande.

Handraira a rusucus straours, Habenaria augustificia, Kaufik, i. c. Cette sephoce, tris-voisine de la précédente, s'en distingue par ses pétales intérieurs latéraux et bifides. Ses feuilles aona lancéolées, rétrécie et acuminées à leur sommet, longues de trois pouces, larges de six lignes : les fleurs solitaires; pédicellées; les trois pétales extérieurs ovales, alongés; la isere à trois lobes linéaires, pendans; l'éperon tubulé, long d'un pouce; l'ovaire long d'un démi-pouce. Cette plante orbitaux leux humides, dans la Guiane.

HABENAIRE A LARGES FEUILLES : Habenaria tatefolia . Kunth .

l. e. Ses racines sont composées de fibres épaisses et velues; sa tige droite, striée; ses feuillée voltes -oblongues, aigués, planes; striées, à cian nervures, longues de deux pouces, larges de neuf à dix ligares, les fleurs réunies en un épi terminal, long de trois ou quatre pouces; les bractées plus courtes que les fleurs; la corolle brune par la dessiccation; les trois pétalles extérieurs étalés, presque-égaux, ovales, alongés, les deux intérieurs à deux édeoupures; la levre à trois tobes linéalrés; divergens; la colonne des organes sexuels munité, de chaque côté, de trois dents subulées. Cette plante croît à la Nouvelle-Grende, sur le revers des montagnes des Andes.

Hashare A ust adua sure i Halenaria brachyceraliti , Willd., Spec.; Orchis monorrhize, Swart., Fl. Ind. occid., 35, pg. 3591. Plantede la Jamaique; remarquable par la grandeur de sa corolle. Sa bulbe est avale, tomenteuse; ses racines filiformer, cyindrisques, tomenteuse; ses tiges anguleuses, garnies de feuilles glabres, ovales-lancéolées; leur gaine amplexiculé, blanchatre à la base; les fieurs blanches, disposées en un épi terminal; les bractées recourbées à leur sommet; le pétale supérieur en voûte; les deux intérieurs plus courts ; le lébre partagée en trois découpures profondes? telle du millieu finéaire, les hatérales plus bongues, sétacéeset réfléchies les uspuiles trigones, rétrécies à leur base; à trois angles preque saillans en aile.

"Hispárams a Grandes shactárs: Habenaria bracteala, Ait, Hora, Kaw, ed. noi. Orchis bracteala, Willd. Espéce de couverte dans la Penaylvanile, dont les bubes sont palmetes, les siges droites, hautes de six pouces; les feuilles larges, ovales, réticulées, les fleurs vertes, un peu plus grandes que cellos du sesyrium wiride; les bractées alongées, luncéolèes, étalées, presque trois fois plus longues que les fleurs; les trois péales supérieurs connivers; les deux latéraux droits, ovakes, uhe fois plus larges; la lèvre linéaire, hifide avec une petite pointe dans de fond de l'échancieure; l'éperon très-couet; obbus, en forme de houses.

Handbarne etten: Hubenaria cilinia, Ail., Hort. Kow., ed. nort. Openia cilinia; Linn., Spec. Très-belle espèce, originaire de la Virginie et du Canada, remarquable par ses fleurs d'un jauned on. Elle s'élève à la hauteur de deux pieds, sur une tigé.

un peu torse, à deux angles. Ses feuillessont oblongues, aigues, ses fleurs nombreuses, serrées; les pétales supérieurs petits, réunis en casque; les latéraux plus arrondis; la lèvre pendante, étroite, divisée en un grand nombre de filets capillaires, susnie d'un éperon pendant, étroit et trà-longue.

Haskans nr catr: Habenaria cristata, Ait., l. c.; Orchit cristata, Mich., Fl. Amer., 2, pag. 156. Cette espece a cit découverte dans les forêts de la Caroline et de la Virginie. Elle se rapproche beaucoup de la précédente: elle en differe par se fleurs plus petites; les péties supérieurs arrondis et obtus, les deux intérieurs un peu aigus, et deatés en forme de créte; la levre finement déchiquetée en barbes de plume; l'éperon beaucoup plus quort que l'ovaire.

Handswalde Francise: Habenaria fimbriata, Ait., l. c., Orchis fimbriata, Encycl. Sea tiges sond presque tétragones, garnice de feuilles oblongues, aigué. Les fleurs sont purpurines, disposées en un épi ovale, oblong, muni de bractées lancéolées, un peu plus longues que l'ovaire; les pétales planes, d'égale longueur; le supérieur droit, ovale; les latéraix intérieurs oblongs, obtus, élargis et légarement dentés vera leur milieu; la lèvre plus longue, d'iviée, en frois découpurs égales, planes, élargies, cunéiformes, laciniées vera leur milieu et cils subulés; l'éperdon plus lorig que l'ovaire. Cette plante revit au Canada. (Pon.), S'

HABER. (Ornith.) Gesner, pag. 765, cite ce nom arabe comme étant donné par le médecin R. Mosés, à un object employé dans les maladies des yeux. (Ch. D.)

HABESCH. (Ornith.) L'oiseau ainsi appelé en Syrie, ou Bruce l'a trouvé, et que Buffon place entre la linotté et le serin, est le fringilla syriaca de Gmelin et de Latham. (Cm. D.) HABET. (Bot.) Voyez COMERT. (J.)

HABHEL. (Bot.) L'arbre de ce nom, cité comme un theye par Rauvolf, est aussi indiqué comme tel par Clusius qui le nomme abhel; c'est encore l'abhal de Guilandinus. (J.)

HABIA. (Ornith.) M. d'Aurna a trouvé au Paragony is spèces d'aiseaux qui y portoient ce nom. Les deux premiègis ont été par lui considérées comme des grives (ornales) et déreilea sous les dénominations de grive rouse et noiràtre, et de grive blanche et noirêtre, u."7 yet 80 de sex Spundaminolos por la liiteria natural de los parazos del Paraguay. Il a réservé aux quatre hutres le nom générique d'haita, auquet il a donné plus d'extension en l'appliquant aux oiseaux comprissous les n.ºº 8; és p., dout les caractères présentent des différences asserés essentielles, douteul ches les deux dermières. L'espéce sous le n.ºº 9; qu'il nomme habita des lieux aquatiques, paroit être un bruant ou une passerine de M. Vieillo, puisqu'il la regarde clui-même comme u'étint autre que l'embérica à cinq couleurs; et l'oiseau du n.º 91, qu'il appelle le denté; si d'videnment un phytotomb.

Au reste, les caráchres physiques que M. d'Azra expose comme appartenant à tous ees oiseaux, sont un bec volumineux, d'une autre forme que celle du bec des grives, plus fori, plus solide, légèrement courbé dans teute sa longueur, échanger près de la pointe, tranchant sur les bords, la mandibule inférieure droite, aussi forte et aussi l'ôngue que la supérieure, les ouvertures des narines circulaires et placées près du front le teure robuste, comprimé et rude; la téte plus ar-

rondie et plus de grosseur dans l'ensemble.

M. Vieillot, qui, adoptant la dénomination d'habis pour le nom françois de ce genre, et lui donnant, en latin celui de adlador, y a ajouté des espéces de Cayenne et d'autres appartenant aux anciens génres Tariagra et Coracias, Ginel, et Latin, mais toutes de l'Amérique méridionale, en a ainsi établi les caracchres: Becépais à la base, robuste, conveye en dessus, comprine latéralement et à bords tranchans, mandibule supérieure un peu fléchie en arc, couveant les bords de l'inférieure, ensaillée et courbeé eves le bout; celle-ci d'orite et plus courte; les narines, frontales, petites, ouvertes, et orbiculaires, la langue épaisse et pointue; les quatres premières rémises à peu pre égales entre elles et les plus longues de toutes; les extérieurs des trois doigts de devant réunis à leur base, et l'intérieur libre.

M. Vicillots'est probablement déferminé à donner au genre la dénomination de saltator, parce que M. d'Azara, après avoit observé que les habias petertent moins àvant que les gives dans les bois et les brousailles, et se perchent plu haut sur les arbres, dont ils descendent rurement, sjoute qu'ils avancent par sauts, et peu vife, tands que la démarche des grives est tres-leste. Suivant l'auteur espagnol, les habias out d'ailleurs l'instinct sédentaire; ils vivent seuls ou par paires : leur voi n'est ni élevé ni prolongé.

Les quatres premiers habias dont M. d'Azara donne la des cription, et qui portent ce nom dans le pays, sont:

i. "L'Hanta a sourcits markes, n. \* 81, dont M. Vicillot fail son Hanta rioms, Saltator carellacens, e tqui a buit pouces et demi de longueur. La queue de cet oiseau est étagée; un trait blanc ou d'un jaune paille s'étend gu-dessus de l'oil; la tête et les autres parties supérieures ont une teinte de plomb, plus rembrunie sur l'étroupign et sur les ailes. L'iris, roux eo genéral, est quelquefois brun; il y a, entre le bee et l'œil, une petite tache noire, et un trait de la même couleur descend de chaque côté du cou. Les autres parties inférieures sont ronssitres, et le bee et presque noir.

Cette espèce est la plus commune dans les hallière épais, où elle place, 'au milieu de buissons, un ind dont le diamètre exetérieur n'a que quatre pouces et l'intérieur deux pouces de mi, et qui est tissu avec des petits rameaucre de l'anexaches et flexibles, entremétées de feuilles d'arbre. Li femelle pand deux curls d'égale grosseur aux deux bouts, avec des actives noires sur un fond d'un bleu de ciel, et dont les diamètres sont, l'un d'environ un pouce, et l'autre d'un peu plis de hult lignes. Le plumage n'offre pas de differences ni pour les section propriétées de l'arbre d'un peu plis de hult la remarque qu'il n'avaloit pas les allieurs à la madiers du autres oiseaux, mais qu'il sembloit les nicher comme les quatres oiseaux, mais qu'il sembloit les nicher comme les quatres oiseaux nels sessoits in les secoulers.

s. L'Hana a cose a sous, 'Anra, na '8p., Sallator atricollis. Vicilli: Cet olsess, fort rare au Paraguay, où M. d'Azara n'en a vu que quatre individus, 'a heaucoup de rapports avec le précédent. Long de huit ponces. Il n'a poins de trait blanc ou jaune au-dessus de l'oil l'et dessus du corps est entirérement, hons ils gorge et que partie du devant du con sout tout-is-fait noires au desindividus, et marbrées de brun et noir sur d'autres, oc qui doit proveuir de la différence des ages, les parties inférieures sont d'an blanc rougestre, et le dessous des ailes d'une couleur pertée, jabbes est d'un joune paille et quelquefois grangé. Onne consadir pàs ses holtudes.

3.º L'Hansa a set onance, Azara, n.º 83, Saltator agrantif

11 1 Jung

sellit, Vieill. La longueur de cette espèce excède d'environ trois lignes celle de a précédente une handeitte blanche, qui passe uur l'edi eu parlant du milieu, descend derrière les oreilles où elle prend une teinte flauve qui règne sur la gorge, dessous laquelle est une plaque d'un noir violuté, qui remonte sur les côtés de la tête et sur le front, Le dessus de la tête est univiatre, et toutes les parties supérieures sont de couleur plombée le dessous du cops 1st d'un brun roussitre, et celui des ailes d'un blanc argenté. On voit, sur la penne extérieure de la queue, yers le hout de chaque côté, une tache blanche qui diminue sur la deuxième, etne paroit presque plus à la troisme. Les tarses sout d'un brun clair, et le bec, en général d'une couleur orangée fort vive, est quelquesois rayé de noir.

c. A. T. Hana souvas. Azara, n. 8 45, Solitator salidas, Vicilli. L'oiseau, sinsi nomme par le naturaliste espagnol, d'après une induction isrée de ce qu'il lui a trouvé les alles plus contes, le corps plus arrondic l'es tances plus forts qu'anx précèdens, a buirpouces de longueur. Une tache d'un noirs pelotté, qui commence aux narines, passe aux ses yeux, et couvre toute la partie, inférieure de la tête. Le dessus du corps est brun, le dessous d'un blanc roussirre, et les couvertures inférieures des alles d'un gris de perle. Le bec, noir à la base de la mandibule supérieure, cst d'une couleur orangée sur le reste.

On a pu remerquer dans la description dei quatre premiers habias beaucoup de points de resemblance et des variations qu'in c doivent tenir qu'à l'âge ou au sexe. Ces circonstances, et le petit nombre des individusobservés par un seul naturaliste dans l'améme contrée, paroissent des modifs suffisans pour faire douter de la réalité des quatre espèces, et désirer des études plus suivies, des rapprochemens plus nombreux, avant de prendre une détermination positive : ce capaces portent, d'ailleurs, le même nom- de famille au Paraguay. M. d'Aurar ap prese trop, en général, d'an établir sur de légères différences dans les individus qui lui tomhent sous la main, et il en ést aimi pour l'oisent dont il a fait son habia rougeatre. 8, 56, et pour l'habis tachete; a, 286.

Le premier, saltator rubicys, Vieill., n'a été par lui rencoutré qu'une seule fois; et, avec son ami Nosèda, il a tué le male ce

la femelle qui avoient, comme les autres habias, dix-huit pennes aux ailes et doure à la queue, laquelle étoit étagée. Le mâle avoit sept pouces éteni de longueur totale, et la femelle cinq pouces de moins. Le premier portoit une huppe d'un rouge de feu y le front, les côtés et le derrière de la tête, le dessous des ailes et les pieds étoient d'un brun rougedre; la gorge, les parties inférieures du corps et la queue d'une couleur de vermillon un peu terne, particulièrement sur le ventre; le dos étoit aussi d'un vermillon obscur, et le bec noirdire. La femelle, d'un brun doré sur le corps et sur les ailes, avoit lès arties inférieures de couleur d'or avec des nuaness brunes.

Le second, saltator macelatus, Vicill., dont M. d'Azara n'a vu que trois individus, achetes au Paragany, étoit long d'environ sept pouces; il avoit dix-neuf pennes aux ailes, et la penne caudale extérieure étoit, de chaque côté, plus courte de quatre lignes que les autres. Il avoit le dos brun, les ailes et la queue nointires avec des taches blanches; le dessous du corps étoit d'un roux pale avec de longues taches de couleur brunes ur le devant du cou; les plumes des côtés de la tête et du dessous des ailes, noiratres au centre, étoient brunes sur les bords; les tarses, très-comprimés, étoient noiratres, ainsi que la mandibule supérieure; l'inférieure étoit d'un bleu de ciel.

M. d'Azara a placé trois autres, oiscaux parmi ses habias.

mais il leur reconnoît lui-même plusieurs caractères différens, et la nécessité de les examiner de nouveau ne peut, en consé-

quence, faire la matière d'un doute. Ces oiseaux sont :

1. L'HAMAJAUNE, n. 87, qui avoit le bec non comprimé, gros, un peu courbé et pointu; la mandibule supérieure échancrée profondément aur ses bords, avec une arfet longitudinale en dedans; la langue étroite, a seser forte; les farses robustes, et les douxe pennes de la queue presque égales. Les deux individum observés avoient huit pouces et un quart de longueur; les parties inférieures étoient d'un jaune foncé; l'oil étoit surmonte d'un trait de la même couleur, qui bordoit aussi les couvertures supérieures et les pennes des ailes, dont le fond étoit brun. Le reste du plumage étoit d'un brun jaunâte, et le bec, noirâte en dessous, étoit d'un bleu de ciel en dessous.

2.º L'HABIA PONCEAU, n.º 88, dont M. d'Azara n'a possedé qu'un

seul individu, long de sept pouces deux lignes, et qui avoit, comme le précélent, le bec un peu courbé, tres-pointu, asset fort, non comprimé, et les douxe pennes de la queue presque égales. Le trait qui s'étendoit sur les yeux étoit d'un rouge pouceau très-vir, ainsi que les parties inférieures. Les pennes et les couvertures alaires et caudales étoient bordées de la même couleur, qui, sur les autres parties du corps, étoit dominée par un brun sombre; le bec étoit d'un bleu de ciel obseur.

5.º L'Hasta vart, n.º 39, qui avoit le bec fort, mais moins gros que ne l'ont généralement les habias, et plus comprimé sur les côtés; la mandibule supérieure, à laquelle on remarquoit une échancrure, étôit aussi plus courbée, quoique l'inférieure foit d'orite, la langue étôit plate et pointure, et de petits poils moirs recouvroient en partie les narines, d'où partoit un trait rougekire qui passoit sur les yeux. Le dessus de la têté étôit d'un brun qui a'éclaircissoit sur les côtés et par derrière; le manteau et la gorge étoient d'un vert jaunâtre; les ailes étoient jaunes, mais leurs barbes et celles des pennes caudales étoient brunes, la poitrine et les autres parties inférieures étoient blanches; le becétoit d'un rouge de corait, terre en dessus et bleu en deasous.

Cet oiseau, fort commun au Paraguay et jusqu'à la rivière de la Plata, fréquente les halliers épais, il sy rencourte seul ou par paires, et sa voix sonore exprime quatre fois de suite le mot torribio. Sonnini pense que c'est le bruant à poitrine et alies jaunes, emberias chrysoptera, Lath.; et, selon M. Vieillot, il a dans le bec de grands rapports avec les pyrangas, dont la mandibule supérieux edfre la méun échanerure.

Ou trouve, dans le genre Habia du nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, plusieurs espéces non décrites par M. d'Azara: ce sont, d'une part, les habias grivert, à cravate noire, vert-olive, dont le premier est extrait du genre Coracia; et les deux suivans du geure Tanagra; d'une autre part, les habias à épaulettes bleues, noir et blanc, tacheté, à gorge blanche, et à tête rousse, auxquels M. Vieillot a'indique pas de synonymes.

HABIA GRIVERT: Saltator virescens, Vieill.; Coracias cayennensis, Gmel. et Lath., figuré dans les planches enluminées de Buffion, n.º 616, sous le nom de grivert ou rolle de Cayenne.

13

Cctoiscau, que M. Cuvier, Reg. Anim., p. 401, regarde comme un tangara, avoit éte raprocché par M. d'Atara, de son habia à sourcils blancs, n.º 81; mais il en differe surtout par son bec, qui est rouge, tandis que ce dernier l'a presque noir. Du reste, le givert, long d'euviran neuf pouces, a la queue un peu étagée, tout le dessus du corps d'un vert-olive, et le dessus du rair securiré.

HABLA CRAVAR NONE: Solkator melmopti, Viciki, Tanigra melanopii, Lath.; Camail ou Cravate de Buff., pl. enl., 71.6, fig. 5. Le mâle de cette espèce, qu'on trouve à Cayenne dans les lieux découverts, a la tête, la gonge, le deviant du con noire, et le resse du plumage d'une candré biesaître; la femelle est, dit-on, brunc, et le jeune mâte est roussière sur les parties qui cost aniver chez le mâté edulte.

HABIA, VEXT-OLIVE OU DUE CAANDS BODS: Salision oftweenes, Vicilia, I Transgrum magnas, Ginche et Latal; ph. enil. de Buff., n.\* 205. Cet uiseau, qui fréquente les grands bois de Cayenne et les lieux découverts, est d'une couleur olivaire sur la Rêc, et derriréer du cou et tout le demas du corps, le dessous est d'un blanc roussitre plus foncé sur les plumes anales. Les couleurs de la femelle sont les mêmes.

HAMA TAGURTÉ A CORCE RANCELE, Solitator allicolità, Vicili, Les sourcità est la gorge de cet oiseau de Cayerare sont baleno; les porties supérieures d'un gris remòtrani, et les parties infétrieures d'un gris clair, avec des taches longitudinales brunes. Il. Vicilitat, à qui l'imitivitar a para jeune, lais a rouvé de grands rapports avec l'hobis griseri; mais te bec avec de coluiria point déchanceure, et la samofibble supérieure de l'autre en avoit une profende. Le uneue autrez a, dans un autre controlt une profende. Le uneue autrez a, dans un autre controlt, rapproché l'oiseau dont il s'agit, de l'habbis jaunes in l'autre de l'habbis paunes.

Habla a divallatins hautes Saltator eyanopierus, Vicili, Cette capère du Bréal, dont la table est on peu asspérieure à celle du tangura blust, a le plumage d'un gris bleu à refleta verts, et plus foncé sur le corps que dessous; muis ce qui le distingue particulièrement, c'est une grande marque d'un bleu d'outremer que le male a sur le haut de l'aile, où elle présente à forme d'une épaulette.

Hania nora er saanc; Saltator melanoleueut, Vieill. Cet oisean de l'Amérique méridionale a la tête, la gorge, le cou, le dessis du corps, les siles et la queue noirs, ainsi que le haut de la poitrine, où cette couleur se terninie pur une grande échancrure, dont les deux extrémités descendent sur les flancs. Le reste du plumage est d'un beau blanc. La mandibule supérieure du bec est noire, et une tuche de la même couleur se remarque aux bords de la mandibule inférieure; dont le reste est isunatre.

HABA A TÂTE ROUBES Sallator rafecepillus, Vicill. Cet îndividu, envoyé du même pays que le précédent, est décrit comma ayant la tête, la nuque et toutes les parties inférieures rousses, le front et le ventre d'un noir roussatre, et le dos, ainsi que aqueue, d'un gris bleutare, les alles noires et bordées de gris à l'extérieur : le bec, d'abord jaunatre, et ensuite d'un noir bleutère. Les couleurs, non encore fixes, des différentes parties du corps de cet oiseau et du précédent, donuent lieu de penser qu'is ne sont que des jeunes dont les différences tienuent à l'âge ou au sexe, et qui peut-être appartiement à l'espèce de l'habia derevate soirs, dont its ont la taille. (Ca.D.)

HABILLA. (Bol.) On lit dans le Recucii des Voyages, que ce num est donne dans le voisininge des coltes de l'Amérique méridionale baiguées par la mer des Antilles, à un arbre du genre des héjuques, hippocrates, dont le fruit est nemme Réve de Carrhagéne. Son amande, bonne, à manger, est aussi regardée dans ces pays comme un achiérie puissant contre la morsure des serpens. (J.)

HABITATION, STÂTION, (Bot.) L'habitation d'une pinne et le pays un elle croit spontantement, a stutiou est la place où elle aime à végéter. L'habitation du ris, par exemple, est dains l'inde, et sa station dans les endroits marcèageux. C'est sous le rapport de la station que les plantes sont distinguées en aquatiques, marines, fluvintiles, fontinales, marécageures, terredités, alpines, rampestres, sylvatiques, ett. (Mass.)

HABITATION DES INSECTES, (Entom.) Quelques auteurs de l'Alistoire des Insectes, et en particulier Fabricius dans sa Philosophie entomologique, désignent ainsi les lieux et les substances où se développent les diverses espèces d'inacètes.

Sous le rapport des lieux ou des régions, voici les noms par lesquels la plupart des naturalistes désignent les divers points de la surface du globe. Comme ce ne sont pas tout-à-fait ceux que nos géographes emploient, il est bon de savoir ee que Linnæus, Fabricius et les autres auteurs ont indiqué lorsqu'ils ont dit qu'une espèce d'insectes vivoit, se développoit ou habitoit dans tel climaf. Ainsi,

Celui des Indes, correspond aux régions comprises entre les tropiques en Asie, en Afrique et en Amérique. Il n'y a point là d'hiver; l'eau n'y gêle jamais; la respiration ne laisse pas distinguer les vapeurs de l'haleine; la saison des pluies, qui dure quelquesois la moitié de l'année, correspond à l'hiver. Les plus hauts degrés de chaleur et de froid sont compris entre les trentequatrième et vingt-huitième degrés du thermomètre de Réaumur.

Le climat d'Egypte est à peine différent de celui des Indesil y fait une chaleur si forte et si constante pendant la moitié de l'année que les œuß des autruches, placés sous le sable, y éclosent saus autre incubation; pendant l'autre moitié viennent les pluies ou les inondations du Nil.

Le climat Méridional ou Austral, s'étend de l'Ethiopie jusqu'au esp de Bonne-Espérance: l'air y est dit tempéré, quand il est de dix-huit à douze degrés au-dessus de zéro, L'Amérique méridionale, le Pérou, le Brésil sont désignés sous ce nom de elimat austral.

Le climat Méditerranéen, comprend tout le littoral de la Méditerranée, l'Arménie ou partie de l'Asie, l'Italie, la Gaule Narbonoise, l'Espagne, le Portugal. Il s'étend depuis Paris jusqu'au tropique du Cancer.

Le climat du Nord, septentrional ou boréal : il renferme le nord de l'Europe entre Paris et la Laponie.

Le climat d'Orient qui comprend le nord de l'Asie, la Sibérie, la Tartarie et partie de la Syrie, où le froid est très-intense pendant l'hiver.

Le climat Occidental ou de l'ouest, correspondant à l'Amérique du Nord, au Canada, comprend le Maryland, la Pensylvanie, la Caroline, la Virginie. On y rapporte aussi le Japon et la Chine.

Enfin le climat des Alpes, c'est-à-dire toutes les régions élevées où, selon la température de la région, il règne des neiges éteruelles. Là l'hiver est très-long, l'été très-court, et l'air trèsrare ou peu condensé. Il s'y rencourte très-peu d'insectes, ainsi que dans toutes les régions élevées, où ces animaux ne font que passer dans leurs mierations.

Quant aux substances qui servent à la nourriture des insectes, nous en traiterons sous ce nom. Linnæus a déjà donné une dissertation dans laquelle il indique les plantes dont se nourrissent les insectes. Elle est insérée dans le tome III des Anémités académiques, sous le titre suivant Hospita insectorum. Flora, et dans celle qu'il a initialée Pandora insectorum. M. Jacques Bret a publié, sur ce même sujet, un travail beaucoup plus complet sous le titre de Flore des Insectophiles, à laquelle il a joint un extrait d'un manuscrit de M. Bosc sur le même sujet.

On trouve des insectes dans les eaux douces, sous la forme de larves ou dans l'état parfait, mais très-peu dans les eaux salées. Tous se nourrissent de matières organisées, vivantes ou mortes, nouvellement détruites ou altérées depuis long-temps. Les uns attaquent les racines, le bois, l'écorce, les feuilles, les fleurs, les fruits des végétaux. Ouelques familles d'insectes s'attachent aux graines, tels sont les bruches, les charançons; d'autres aux feuilles, comme le plus grand nombre des larves des lépidoptères, des chrysomèles; d'autres attaquent les tiges, les pédoncules, les pétioles, les sarcocarpes, Il en est qui ne vivent que dans les tiges des monocotylédonées; d'autres dans les champignons. Quelques uns ne sucent que le nectar des fleurs, ou les sucs qui suintent naturellement de la surface des végétaux : d'autres, comme la plupart des pentatomes, des scutellaires, des cigales, des pucerons, percent le tissu même des organes pour en pomper les sucs. Il en est de même des espèces d'insectes qui se nourrissent des humeurs des animanx vivans ou morts. Voyez à l'article Nounnirune DES INSECTES. (C. D.)

HABITCH. (Ornith.) Voyez HABCH. (CH. D.)

HABIT-UNI. (Ornith.) Montheillard a ainsi appelé un petit oiseau de la Jamaïque, placé avec ses demi-fins, et qui est la fauvette habit-uni, des méthodistes, motacilla campestris, Linn., et sylvia campestris, Lath. (Cs. D.)

HABITUS, PORT, MANIÈRE D'ÉTER, CONFORMATION, CONFIGURAtion dans les insectes. (Entom.) Les auteurs d'histoire naturelle désignent sous le nom d'habitus, de caractères habituels, une certaine conformité d'apparences, d'analogie de formes, de structure, de mœurs et de transformation dans des espèces qui uest d'ailleurs repprochéen d'après d'autres caractères plus spéciaux et qui distinguent ces geures et ces familles. La plur part des estemologistes onst, sans l'avouer, consulté avec proner supports lorsqu'ils out rapproché les espèces. Linneus et Fabricius y onteu les plusgrands égards, quoique ce dernier, dans sa l'hilosophie Entomologique; ait dit: Nimis hobitus daharere, cet stultition, loco sapienties, invesire, quum habitus déterminari et describi haud passib.

L'habitude est, en effet, difficile à exprimer; c'est une sorto de physionomie dont on est frappé au premier coup-d'oil, et dont il est difficile de se readre compte. C'est une sorte de sentiment naterel, d'issiantel qui ne peul frapper que celui qui a beaucoup va et qui a su conserver la mémoire des formes, et qui est un excellent indice du caractère ou de la nature de l'Objet observé.

Les caractères habituels sont tirés de la ressemblance dans les métamorphoses : c'est ce qui est évident pour certains ordres, comme pour les coléoptères, les hémiptères, les lépidoptères, Mais il n'en est pas de même, par exemple, pour les hyménontères. dont les uns, comme les uropristes, proviennent d'une larve qui sosuffit à elle-même, qui est agile, et qui change de lieu à volonté sous la forme de chepille; tandis que la plupart des autres hyménoptères ont passé leur premier àge sous la forme de vers blancs, apades, nourris par leurs parens ou déposés au milieu de leur nourriture. Il en est de même de. certaines larges de diptères comme de celles des tipules et de la plupart des hydromies qui ressemblent, plus ou moins, à des chenilles; tandia que d'autres sont tout-à-fait apodes. La même observation pourroit encore s'appliquer à l'ordre des névroptères, dont quelques uns, comme les odonates ou les libelles, sont agiles sous leurs trois états de larves, de nymphes et d'insectes parfaits, tandis que les stégoptères, comme les fourmilions, subissent une métamorphose complète.

Si l'on considéroit ainsi successivoment la structure et les mours dans les différens ordres, en reconnoitroit qu'il y a récllement des points de conformation habituelle qui autorisant et nécessitest la distinction des familles, sandis que



d'autres circonstances analogues ne doivent pas réellement être prises en considération.

On pourra voir, au mot Arrinas, que beaucoup d'insectes n'appartiennent réellement pas rect ordre, quoiqu'ils soient privés d'alles, puisqu'on en voit parmi les coléoptères, tels que la femelle du lampyre ver-luisant, quelques meloès, qui a'ont que des rudimens d'élytres. Parmi les orthoptères, plusieurs gyrllons et locustes, des mantes; parmi les névroptères, des pooques et des termites, et même les forbicines. Enfin, beaucoup d'hémiptòres, comme les puerenns, les cochenilles femelles, la punaise des lits; des lépidoptères, comme les femelles, la punaise des lits; des lépidoptères, comme les fouelles des quelques bombyoes; parmi les hyménoptères, de fourmis, des mutilles, des ichneumons, etc.; parmiles diptères, les mélohoques. Le nombre même des alies es suffit pas pour faire déterminer qu'um insecte est de l'ordre des diptères. Ainsi, quelques oféphémères, des cochenilles, des pueceons, et même que ques oféphémères, des cochenilles, des pueceons, et même que ques cofépôtères, n'entréellement que deux siles.

La structure même des ailes n'autoriseroit pas le rapprochement de certains genres. C'est ainsi que , parmi les hémiptères, la plupart des collirostres, comme les eigales, ont de véritables ailes de névroptères , tandis que leur transformation et le bec qui constitue leur bouche, les éloignent tout-à-fait des névroptères. Parmi les lépidoptères, quelques espèces de papillons diurnes, comme le gazé, l'apolton, sont privées des écailles qui garnissent les ailes et elles ressemblent par là à des névroptères; des hémiptères, au contraire, tels que les aleyrodes, ont des ailes semblables à celles des hombvecs. C'est encore ainsi que, par le port seulement, on voit des coléoptères, comme les molorques, qui ont la forme et l'apparence des ichneumons ; d'autres , comme quelques zonitis , dont la bouche rappelle celle desabeilles et de quelques autres' hyménoptères. Il y a de même, dans presque tous les ordres, des espèces qui ressemblent à d'autres, dont la structure, les mœurs , les métamorphoses sont tout -à-fait différentes. Tels sont les perce-oreilles et les staphylins, les flates et les noctuelles, quelques mantes avec des raphidies, des panerpes avec quelques hémiptères, des phryganes avec des noctuelles, des guêpes, des philanthes avec des sésies, des distères qui ont rei le nom de eraboniformes, d'ichneumonées, de bourdons,

d'apiformes, de mellins, comme quelques asiles, stratyomes, cénogastres, ayrphes. Eafin, il est des diptères, tels que les mélophages, les nyctéribles, qui ressemblent à des poux, à des trombidies.

On voit, par cette énumération d'espèces d'ussectes qui ressemblent à d'autres tout-à-lait différentes dans l'ordre naturel, qu'il ne faut pas que le naturaliste s'en rapporte à la première apparence. Au reste, il en est des insectes comme de certaines plantes qui ont le port d'autres végétaux, ou au moins avec lesquels ils ont quelque analogie dans les feuilles, les tiges, les racines. C'este eque les botanistes ont souvent exprimé dans le nom de l'espèce: ainsi, parmi les renoncules, il en est à feuilles de plantain, de parasasie, d'ophioglosse, d'aconit, de platane, de rue, de persil, de cerfonil, de millefeuille, de lierre, etc.; et, dans la famille des bec-de-grue, tels que les pelargonium, géranium, les analogies sont beau-coup marquées encore. (C. D.)

HABLITZ. (Ornith.) L'oiseau qu'on nomme ainsi en Perse est la fauvette des Alpes ou Pégot, motacilla alpina, Gmel.; accentor alpinus, Mey. (Cn. D.)

HABLITZ (Mamm.), nom que l'on trouve appliqué, dans les planches de l'Encyclopédie, au muspheus de Pallas. Voyez Pré. (F. C.)

HABZELI. (Bot.) Cette plante de Sérapion est un poivre noir, piper oblongum nigrum de C. Bauhin. (J.)

HACCHIQUIS. (Bot.) Vovez CHISSIPHUINAC. (J.)

HACH. (Ornith.) Flacourt dit, p. 164 deson Histoire de Madagascar, qu'on y appelle ainsi une sarcelle de couleur grise, dont les ailes sont rayées de vert et de blanc. (Cs. D.)

HACHAL-INDI (Bot.), nom péruvien de la belle-de-nuit, nyctago, suivant Clusius et Pison. Les Espagnols qui habitent le Pérou la nomment marabillas ou maravillas. (J.)

HACHE ou ACHE D'EAU (Bot.), nom vulgaire de la berle à feuilles larges. (L. D.) HACHE ou BATON ROYAL. (Bot.) L'asphodèle rameux est

HACHE ou BATON ROYAL. (Bot.) L'asphodèle rameux est quelquefois désigné ainsi. (L. D.)

HACHES DE PIERRE. (Min.) Les armes ou les instrumena de pierre connus sous les noms de haches, de casse-tête, de ceraunites, de sécures, de pierres de foudre ou de circoncision se découvent asses souvent dans les fouilles, dans les attérissemeus ou dans les tombeaux des vieux Celtes. Ces pierres travaillées, dont la forme est généralement celle d'un cône aplati latéralement et tranchant a sa base, considérées sous lepoint de vue minéralogique, présentent une suite de suistances pierreuses, asser dissemblables, mais généralement solides, dures, tenaces, et ausceptibles de se laisser polir et aiguiser par le frottement.

La roche qui semble avoir été employée de préférence à la confection de ces instrumens de guerre, est une espèce de jade d'un vert obscur, qui se fond aisément, au chalumeau, en un verre brun; mais, outre cette pierre tenace qui conserve parfaitement les arêtes et le tranchant, on a fait usage de la roche cornéenne, du jaspe, du porphyre, de la variolithe, de la calcédoine, du basalte et du silex blond pyromaque, Ce dernier surtout, par la faculté dont il jouit de se casser en éclats longs, droits et minces, semble avoir été très-recherché par les premiers habitans des Gaules, non seulement pour la fabrication des haches et des coins, mais encore pour celle des couteaux et des dards de flèches : car on trouve encore en France les traces et les débris de quelques uns des ateliers où l'on façonnoit ces divers instrumens ; et M. Jouannet , qui a fait beaucoup de recherches sur ces armes antiques dont on trouve un grand nombre aux alentours de l'ancienne Vesunna (Périgueux), les a décrites dans une dissertation pleine d'intérêt, qui fait partie de l'Aunuaire de la Dordogne pour 1819.

A quelle époque les haches do pierre étoient-elles en usage? à quelle époque a-t-on cessé de s'en serrir? comment parvenution à le stailler d'une manière aussi élégante et aussi uniforam, saus le secours du fer? comment leur donnoit-on le poil qui nous surprend encore? comment emmanchoit-on soilidement ces pierres lisses et coniques? parquelle conformité remarquable les habitans des iles de la mer du Sud fibriquent-lis encore aujourt lui des haches de pierres parfaitement semblables, pour la forme, à celles que l'on trouve sur tous les points de l'Europe, et qui sont les monumens des premiers ages de la civilisation? Voilà des questions du plus grand intérêt, et auxquelles il seroit deside de répondre d'une magière saisfaisante. (Bana)

HACHETTE. (Entom.) On trouve ce nom parmi ceux des papillons d'Europe, décrits par Ernat. C'est le Bonnven rau.

Voyez ce nom, tom. V, pag. 119, n.º 5. (C. D.)

HACHIC (Bat.), nom denné dans l'Inde, suivast Clusius, à l'arbre dont on retire le cachou, plus consu dans les mêmea lieux sous celui de sate. Cet arbre estune espèce d'accesia, commune en divers lieux méridianaux de l'Asie. (J.)

HACHILLE. (Bot.) Voyez HABALTB, (J.)

HACHOAC (Ornith.), un des noms vulgaires de la carneille corbine, corvus carane, Linn. (CH. D.)

HACQUETIA. (Bot.) Necker separe du genre Astrantia, sous ce nom, l'astrantia epipactis, dont les fleurs sont en têtes portées sur une hampe. (J.)

HACUB. (Bot.) Vaillant, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, désigne le gundelia de Tournefort sous ce nom, sous lequel il étoit connu dans le Levant. (J.)

. HADAGZ. (Ornish.) L'oiseau désigné sous ce nom et sous ceux de hadok, hedah, haddaych ches les Arabes, est le milan étolieu, milves ctolius de M. Savigny, qui, p. 29 des Oiseaux d'Egypte et de Syrie, lui donne pour synonymes le falco ægyptius et le falco der de Gmelin. C'est le même oiceas dont le mom est écrit par Forskal, p. VI, n.\*1, haddaj; et par Bruce, t. 5, p. 175, de la traduction françoise, édit. in -4.\*, haddaya. (Cn. D.)

HADAK (Bot.), nom arabe du selanum cordatum de Forskal. (J.)

HADAS (Rot.), nom hébreu, suivant Rauvelf, du myrte ordinaire, qui est indiqué comme l'as de l'Arabie heureuse. (J.)

HADDA DAS. (Ornith.) Les colons du cap de Bonne-Espérance donnente ce mon à un oiseau du gener Tantalus, que John Barrow ne désigne pas d'une manière plus particulière dans son promier Voyage dansla partie méridionnle de l'Afrique, tom. 2, p. 51 de la traduction françoise. (Cn. D.,

HADDAI, HADDAYA. (Ornith.) Voyer Hanaa: (Off. Ans.) HADELDB (Ornith.), nom donné par les colons, dans le nord du cap de Bonne-Espérance, à un oiseau dont il exprime asset bien le cri, et qu'ils appellent aussi Habanass. Voy. comot. (Om. D.)

1

HADES (Bot.), nom arabe, suivant Rauvolf et Daléchamps, de la lentille ordinaire, très-cultivée dans les environs d'Alep. M. Delile la nomme ads. (J.)

HADGINN. (Mamm.) Voyez Hansinn. (F.C.)

HADHAD. (Bot.) C'est sous ce nomarabe qu'est connu le suc appelé ly cium par Dioscoride, qui est extrait d'un arbre nomné zoroa, suivant Rauvolí. On le treuve décrit et figuré par Daléchamps, sous le nom de Lycrox, auquel nous renvoyons pour de plus grands détails. Il est dans Clusius sous celui de Hadath-(1.).

HADJAL (Ornith.), nom arabe d'un gallinacé que Forskal, Descriptiones Animalium, etc., désigne, p. 11, par l'expression latine de phasianus meleagris. (CR. D.)

HADJINN. (Mamm.) Suivant Forskal, un des noms arabes du dromadaire. (F. C.)

HADOCK (Ichthyol.), un des noms de l'églefin. Voyez Mo-RUE. (H. C.)

HADUTANA (Bot.), nom d'une cypéracée de l'île de Ceilan, mentionnée par Eurmann, qui est le scirpus capillaris de Linnœus. (J.)

HAEGER.(Ornith.) C'est, en suédois, le héron commun, ardea major et cinerca, Linn. (CH. D.)

HAEGNO (Mamm.), nom américain par lequel on désigne, suivant M. d'Azara, les coatis, que l'on rencontre isolés dans les lieux déserts : ce nom, en effet, signifieroit qui va seul. (F. C.)

HAEHER. (Ornith.) Ce nom et ceux de haer, haetzel, haetzler désignent en allemand, suivant Gesner et Aldrovande, le geai commun, corvus glandarius, Linn. (Cs. D.)

HÆLBE. (Bot.) Voyez Helben. (J.)

HÆLVAK (Bot.), nom arabe, suivant Forskal, de son sælanthus digitatus, espèce de cissus, dont les feuilles acides sont employées en tisane dans les fièvres. (J.)

HÆMACATÉ (Erpétol.), nom d'une Virène. Voyez ce mot. (H. C.) HÆMANTHUS. (Bot.) Voyez HEMANTRE. (POIR.)

HÆMARAGHO (Bot.), un des noms donnés dans l'île de Ceilan, suivant Linnœus, à son ludwigie oppositifelia. (J.)

HÆMASTICA. (Ornith.) Ce terme désigne la barge rousse, limosa rufis de Brisson, scolopax lapponica, Linn. (Cn. D.) HÆMATOPUS (Ornith.), nom latin du genre Huitrier. (CH.D.) HÆMATOXYLUM. (Bot.) Voyez CAMPREHS. (POIR.)

HAEMFLING (Ornith.), nom suedois de la linotte commune, fringilla linota, Linn. (Cs. D.)

HAEMODORUM. ( Bot. ) Voyez Hamodore. ( Poir. )

HARNCKRA. (Bot.) Les auteurs de la Flore du Pérou avoient d'abord fait sous ce nom un genre qu'ils ont reconnu ensuite être une espèce de celastrus. Ils out postérieure ment transporté le même nom à un autre qui a été conservé. D'une autre part, M. Salisbury a fait un haenckea, du portulacaria de Jacquin, elaytonia portulacaria de Linnæus. (1.)

H.EFFNERITE. (Min.) On avoit proposé de donner ce nom à cette variété particulière d'amphibole, qui a été ensuité beaucoup plus connue sous les noms de trémolite et de grammatite. M. Galitain assure que c'est M. Hæpfner qui l'a découverte le premier dans la vallée Levantine, et qu'elle n'a jamais été trouvée dans celle de Trémola. (B.)

HÆRANDA. (Bot.) A Ceilan, on nomme ainsi le ricin ordinaire, suivant Hermann et Linnæus. (J.)

HÆRATULÆ. (Foss.) Luid a donné ce nom aux huîtres fossiles. (D. F.)

HAERBA. (Mamm.) On donne ce nom comme étant celui du hérisson en Egypte. (F. C.)

HAERFOGEL (Ornith.), nom suédoix de la huppe, upupa epops, Linn. (Cs. D.)

HAERNIA. (Bot.) La plante ainsi nommée par Sérapion, est reportée par C. Bauhin à une dont le fruit, semblable au poivre, est un peu strié, et celle-ei est nommée par Linnæus vitez trifolia. (J.)

HÆRUCA. (Estas.) C'est le nom que Zeder, et Gmelin dans son édition du Systema Natura de Linneus, avoient proposé de substituer à la denomination de pseudo - echinorhynolus, employée par Goëte pour désigner da genre de vers intestinaux teltement rapprochés des vériables echinorhynques, que M. Rudolphi n'a pas cru le devoir adopter. En effet, il est probable que l'absence de trompe rétractile qu'on a cur redurquer dans l'echinorhynchus muris, type de ce genre, tient à un délaut d'observation. M. Rudolphi n'a cependant pas toujours pensé ainsi, puisque, dans ses premiers travaux, il avpit rapporté à ce genre une autre espèce trouvée dans le hérisson : c'est maintenant son echinorhynchus napæformis. Voyez Echinoanynque et Pseudo-Echinoanynque. (De B.)

HÆSINN. (Mamm.), nom allemand de la femelle du lièvre. (F. C.)

HAFERK. (Bot.) Voyez HASACH. (J.)

HAFFARA (Ichthyol.), nom d'un poisson du genre des sargues. Voyez Sargue et Spare. (H. C.)

HAFF-HERT. ( Ornith. ) L'oiseau auquel on donne ce nom et celui d'haubest dans les îles Féroë, est le pêtrel cendré ou fulmar, l'equus marinus de Clusius, le mallemuke de Martens et de Willughby, procellaria glacialis, Linn. (Ch.D.)

HAFFPADDE. (Ichthyol.) A Heiligoland, on appelle ainsi le gras-mollet ou lompe, poisson du genre Cyclorière. Voyez ce mot. (H. C.)

HAFKIN (Ornith.), nom flamand de l'autour, falco palumbarius, Linn. (Cn. D.)

HAFLAX (Ichthyol.), un des noms suédois du saumon. (H. C.) HAFLE (Ichthyol.), un des noms de la dorade, corrphana

hippurus. Voyez Conyprène. (H. C.)

HAFSAGG (Malacoz.), nom suédois du clio boréal. (DEB.) HAFS, "HAFUS (Bot.), noms arabes de la noix de galle, selon Daléchamps. (J.)

HAFS-TJAEDER (Ornith.), nom suédois du cormoran, pelecanus carbo, Linn. (CH. D.)

HAFSULA. (Ornith.) Cet oiseau, cité dans le Voyage d'Olassen en Islande, tom. 3, p. 261, est le sou de bassan, pelecanus bassanus, Linn. (Ch. D.)

HAFTIRDILL. (Ornith.) Olafsen et Polvesen disent, tom. 5, p. 268 de leur Voyage en Islande, que ce nom est donné, à une espèce de grèbe. (Cs. D.)

HAGARD. (Fauc.) On appelle ainsi le faucon qui a été pris hors du nid, et qui s'apprivoise plus difficilement. (CH. D.)

HAGARRERO (Ornilla.), nom que porte à la baie de Dusky, dans la Nouvelle-Zélande, une grande espèce de colombe, citée par M. Temminck, dans son Histoire des Pigeons. (Cn. D.)

HAGEDASH. (Ornith.) L'oisean auquel ce nom et celui de hadelde sont donnés par les colons du cap de Bonne Espérance, et dont le D. Sparrmau parle, tom. 1, in-4.°, de son Voyage, p. 301, est une espèce de tantale, tantalus hagedash, Lath., ou ibis hagedash, Vieill. (Cu.D.)

HAGÉE, Hages. (Bot.) Cenre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des caryophyllées, de la pentandrie monogynie, très-voisin des polycarpon, caractérisé par un calice à cinq folioles; cinq petales échancrés; cinq étamines; un style simple : une capsule supérieure, à trois côtés, à une seule loge; les semences nombreuses.

Ce genre ne differe essentiellement du polycarpon que par le nombre de's étamiose so plus, et celui des styles en moias. M. de Lamarck, qui en est l'auteur, l'avoit nommé polycarpau. La consonnance de ce nom avec celui de polycarpon a détendamié Ventenat à y substituer celui d'Augea, nom latin ét. Delahaye, jardinier-botaniste, qui, employé dans le voyage entrepris pour la recherche de La Peyrouse, découvrit su pic de l'énériffe l'espèce qui a servi de type à ce genre. Willdenow l'a nommé moliée dans son Hort. Bert

HAGGE DE TENERIFFE : Hagea Teneriffe, Vent.; Polycarpea Teneriffæ, Lamk., Journ. d'Hist. nat., vol. 2, p. 3, tab. 25. Plante herbacée, étalée sur la terre, dont les racines fibreuses poussent un grand nombre de tiges diffuses, rameuses, articulées : les feuillessont vertes, opposées, verticillées, inégales, spatulées, un peu mucronées au sommet, accompagnées de petites stipules scarieuses, verticillées. La panicule est terminale, rameuse, dichotome, presque en corymbe, composée de petites fleurs panachées de vert, et de blanc argenté, les terminales ramassées par petits paquets, accompagnées de bractées stipulaires, scarieuses, blanches, argentées; les folioles du calice concaves, lancéolées, blanches et scarieuses à leurs bords; la corolle un peu plus courte que le calice; les filamens courts, un peu membraneux à leur base. Le fruit est une capsule ovale, aigue, à trois faces, enveloppée par le calice persistant. Cette plante a été découverte sur le pic de Ténériffe. On la cultive au Jardin du Roi.

Hacés Dzs Drozs: Hages indices, Vent.; Polycorpne indices, Lamk., I. c., pag. 8; Achyvantes corymbose, Linn.; Burm., Zyd., tab. 65, 82; 1; Boccon., Mus., 44, tab. 39. Plante de l'ite de Ceilan, dont les tiges sont herbacées, su peu pubescentes, cylindriques, articules, rameuses, longued d'environ un pict. gamies de feuilles linéaires, opposées, très-étroites, un peu pubescentes, aiguës, des stipules en forme de paillettes, de petits paquets de feuilles axillaires, qui appartiennent à des ranceux non euveloppés. Les seurs sont blanches on un peu rougeàtres, disposées, à l'extrémité des rameanx, en conymbes dichotens ou agglomérés, les capsules unitoculaires, à trois valves, polyspermes.

HAGÉA A PERILIES DE ONAPARE: Hagea gnaphalodas, Pers., Synops.; Polyearpes, Poir., Encycl., Suppl.; Polyearpes my-crophylla, Caván. in Ann., n.º 7, pag. a6. Cette plante a été découverte par Schousboë au royaume de Maroc. Il "avoit nommée illecérum gnaphalode; mais été appartient évidemment à ce genre par su corolle. Ses tiges sont dures, conchées, presque ligneuses; les rameaux mous, nombreux, tomenteux, surtout dans leur jeunesse; les feuilles sessites, épaisses, blanches, tomenteuses, un peu arrondies, petites, entières ou fégi-rement crénclées; les fleurs réunies par paques à l'extrémité des sameaux y les bractés blanches, scarieuses, agglomérées; les folioles du colice tomenteuses; cinq pétales blancs, tancéo-lés, une fois plus courts que le calice; cinq étamines, le atémate obus, pileux à sa base que capsale à trois valves, monospermes, s'ouvrant à leur sommet.

H. céte A LANGES et BULLES: Hage a Luifo fais, Poire, Mellia laifolia, Willd., Enum. Plant., 1, pag. 26; Polycurpea laifolia, Encyel., Suppl. Cette capéce, très-rapprochée de l'hoges Tenerifie, en diffère par ses tiges presque ligneous et non herbacées, d'ailleux diffuses, très-rameuses, glasques, presque tondes, un peu pabasecrates; les fleurs sont disposées en corymhes terminaux et touffeu; les calices argentés et scarieux. Cette plante croit dans l'êle de l'épécifié. (Pons.)

HAGENIA. (80.1) Les cinq angles aigus du calice du sapomaria porrigou, avoient été jugés par Mocneh un caractére suffisant pour former sous ce nom un genre mouveau qui n'a pasété admis. Le Cosso o l'Asvassivi (voy, ce moi), décrit par Brace, est sussi maistenant nommé hageirà par les botanistes. Chi-

HAGIAS (Bot.), nom arabe de la prune, suivant Daléchamps. (3.)

HAGISTER (Ornith.), nom sous lequel la pie, corvus pica, Linn., est vulgairement connue en Augleterre. (Cn.D.) HAGLEHEY (Bot.), nom caraîbe, cité par Surian, et relaté dans le Catalogue de Vaillant, d'une espèce de mauve des Antilles. (J.)

HAGLURES. (Fauc.) Les taches des pennes des faucons se désignent par ce nom et par celui d'aiglures. (CH. D.)

HAGOJO (Ichthyol.), nom qu'aupres de Marseille on donne à l'orphie, esox belone, Linn. Voyez Onene. (H. C.)

HAGUIMIT. (Bot.) Voyez Aimit. (J.)

HAGUR (Ornith.), un des noms hébreux de l'hirondelle, eu latin hirundo. (CH. D.)

HAHER (Ornith.), nom allemand du geai commun, corvus glandarius, Linn. (Cs. D.)

HAHLE (Ornith.), nom allemand, suivant Frisch, du bouvreuil, loxia pyrrhula, Linn., que, selon Gesner et Aldrovande, on nomme aussi hail dans le même pays. (Cs. D.) HAHN (Ornith.), un des noms du cog en allemand, suivant

Rzaczynski. (Cn. D.)

HAHUOL, MALAHUOL. (Bot.) Rumph dit qu'à Amboine on nomme ainsi son caprificus amboinensis, espèce de figuier. (J.)

HAI-ALEM MAOVI. (Bot.) Dans l'Egypte, suivant Prosper Alpin, on nomme ainsi une plante aquatique, qu'il prend pour un stratiotes, mais qui est un genre distinct sous le nom de Pistia. (J.)

HAIALHALEZ. (Bot.) Voyez BAIAHALALEN. (J.)

HAIAS. (Bot.) Dans le grand Recueil des Voyages, 'publié par Théodore Dehry, il est fait mention d'une racine de ce nom, cultivée dans l'Amérique, laquelle est tubéreuse comme la patate, et employée de la mêure manière comme nouriture. Clussius, cité par C. Bauhin, la nomme aise; imais l'un et l'autre ne donnent aucune indication qui puisse aider à déterminer le genre de la plante qui la fournit; on la dit seulement semblable à la patate. (J.)

HAIDSCHWAMM (Bot.), nom allemand que l'on donne, à Nordlingue, au champignon de couche, agaricus edulis, Bull. (Lem.)

HAINGHA (Ornith.), nom donné, selon M. de la Billardière, dans les îles des Amis, à une petite perruche à tête bleue. (Cu. D.) HAIRA. ( Mamm.) Voyez Eina. (F. C.)

HAIRE ou HERE (Mamm.), nom du cert commun à l'age d'un an, au moment où ses dagues vont commencer à paroitre. (F. C.)

HAIRI. ( Bot. ) Voyez EBENUS. (J.)

HAIRON. (Bot.) Rauvolf parle d'une variété du palmierdattier, ainsi nommée, dont les dattes sont plus alongées. (J.) HAIRON. (Ornith.) Voyez Héron. (Cn. D.)

HAIS (Bot.), nom arabe, suivant Daléchamps, de l'espèce

de froment distinguée sons celui d'épeautre. (J.)

HAITSING. (Örnüth.) L'oiseau que les Chinois nomment ainsi est, dit Grosier, tom. 13 de l'Histoire générale de la Chine, in-4.°, p. 428, le plus guerrier, le plus courageux, et celui qu'ils regardent comme le roi de leurs oiseaux de proie. Il est assez rare, et ne paroit que dans la province de Chensiet dans quelques cantons de la Tartarie. Lorsqu'on en prend un, on est obligé de le porter à la cour, et de le remettre aux officiers de la fuconnerie de l'empereur. (Cn. D.)

HAJ (Ichthyol.); nom suédois des Squales. Voyez ce mot.

(H. C.)

HAJE (Erpétol.), nom spécifique d'un serpent d'Egypte, qui est incontestablement le véritable aspic des anciens, et que nous décrirons à l'article Nasa. (H. C.)

HAKÉE (Bol.), Hakea, Vaubier, Encycl. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des proléacets, de la tétrandrie monogynie de Linnæus, offrant pour esractère essentiel: Une corolle à quatre pétales; point de calice; quatre étamines placées sous le sommet des pétales; un ovaire pédicellé, muni d'une glande unitatérale; un style; un stigmate turbiné et mucroné. Le fruit est une caspute à une seule loge, à deux valves, confenant deux semences ailées.

Ce genre, institué par Schrader, adopté par Cavanilles et par la plupart des autres botanistes, est le même que le conchium, plus récent, de M. Smith. Il a de très-grands rapports aved les banctsie, dont il differe par ses fleurs solitaires et non réunises en chatons, par ses capules, à une seule loge. Les sepés, toutes originaires de la Nouvelle-Hollande, sont aujourd'hui très-noubreuses. On en compte plus de quarante: nous ne mentionnerons ici que les plus remarquables. Ce sont des ar-,

20.

brisseaux à feuilles simples, roides, souvent mucronées. Les fleurs sont solitaires, latérales, axillaires ou terminales.

HARSE A FELILIEN DE NOUX; Hakea rueifolia, Labill., Nov. Holl., 1, 19a, 50, 4th. 59. Arbrisseau dont la tige est droite; glabre, cylindrique, haute de cinq à six pieds: les branches chargées de rameaux courts, alternes, pileux vera leur somet; garnis de feuilles éparses, preque esseiles, touffues, ovales-nucronées, longues de six ou huit lignes, légèrement tuberculeures, un peu pileures. Les fleurs sont latérales, solitaires, axillaires, pédonculées: le fruit est une capsule d'un brun noipatre, un peu tuberculée, médullaire et subéreuse en dedans, ovale, obtuse, à deux valves. M. Rob. Brown en a observé une variété à feuilles elliptiques, pétiolées, rudes et ponctuées en dessus, tomenteusse en dessous

HARSE EN MASUE; Hakos clavata, Labill., Nov. Holl., 1, Cette espece est remarquable par ses feuilles presque en los me de masue, par ses capsules munics à leur sommet d'un éperon dorsal à chaque valve; ses tiges sont hautes de quatre à ciag picés; ses raneaux glabres: les feuilles éparses, sessiles, up peu épaisses, longues d'environ trois pouces, arrondies, élargies et mucronées à leur sommet, rétredies vers leur base. Les fleurs sont solitaires, latérales, médiocrement pédonculées: les capsules ovales, longues de huit à dix lignes, médiocrement pédecilées, aigués à leurs deux extremités, à deux valves; chaque valve portantsur le dos un éperon court, épais, oblique et obtus.

Les feuilles de cette espèce, ainsi que celles de l'hakea gib, bosa et epiglottis, mentionnées ci-après, macérées dans l'eau, puis broyées, fournissent des fils fins, soyeux, assez solides pour être employés dans les arts.

HAKÉE EN FOISMAB! Hakea pugioniformis, Cavan., Jeon.
rar., 6, tab. 535; Hakea pulchella, Sert. Hann, tab. 17; Conchium longifolium et pugioniforme, Smith; Trans. Linn., 9, 9, pag. 121 et 122; Lamberita terrifolia, Gentra, F. Carpol., 5, tab. 217; Conchium corniculatum, Willd., Enum., 3, pag. 141. Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de sept à huit pieds, sur un tige revêtue d'une écorce brune. Le bois est blanc; les rameaux étalés, quelquefois pendans; les feuilles alternes, toujours vertes, étroites, glabres, cylindriques, longues de

rum ny Gersel

trois pouces, surmontées d'une pointe courte et rougeâtre. Du centre d'un hourgeon ovale sort un pédoncule court, velu, d'uisé en trois ou quatre pédicelles uniliores, presque en ombelle. La corolle est blanche, fort petite; les pétiales velus; une glande; junuâtre à la base de l'ovaire : la capsule cet vois le às a partie inférieure, relevée en crête vers son milieu, ridée, prolongée en forme de poignard, trés-aigué, longue d'un pouce; les semences noirâtres, convexes, rudes à leur surface.

Haste zw sosse; Hakea gibbora, Cavan, Je, rar., 6, tab. 534. Cette espèce diffère de la précédente parla forme de ses fruits. Elle s'élève à la hauteur de six où huit pieds. Son écorce est brune; son bois blanc; ses feuilles éparses, nombreuses, venles dans leur jeunesse; glauques, eylindriques, términées par une pointe rouge, Les capsules sont axillaires, pédonculérs, presque ovales, rétrécies et obtuses à leur sommet, relevées en bosse un peu au-dessous, de la grosseur d'une petite noix; les valves ligneuses, s'ouvrant jusqu'à leur base, de trois couleurs à leur face interne; les semences noires, surmontées d'un alle presque noirâtre.

Hasts śneucown: Hakea epiglottis, Labilli, Now. Moll., i, pag. 30, tab. 40. Quoique cette plante ât de grands rapports avec le hakea gibboas, elle a'em'distingue suffisamment par la forme de sea feuillea et par celle de ses capsules. Sa tige s'élève au plus à la bauteur de cinq ou six pieds, divisée en rameaux tomenteux dans leur jeunesse, garnis de feuillea alongées, rés-éterioies, rétrécies à leur base, d'àbord courbées en expépuis redressées, couvertes, dans leur jeunesse, d'un duves roussitre, longues de deux ou tròis pouces. L'es fleurs sont solitaires et latérales, les capsules épaisses, tuberculées, presque en cœur, fortement rélichies, terminées paruue longue pointe mucronée, s'ouvrant en deux valves ligeueuse dans leur milieu.

HAKÉS A CAPSUES CODURESS: Hakea dactyloides, Cavan., 6, Lo. 73., 6, 4, bb. 555; Conchium dactyloides, Vent., Malm., tab. 110; Banchia dactyloides, Lamk., Ill. gen., tab. 54, fig. 3; Gertin., de Früel., tab. 47. Arbrisseau très-rameux, dont le bois est traversé de rones rongatures. Ses feuilles sont éparses, ovales-lancéolées, glabres, coriaces, mucronées, longues de quatre pouces. Les fruits consistent en capsules axillaires, médiocrement pédônculées, glabuleuses, un penovales, longues

d'un pouce, raboteuses en dehors, à deux valves ligneuses, s'ouvrant jusqu'à leur base, renfermant une semence plane, convexe, surmontée d'une aile brune; l'intérieur des valves d'un brun rougeatre dans le fond, d'un jaune blanchatre vers les hords.

HAKÉM ACTOCLAISE: Hakea acicularia, Rob. Brown, Trans. Linn., 10, pag. 18; [Conchium aciculare, Vent., Malm., 1, 111. Cette plante a des tiges droites, cylindriques, divisées en rameaux alternes: les dernières ramifications un peu soyeiuse, garnies de feuilles éparses, sessiles, glabres, aticulées, de la longueur des fruits, munies en dessous, vers leur mijleu, de deux stries peu marquées; les pédoncules hérissés, de la longueur des calices: ceux-ci sont parfaitement glabres; les capsules un peur idées et rélevées en bosse, lacureuses en declans-

Hakke nusis; Hakea rugosa, Brown, Trans, Linn., 10, p. 179. Ses tiges sont étalées; ses feuilles filiotmes, glabres, entières, un peu plus longues que les fruits; les capsules courhèes, en ovale reaversé, ridées, munies d'une crête de chaque côté, terminées par une pointe lisse, subulee, aosendante Dénie hakeg plezilis, Brown, 1. c., les feuilles sont filiformes, un peu comprimées; les capsules elliptiques, lisses, un peu convexes, légèrement aigués.

HAKÉÉ, A ALES BLANGRATRIS; Hakea legeoptera, Brown, l. c. Cette plante a des tiges droites, der Faneaux redressés, efficilés, un peu flexueux; les feuilles entières, cylindriques, une fois plus longues que le fruit. Les capsules sont ovales, relevées en. bosse vers leur base, un peu comprimées vers leur sommet; les capsules d'un blanc cendré. Dans le hakea olique, Brown, l. c., les rameaux sont tomenteux les feeilles quindriques et entières; au-dessous de l'ovaire une glande placée sur le sommet oblique du pédoncule; les calices soyeux; les capsules relèvées en bosse, un peu noueux plantes.

HAMÉ LUSÉALAS, Hales linearis, Brown, J. C. Sez tiges e divient en rameaux glabres, garnis de l'euilles linéaires-lancéolées, très-entières ou munies de quelques d'ents épineuses, sans nervures, point ponetuées; les fleurs réunies sur un pédoncule commun, glabre, en faisceaux sxillaires et terminaux; les capsules un peu comprinées, pourvese de deux épecons. Dans le hakes florida, Brown, J. c., les feuilles sont étroites, lancéolées, légèrement ponctuées, un peu rudes à leurs bords, munies de dents épineuses; le pédoncule communainsi que les rameaux, un peu pubescens; les capsules un peuconvexes, armées de deux éperons.

HANÉE A FEGILLES DE SAULE: Hakes seligna, Brown, 1. c.; Embolhrium selignum, Andr., Bot. Rep., tab., 215. Embolhrium salicifilium, Vent.; Conchium salicyfolium, Smith, Trens. Linn., 9, pag. 124; Conchium salicyfolium, Gertin., F. Carp., 3, tab. 219, Ses tigesse divisent en raumeaux glabres, garnis de feuilles alongées, lancéolces-aigués, très-entières, à une seule nervuese, telegabres, scarieuses à leur sommet. Les capsules sont axillaires, relevées en bosse, carénées de chaque côté; comprimées à leur sommet. (Poss.)

HAKELAR. (Ichthyol.) En Norwège, on donne ce nom aux jeunes saumons. (H. C.)

HAKEURIBI. ( Bot. ) Voyez Doronigi. (J.)

HAKIK (Ornith.), nom hébreu du pélican, pelecanus onocrotalus, Linn. (Cs. D.)

HAKINRIGI. (Bot.) Voyez Dononici. (J.)

HAKUS. (Ornith.) Les Perses donnent ce nom et celui de gakus au grand-duc, strix bubo, Linn. (CH. D.)

HALACHIA (Ichthyol.), l'un des noms de l'alose, poisson

du genre Cures. Voyez ce mot. (H. C.)

HALACHO. (Ichthyol.) Ce nom, comme le précédent, sert

à Marseille pour désigner l'alose. Voyez Caurés, (H. C.)

HALADROMA. (Ornith.) Illiger, Prodromus. Mamm. et Avium, p. 274, a donné à son 151, genre doiseauxee nom qui signifie courant sur l'eau, in mari cursitans, aux pétrels pélécanoïdes de M. de Lacépèlle, et il a iodiqué comme espèce appartenant à ce genre, le pétrel plongeur, procellaria urinatrix, Gmel. (Cu. D.)

HALÆS, HALKA (Bot.), noms arabes du sælanthus rotundifolius de Forskal, reporté au genre Cissus dans la famille des vinifores, llest nomméen Egypte oud neh roumy, suivant M. Deljle. (J.)

HALALAVIE. (Oratih.) On trouve parmi les siseaux qui, suivant Flacourt, Histoire de Madagascar, p. 166, fréquentent les hois de cette île, le nom d'halalavie appliqué à un petit oiseau gris ayant le bec d'un perroquet : c'est vraisemblablement une perroche. (Cs. D.)

HALAIZELIN. ( Bot.) Daléchamps dit que ce nom arabe, cité pa Sérapion, et signifiant grain-de-selin, est céui du souchet comestible, cyprau-seuelente, qu'u a défà été mentionné dans ce Dictionnaire sous celui de Ducichikum. Voyes ce mot. [J.].

HALAMEH. (Bot.) Selon Forskal, on nomme ainsi dans l'Arabie un gremil, qui est le lithospermum callosum de Vahl. (J.)

HALBFELCH (Ichthyol.), un des noms allemands du cozégone de Wartmann. C'est celui qu'il porte pendantsa cinquième année. (H. C.)

HALBELOSSER (Ichthyol.), nom danois de l'hémiptéronote, Gmelin. Voyez Hémipteronote. (H. C.)

HALBFUCHS (Mamm.), note allemand qui signifie demirenard, ct qu'on a donné au Carcajou. Voyez ce mot: (F. C.)

HALBOPAL. (Min.) Les minéralogistes de l'École de Werner donnent le nom d'halbopal à différentes variétés de notre quarz résinite, et à la plupart de celles que nous avons désignées pendant quelques années sous le nom de pechstains, dénomination dont on a abusé comme de tant d'autres. Voyer Нудоруждук. (Вядяр.)

HALBOURG. (Ichliyol.) Sur nos côtes, on appelle ainsi une espèce de hareng plus gros que le hareng comimun, et qu'on pêche isolément après le départ de ce dernier. Ce poisson n'a jamais ni œuß ni laite. On ne sait encore s'il doit former une espèce particulière. Voyez Currise. (H. C.)

HALBRAN. (Ornith. ) Voycz Hallebran. (Ch. D.)

HALBRENE. (Fauc.) Ce nom, qui s'écrit aussi albrène, désigne l'oiseau de vol dont les pennes sont rompues. (Ch. D.) HALCEDO. (Ornith.) Ce nom et celui d'haleyon se trou-

vent, dans les anciens auteurs, à la place des mots alcedo et aleyon. Voyez HALLYON. (Cn. D.)

HALCON. (Ornith.), nom générique des faucons en espagnol. (Ch. D.)

HALCYON (Ornith.) Ce mot, qui désigne l'aleyon ou martin-pècheur, étoit naciennement prononcé avec aspiration, et on l'écrivoit avec un h. Quoique Aristote ne parle distinctement que d'unc seule espèce d'aleyon, on a supposé, d'après un passage équivoque, qu'il s'agissoit, dann'sson avec de l'après un passage équivoque, qu'il s'agissoit, dann'sson avec

ticle, de deux oiseaux différens, et Belon, en appelant aleyon muet notre martin-pécheur, malgré les cris assez perçans qu'il fait eatendre, surtout lorsqu'il s'envole, a donné le nom d'haleyon vocal à la rousserole, surdus arundinaceus, Linn. Pour les jours haleyonides, qui ont donné lieu à des récits fabuleux, voyet Diss saletonispes. (Cm. D.)

HALE. (Iehthyol.) On appelle ainsi un poisson du Nil, qui est l'heterobranchus bidorsalis de Geoffroy. Voyez Hataro-Branche. (H. C.)

HALEC ou ALEC. (Ichthyol.) Gesner nomme ainsi un petit poisson qu'il regarde comme le plus vil de tous, fæx piseium, et qui, selon Columelle, n'est bon qu'à servir de nourriture aux autres. (Voyez Gesner, de Aqual., p. 39.)

On trouve aussi dans Artédi (Ichthyol., part. v), le mot halee comme synonyme de hareng, ce en quoi il est d'accord avec Rondelet. (H. C.)

HALECIUM. (Polyp.) M. Ocken sépare sous ce nom de genre quelques espèces de sertulaires, dont la plus connue sert de type au genre Thoa de M. Lamouroux, et auxquelles il assigne pour caractères génériques, d'avoir plusieurs tubes réunis entre cux pour foruser une tige commune. Les espèces qu'il y range et qu'il subdivise en deux sections, suivant que la tête est droite ou pédiculée, sont les sertalaria halecinum, prinosa, veriteillate et gelations. Voyer Servatante. (Dr. B.)

HALECULA. (Ichthyol.) L'anchois est désigné par ce nom dans Belon. Voyer Engraule. (H. C.)

HALEKY. (Bot.) Le croton aromaticum est ainsi nommé à Amboine, suivant Rumph, qui en avoit fait son halccus littorea. (J.) HALESIA. (Bot.) Le genre que P. Browne avoit fait sous

ce nom est maintenant le guettarda de Linnæus, et le halesia de Loefling est devenu un trichitia. Ellis a donné, à un autre genre voisin du styrax, ce nom qui lui a été conservé. (J.)

HALESIER, Haleia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, deurs complètes, monopétales, de la famille des élenacées, de la dodésandrie monogynie de Linnmus, offrant pour caractère esseptiel: Un calice fort petit, à quatre dents; une corolle grânde, ventrue, campanulee, divisée à son limbe en quatre lobes courts; doure à seine élamines; les filamens réunis en tube à leur base, soudés sur la corolle; un ovaire inférieur; un style; un stigmate simple. Le fruit est une noix, oblongue, à huit pans, recouverte d'une enveloppe; quatre des angles munis d'une membrane en forme d'aile; quatre loges monospermes, surmontées du style persistant.

Ce genre a été consacré au célèbre Hales, auteur de la Statique des Végétaux. Il comprend des arbriseaux asset élégans, originaires de l'Amérique septentrionale, à fleurs blanches, latérales, pendantes, formant, par leur ensemble, une grappe presque terminale. Leurs feuilles sonts'imples, alternes, approchant de celles du merisier. Ces arbrisseaux réussissent asset bice en pelien terre dans notre climat. On en décore les boquets où ils produisent un effectasser agréable, étant placés parmi les c, tires et les arbressed Judéc. Ils donnent des fleurs abondantes, étant cultivés dans un bon fond de terre; il leur faut peu de so-leil. On les multiplie par marcottes, qui ne sont bien enrainées qu'au bout de deux ou trois mois ; ils fournissent aussi en France des graines mûres qui ne l'évent souvent que la sconde année.

HALÍSHBA O QUATER ALES: Heleisis detreptores, Linn.; Lamk., III., gen., tab. 404; Gærtin., de Fruct., tab. 32; Ellis, Act. Asgli., vgl. 51; p. 531; t. 22, fig. A; Cateab., Carol., 4; tab. 64; Gavan., Diss. Bol., n." 497; tab. 186. Arbrisseau qui s'étère à la hauteur de quinne à dix-huit picels, chargé de rameaux labes, cylindriques et alternes. Les feuilles sont pétiolées, alternes, oblongues, aiguês, acuminées, légèrement dennées en leurs bords, vertes en dessus, plus pâles et légèrement cotonneuses en dessous, principalement dons leur jeunesse, longues de quatre pouces sur deux de large; les pétioles pubaccens, pour vus asserssonvent de quelques petits tobercules glandnieux.

Les fleurs sont d'un blanc de neige, pendantes, latérales, pédonculées, réunies trois ou quatre ensemble par petits bouquets sur les vieux bois; elles é panouissent dans le mois de mai, avant l'entier développement des feuilles; les pédoncules sont pubescens, elecatice court, persistant; la corolle campanulée, à quatre lobes, grosse comme le bout du doigt : les fruits oblongs, quadrangulaires, à quatre ailes rétrécies vera leur base, mucronées au sommet par le style persishant. Cet arbrisseau est originaire de la Carolline; il perd ses feuilles tous les hivert. On le cultive au Jardin du Roi.

Hatástra a deux attes Halesia diplera, Lian., 5 spec., 656; Willd., Arêr., 138; Cavann., Diss. Bot., 6, pag. 358; fab. 187; Ellis, Act. Angl., vol. 51, tab. 951, fig. B. Cette espèce, qu'on pourroit soupçonner n'être qu'une variété de la précédente, en diffère par ses feuilles beaucoup plus grandes, à peine acuminées à leur sommet, glabres, douces et molles en dessous par un duvet de petits poils très-courts, seulement visibles à la loupe. Le fruit est pourvu de deux grandes ailes, les deux autrestrès-courtes, etle style persistant qu'ile termine extmoins long. Ce fruit renferme une noix dure, cannelée, divisée intérieurement en quatre loges, dont deux avortent très-souvent; chaque loge renferme une semence. Cet arbiris au croit dans la Caroline et la Pensylvanie. Il est cultivé dans plusieurs jardins de botanique de l'Europe. Il demande la même culture que le précédent.

HALSSIBA A ERTIES PLEUS S, Halssia parviflora, Mich., Flor. Bor. Amer., 2, pag. 40. Oct arbrisseau est distingué des deux especes précédentes, par ses fleurs beaucoup plus petites, auxquelles succèdent des fruits également petits, fortement rétrécis à leur base, ayant la forme d'une massue, pourvue de quatre ailes courtes, inégales. Michaux rejette, comme insuffisante, la distinction des sepèces, établie d'après les feuilles, et les glandes situérs sur le pétiole, ces parties étant très-sujettes à varier, et la présence des glandes n'étant point constante. Le caractère spécifique doit être tiré particulièrement des fleurs et des fruits. Cette plante croît dans la Floride, aux environs de Matempa. Il est trèl-probable qu'elle pourroit être cultièré en France aussi bien que les deux espèces précédentes. (Pons.)

HALEUR (Ornith.), espèce d'engoulevent, autrement nommée engoulevent à lunettes, caprimulgus americanus, Linn. et Lath. (Cr. D.)

HALEX. (Ichihyol.) Chez les anciens, on appeloit ainsi une sorte de sauce composée avec la saumure et les entrailles d'un petit poisson, sans doute l'anchois ou la sardine. V'byez Geurés et Enganue. (H. C.)

HALFE (Bot.), nom arabe, suivant Forskal, d'une graminée qui est le lagurus eilindricus de Linnæns, saccharum cilindricum de Lamarck (J.)

HALI. (Ornith.) Ce nom désigne la poule dans la Nouvelle-Calédonie. (CH. D.)

M. Savigny, dans ses Observations sur son Système, p. 11, explique d'une manière très-curieuse, et avec beaucoup de asgacité, le passage, jusque-là fortétrange, où Pline dit, d'après l'auteur du traité de mirabilibus ausculius, que les halinetus, ou aigles de mer, proviennent du mélange de divers aigles et ajoute que leurs petits sont de l'espèce des ossifraga, et que de celles-ci naissent de petits yautours, lesquels produisent de grands vautours, qui sont inféconds. M. Savigny, rangeant les grands oiseaux de proic dans une ordre de filiation qui présente la dégradation des rapports par lesquels les espèces sont liées entre elles, fait voir que rien ne s'offre au-delà du dernier rang, auquel on a pu, dans un'étens figuré, appliquer l'épithète d'infécond. (Cs. D.)

HALICA. ( Bot. ) Voyer CHONDAUS. (J.)

HALICACABUM. (Bot.) Ce nom avoit d'abord été donné par Camerarius à un coqueret, physain angulata, dont le principal caractère générique est un calice renflé en forme de vessie. Rumph, dans son Herb. Amb., l'à donné aussi his coriade, corindam de Tournefort et Adinson, cardiopermum. de Linneus, qui « également un calice renflé. Rivin le nommoit viccioria vicciaria de Valuinja des Malbares, le pirudekkà des Bramens, (J.)

HALICTE, Halietus. (Entom.) M. Latreille a nommé ainst un sous-genre d'insectes hyménoptères, de lu famille des mellites et du genre des andrènes. (C. D.) HALICORNE (Mamm.), nom tiré du gree, qui signific fille marine, et qu'illiger a donné au genre qui se compose de la seule espèce de dugong.

Cet animal a l'organisation générale des cétacés : il est privé de pieds de derrière ; sa queue se termine par une nageoire horizontale; ses membres antérieurs, quoique composés intérieurement des parties essentielles, qui constituent ceux des mammiferes, sont tellement enveloppés par la peau, qu'ils sont transformés en véritables nageoires; le cou est si court que la tête ne paroît point distincte du corps : mais les halicornes ne respirent point par des évents : leurs levres sont garnies de moustaches; quelques poils se développeot sur leur pean, et ils ont aux deux machoires des molaires à couronne plate, ce qui les distingue essentiellement des cétacés proprement dits : aussi forment-ils, dans cet ordre, avec les lamantins et les'stellaires, la division des cétacés herbivores établie par M. G. Cuvier. Leurs molaires sont au nombre de trois à chaque machoire; elles ont des racines distinctes de la couronne, et semblent composées chacune de deux cônes réunis par le côté; leur machoire supérieure, qui se reploie à son extrémité, en descendant sur l'inférieure, a deux incisives proprement dites, qui, ne se trouvant point opposées à d'autres dents, se développent sans résistance, et deviennent de véritables désenses. Le Duconc : Trichechus dugong , Gmel.; Renard , Poissons des Indes, pl. 34, fig. 180. Cet animal a la tête arrondic vers le haut, oblique du front au museau, et brusquement coupée par un museau vertical qui la termine: cette partie de la face est formée par la levre supérieure, qui pend de chaque côté de la bouche, et y forme deux larges babines mobiles et charnues, carrées en avant, arrondies en bas, et recouvrant latéralement une partie de la machoire inférieure : ces babines sont parsemées de petites épines cornées, de la longueur d'un ponce environ, qui sans doute sont des moustaches, des organes du toucher : elles laissent entre elles une échancrure en avant de la machoire supérieure, qui reçoit l'extrémité de la machoire inférieure, au - dessus de laquelle on aperçoit de chaque côté la pointe des défenses. L'intérieur de ces levres est gerni de verrues cornées, que l'animal, à ce que l'on suppose, emploie à arracher les algues dont il se nourrit. Les narines forment

deux fentes paraboliques, rapprochées à l'extrémité supérieure du museau ; l'ouverture de l'oreille est très-petite , et n'est point accompagnée d'une conque externe. Les yeux sont simples et petits; les nageoires ne présentent aucun vestige d'ongles; seule-· ment elles sont garnies en dessous, près de leur bord antérieur. de callosités verruqueuses. La queue est horizontalement échancrée en arc de cercle. Le corps est plus large à son milieu qu'à ses extrémités, et le côté de la queue est plus mince que le côté opposé. La peau est lisse, avec quelques poils épars. Un individu, pris près de Singapour, et dont on doit la description et l'anatomie à MM. Diard et Duvaucel, avoit sept pieds de long, et voici quelques unes des observations qu'il leur a offertes: lls ont trouvé suspendus dans les chairs de chaque côte, en face de la huitième vertebre lombaire, deux os étroits et plats, c'est-àdire, des rudimens de bassin; ses vertebres étoient au nombre de cinquante-deux, et ses côtes de trente-six. Les ventricules du cœurétoient séparés à leur origine; les poumons n'étoient point lobulés; et la trachée-artère étoit bifurquée immédiatement au-dessous du larynx. Le foie étoit divisé en deux larges lobes, et la vésicule du fiel recouverte par un lobe plus petit, et en forme de langue. Les reins étoient gros, et la vessie pouvoit s'étendre considérablement,

L'animal avoit deux estomaes; le second plus petit que le premier, et, près de son orifice, deux cœcums coniques. Le gland de la verge avoit deux lèvres plissées, grandes et écartées, entre lesquelles sortoit un tubercule conique, percé, à son extrémité, par l'orifice de l'urêtre sectte verge étoit longue, grosse, et renfermée dans un fourreau légérement saillant.

Le dugong se trouve dans la mer des Indes; les Malais l'appellent douyong, et estiment tellement sa chair, qu'elle est réservée pour la table du Sultan et des rayas. (F. C.)

HALIDRYS. (Bot.) Stackhouse caractérise ainai ce geure, qui nigst qui un demembrement de celui des Fueus : Substance de la fronde coriace; une membrane rétiforme, intermédiaire; des urcéoles remplies de mucilage, éparses sur toute la fronde et fixées après la membrane centrale; rameaux munis d'une côte; fruits muqueux terminaux; groupes de séminules plongés dans un mucilage rétiforme.

Les fucus résiculeux, dentelé et canaliculé sont les espèces

principales de ce genre, et sont décrits à l'article Fucus, §. 6 et 10. Stackhouse en cite huit autres. Voyez sa Néréide Britannique, seconde édition.

L'halidrya de Lyagbye répond aux genres Siliquaria et Fiutularia, Stack., réunis. (Voyes Foces, §, 4 et 7.) Il ledéfinit de « la manière suivante : Fronde comprimee, rameuse; réceptacles latéraux ou terminaux, mucilagineux à l'intérieur, et remplis de tubercules spénifieres, (Lex.)

HALIEUS. (Ornith.) Ce nom, tiré du grec al neue, piseator, a été donné par Illiger au gense Phalacrocorax de Brisson, qui renferme les cormorans, en y comprenant la frégate. (Ch. D.) HALILIG. (Bot.) Voyer DELEGI. (J.)

HALILIG. (Bot.) Voyez DELEGI. (J.)

HALIMATIA. (Bot.) Belon, dans son Voyage du Levant, parle d'un arbrisseau de cenom qui paroitêtre le même que le halimus, dont on forme des haies, et dont les sommités sont honnes à manger. (J.)

HALIMEDE, Halimeda. ( Corallin. ) M. Lamouroux sipare sous ce nom un certain nombre d'espèces de corps orginisés de la famille des corallines, parmi lesquelles en effet Pallas, Linnæus, Ellis, Solander et beaucoup d'autres zoologistes les rangent, et dont M. de Lamarck a fait son genre Flabellaire, en y réunissant cependant plusieurs autres espèces. que M. Lamouroux distingue sous le nom générique d'udotée. Ce sont réellement de véritables corallines phytoïdes, mois dont les articulations sont en général beaucoup plus planes, plus élargies, ce qui donne à l'ensemble de la coralline un aspect flabelliforme. Du reste, quant à la structure, elle est tont-à-fait semblable à celle des corallines ordinaires, c'est-s-dire, qu'elles sont composées d'un axe fibreux, élargi et encroûté d'espace en espace d'une écorce assez peu créatrice. Ellis est le seul observateur qui ait pu apercevoir, à la surface des espèces d'Amérique, des traces évidentes de pores qu'il suppose polypifères. M. de Lamarck leur trouve des rapports avec les alcyons, tandis que d'autres, et surtout des observateurs italiens . pensent que ce sont des corps organisés végétaux.

Quoi qu'il en soit, on ne trouve ces espèces de corallines ou d'halimédes que dans les mers des pays chauds, et d'autant plus qu'on se rapproche des mers équatoriales. Adhérentes aux rochers sous-marins, elles sont toujours fort petites; l'eur couleur est verte dans l'état vivant ; elles deviennent blanches en se desséchant. Ou en trouve ordinairement dans ce qu'on nomme dans les pharmacies mousse de Corse.

3.º L'Halusène fransse: Halimeda incrassata, Ellis, Corall., à tab. 25, fig. a A; Corallina incrassata, Gmel. C'est l'espèce la plus commune dans les collections y les articulations de formes asser variables sont larges et planes, d'autant plus qu'elles sont plus inférieures. Des mers des Antilles.

Il nous semble, comme le propose M. Lamouroux, qu'on doit regarder comme une simple variété de oelle-ei, la corallina monile, d'Ellis et Solander, tab. 20, fig. c.

2. L'HALDHÉDS MULINGAUE, Halimeda multicoulis, Limck., Ann. du M., t. 20, p. 502. Il paroit que celle-ci diffore principalement de la précédente par le grand nombre de ses tiges, et parce que les articulations inférieures sont presque cylindriques, et les supérieures planes, cunéiformes et peu lobées. On fgnore as patries.

5.º L'HALINÈDE IRRÉGUERE ; Halimeda irregularis, Lamx., Poly F. Flex., pl. 11, fig. 7. Cette espèce, qui vient aussi de la mer des Antilles, a sea articulations plus petities et polymorphes. Elle me paroit avoir beaucoup de rapports avec la coralkina tridens, Soland. et Ellis, tab. 20, fig. a, qui vient des mêmes mers. et qui a sea sorticulations aplaties et à trois lobes.

4. L'HALISÈOR RAQUETTS: Halimeda opendia, Lamx., Pallas, Ellis, Corall., tab. 25, fig. b B. Espèce dont les articulations sont comprimées, ondulées et réniformes. Elle se trouve dans la Méditerranée. M. Lamouroux peque que Pallas l'a confondue à tort avec la suivante.

5.º L'HALIMEDE TUNE; Halimeda tuna, Lamx., Polyp. Flex., pl. 11, fig. 8 a, b. Les articulations sont comprimées, presque discoides. De la mer Méditerranée.

Je doute que cette espèce soit réellement distincte de la précédente. (DE B.)

HALIMENIA. (Bot.) HALYMENIA. (LER.)

HALIMUS. (Bot.) C. Bunhin designoit sous ce nom plusieurs espèces d'arroche, atriplex, et Rumph le donne aussi au genre Sessivim, qui est le halimem de Loefling. Lacuna, un des commentateurs de Dioscoride, faisoit aussi du troée un ha-fimus, et le même nom étoit donné par Tragus au loniera

xylosteon de Linnæus. Browne, dans son Histoire de la Jamaique, nomme de même une autre plante, qui est le portulaca halimoides de Linnæus. (J.)

HALINATRON. (Min.) Le carbonate de soude impur que l'on rapporte d'Egypte, et celui que l'on recueille sur les murs de certains édifices, ont été désignés par quelques naturalistes sous la dénomination d'halinatron. Voyez Soude carronatie, Naraon, (Barad).

HALION, HELION, (Bot.), noms arabes de l'asperge, selon Daléchamps. (J.)

HALIOTIDE, Haliotis. (Malacoz.) Genre de mollusques extrêmement aisé à reconnoître : aussi a-t-il été admis par tous les zoologistes; mais sur la place duquel, dans la série, il est assez difficile de se décider : c'est cependant presque toujours auprès des patelles et des subdivisions de ce genre qu'il se trouve ordinairement rangé, par la plupart des méthodistes. Aussi Linhæus; qui n'a pas établi de familles, le place-t-il immédiatement avant le genre Patelle. M. de Lamarck a varié dans presque tous ses ouvrages : ainsi, dans la première édition de ses Animaux sans vertèbres, il en faisoit un genre de la seconde section, c'est-à-dire, de coquilles sans canal et sans, échancrure, et le mettoit entre la testacelle et le vermiculaire : dans sa Philosophie zoologique, c'est un genre de la famille des auriculaires, dans laquelle entrent aussi les genres Melanopside, Mélanie et Lymnée; enfin, dans l'Analyse de son cours, ainsi que dans sa Méthode conchyliologique, les haliotides sont rapportées avec les patelles, et sans subdivisions, dans une famille particulière, sous le nom de macrostomes. M. G. Cuviér n'a pas moins varié que M. de Lamarck. Dans la première édition de son Règne animal, c'est un genre placé entre les spatelles et les nérites. Dans les tableaux d'anatomie comparée il en est encore à peu près de même; et. dans la deuxième édition du Règne animal, it est mis avec toutes les subdivisions du genre Patelle, sauf les patelles ellesmêmes, dans une famille à luquelle M. Cuvier donne le nom de Schribranches. (Voyez ce mot). M. Duméril, dans sa Zoologie analytique, le range dans deux de ses familles; savoir : dans ses dermobranches, non seulement avec les patelles, mais encore avec les doris, les colides, et même les oscabrions; et plus loin, il le reporte dans celle qu'il nomme adelobrânches, avec la famille des limaçons, celle des laplysis, il es planorbes et tous les cyclostomes marins et fluviaities. M. Ocken en fait un genre de la troisième famille de la froisième tribu de son ordre trois, et il met dans cette famille les patelles, les phyllidies, les oscabrions. C'est pour nous le type d'une sousdivision dans la acetion des megastomes, et très-probablement celui d'une famille particulière. M. Schweiger, dans son Histoire naturelle des Animaux sans vertèbres, imite entièrement M. Cuvier.

Les caractères de cegente sont: Corps o valaire, très-déprimé, pour vu inférieurement d'un large pied qui le déborde presque de toutes parts; et dans sa circonférence, d'une double frange garnie de filamens tentaculaires: tête bien distincte, avec quatre tentacules, dont deux plus grands, un peu aplais, et deux plus courts, prismatiques, portant les yeux au sommet; cavité branchiale siutée à gauche, contenant deux longues branchies inégales, et terminée antérieurement par deux lobes inégaux du manteau : coquille très-déprimée, ovale, à spire très-base, presque postérieure et altérale; à ouverture très-ample; leborq gauche ou columellaire replié et tranchant; une série de trous parallèles à ce bord, dont les antérieurs seuls sont perforés et servent au passage des lobes tentaculiformes du manteau

Les haliotides ont réellement quelques rapports avec les patelles, et surtout, avec les fissurelles. Leur corps est cenendant encore beaucoup plus déprimé et moius conique : toute la partie inférieure est formée par un large disque musculaire servant d'organe de locomotion ; le dessus offre également. dans sa partie médiane, un espace ovalaire assez large, qui est aussi musculaire, et qui, provenant du pied, s'attache à la coquille; c'est, jusqu'à un certain point, le muscle de la columelle des autres mollusques à coquille spirale, et en même temps l'origine de la disposition du muscle adducteur des bivalves. De toute la circonférence de cet espace musculaire naît le manteau, qui est fort mince tant qu'il est appliqué sur la masse des viscères, et qui s'épaissit à mesure qu'il la dépasse. Son hord double, mais sans aucune trace de frange, règne dans toute la circonférence du corps de l'animal et borde la coquille. 'sans qu'il y ait division, si ce n'est en avant et à gauche :

en effet, dans cet endroit il est assez profondément fendu en deux lobes plus ou moins pointus, dont le gauche depasse sensiblement le droit. Dans le reste de son étendue de ce côté. c'est-à-dire, entre le côté gauche du muscle supérieur et le bord lateral de ce même côté , le manteau forme une route assez vaste pour la cavité branchiale, qui, par conséquent, est toutà-fait à gauche, et se prolonge fortement en arrière. Entre le pied et le bord du véritable manteau se trouve une assez large membrane évidemment musculaire, qui règne dans toute la circonférence du corps de l'animal, avec une seule échancrure antérieure pour le passage de la tête, c'est-à-dire qu'elle nait sur les côtes de celle-ci, en dehors des tentacules. Elle est bordée, dans toute sa circonférence, d'une double frange fort épaisse; l'inférieure est entièrement composée de petits tubercules charnus rirrégulièrement disposés sur plusieurs rangs; tandis que la supérieure n'en a qu'un seul : mais en outre, on voit, en dessus, une ligne de véritables appendices tentaculaires assez longs, qui semblent sortir d'un petit trou percé à leur base, et qui sont placés à des distances égales. Cette lame musculaire en avant se prolonge au-dessous des tentacules en espèces d'appendices qui peuvent, sans doute, dépasser beaucoup le pied, et même la tête. Entre cette lame médiane et le pied, rèque un sillon assez profond, mais qui n'offre rien de remarquable; mais, entre elle et le bord libre du manteau, il en reque un autre dans lequel se trouvent la tête en avant; et la cavité branchiale à gauche. La tête, assez distincte, large, déprimée, présente deux paires d'appendices; la postérieure, supérieure et externe, est beaucoup plus courte; elle est assez grossé : elle porte à son extrémité un point noir bien distinct, qu'on regarde comme un wil. Cette paire est réunie à sa base par une membrane mince, transverse Aqui cache une partie de la trompe, L'autre paire d'appendices est formée par les tentacutes : ils sont assez longs, triangulaires et un peu déprimés; dans le milieu de leur facesupérieure, existe une sorte de dépression longitudinale, et les bords de ces tentacules m'ont paru un peu frangés, ce qui tient peut-être au racornissement. Entre ces deux tentacules, et un peu en dessous, on voitsaillir une sorte de trompe ou de masse charnue, aplatie, ridée transversalement, au milieu antérieur de laquelle est une fente verticale, bordée de levres asser épaisses pour la bouche. La cavité buccale est médiocre, et pour l'étendue, et pour les muscles qui l'entourênt et qui la meuvent; à sa face inférieure est une langue triangulaire; pointue et libre en avant, élargie et comme canaliculée eu arrière; elle est garnie de denticules brunes, cornées sur quatre ranges qui se prolongent sur un ruban lingual eu arrière.

L'esophage, qui se porte de suite à gauche, est assez étroit; il est accompagné de deux glandes salivaires assez longues : il passe ensuite, sous la paroi inférieure de la cavité branchiale. au côté gauche du disque musculaire supérieur, et parvient dans la masse viscérale, qui est tout-à-fait en arrière et au-delà du bord postérieur de ce disque. C'est dans cette masse que l'æsophage se renfle en un estomac membraneux assez considérable. situé tout-à-fait à son côté gauche, et qui est entièrement compris dans le foie qui . comme dans les bivalves . forme autour de lui une sorte de couche assez épaisse. Le canal intestinal, extrêmement court, nait de l'estomac, presque tout à côté de l'insertion de l'œsophage, et se porte d'arrière en avant pour former le rectum. Celui-ci, collé immédiatement sous le cœur. s'en dégage bientôt, et fait une saillie de près d'un pouce dans la cavité branchiale où il s'ouvre. Il m'a semblé que, dans sa partie libre, il est accompagné d'une sorte d'organe glanduleux.

La cavité branchiale, comme il a été dit plus haut, est située tout-à-fait à gauche; elle est grande, et surtout fort alongée d'avant en arrière ; sa paroi inférieure est formée par la peau fort mince qui recouvre l'æsophage, et qui passe du côté externe et profond du muscle médian au lobe gauche du manteau ; la paroi supérieure est également formée par le lobe droit du manteau qui se recourbe en arrière pour border le côté gauche du muscle médian, et qui passe en lite transversalement pour aller joindre le lobe gauche du manteau. Nous avons détà mentionné comment le bord antérieur de cette paroi de la cavité branchiale se prolonge en deux lobes triangulaires, inégaux, qui sortent par les trous de la coquille. Ala face interne de cette paroi supérieure se trouvent une, et peut-être deux séries d'appendices triangulaires, très-aplatis, dont j'ignore la nature et l'usage, mais qui ne sont pas vasculaires, Les branchies proprementdites forment deux très-longs peignes étroits, qui occupent

toute la longueur de la cavité branchiale. Le droit, qui est presque immédiatement collé contre le muscle médian, est cependant un peu plus court que le gauche. L'un et l'autre sont formés d'une quantité innombrable de petites lames qui recoivent le fluide à élaborer par une veine branchiale qui en occupe le dosou la partie adhérente, et qui est eptrée à leur base, après avoir été formée de la réunion successive des veines de chaque côté du corps. Les artères branchiales occupent, au contraire, la face libre de chaque peigne branchial : nées à leur pointe, elles augmentent de diamètre amesure qu'ellesse portent enarrière : parvenues à la partie antérieure de la masse viscérale, au-dessus du rectum, elles se réunissent dans une oreillette qui semble double, et qui s'ouvre dans le cœur, dont le péricarde est extrêmement adhérent à la racine du rectum, à peu près comme dans les mollusques bivalves. De ce ventrieule partent ensuite les aortes qui se subdivisent de suite en plusieurs branches. dont les plus fortes pénètrent dans le foie et dans l'ovaire.

Les organes de la genération ne m'ont paru composés que d'un énorme ovaire qui non senlement enveloppe la presque totalité du fole; mais qui, seul et formust une masse considérable qui remplissoit la apire, se portoit à droite, et ocupoit tout le côté du corp langua la partie antérieure du musele médian. Je ne suis pas absolument certain d'avoir vu lafin de l'oviducte; misi il m'a semble unique et se terminer dans la cavité bennebiale, collé contre le côté guache du musele central, au-dessous et un peu en arrière de la termination du rectum.

D'après ce que nous venons de dire de l'organisation de l'halioide, "il est vicient qu'elle offre beaucoup desapprochemens avec celle des mollusques acéphales; c'est, pour ainsidire, un aréphale beaucoup moins symétrique e notre que les butters, par exemple; en ell'et, pour en faire un de ces mollusqués, il suffiroit presque de mettre d'abord l'animal sur le bord droit, puis de dimitueer la largeur du pried et de la rendre plussemblable à celle du musele médian supérieur, de rabattre ensuite le côté gauche du manteur avec la biné frangée, et alors le corps se troiveroit compris entre deux membranes; l'une à droite et l'aufir à gauche, dont le bord seroit diviséen deux parties: l'une attachée au hord de la coquille, et l'autre ten-

15

taculaire et libre, ce qui a également lieu dans une huttre; la atéte alors, tordue et ployée dans la ligne médiane, auroit, de chaque côté, une paire d'appendices comme dans ces mêmes, animaux. Le bord droit devicadrois alors le bord inférieur de l'animid, et les branchies, le cœur, l'anus lui-même se trouveroient au bord oppaée au dorsal, ce qui a lieu dans presque tous les acéphales, avec cette différence, cependant, qu'ei c'est vers la bouche que l'anus est dirigé, sundis que c'est le joentraire dans les acéphales. Le aimplicité du canal intestinal; la forme et la disposition de l'estomac et du foie-alfrent aunsi plusieurs points de ressemblance; et l'on ue peut pas nier qu'il les noit de même de l'appareil de la génération, qui semble être réduit à l'organe essentiel femelle, mais avec un énorme developpement.

La coquille des haliotides, plus connue sous le nom d'oreilles demer, à cause de la grossière ressemblance qu'elle offre avec la conque auditive de certains animaux . est remarquable par la beauté de la nacre qui la tapisse intérieurement. Son bord droit est toujours mince et tranchant; il offre assez souvent à la partie antérieure une échancrure plus ou moins profonde, qui est le commencement d'un trou semblable à ceux qui perforent le disque de la coquille, et qui servent au passage des lobes tentaculaires du manteau, pour former sans doute une sorte de canal de respiration. Le nombre de ces trous est variable: ils se remplissent successivement et en dedans à mesure que la coquille s'accroît, de manière à ce qu'il n'en reste que cinq ou six d'ouverts ; le bord gauche ou columellaireforme une sorte de lame tranchante nacrée qui pénètre dans le sillon du côté gauche du corps. D'après ce que dit Adanson, dans son Histoire du Sénégal, il paroit que ces coquilles varient beaucoup dans la même espèce avec l'àge, et cela non seulement pour la forme, c'est-à-dire, pour la proportion des deux diamètres, ce qui rend les unes plus longues, plus étroites, et les autres plus courtes, plus larges pour les couleurs, pour le nombre des trous qui est de six ou sept dans les vieilles, et de trois ou quatre seulement dans les jeunes ¿ mais encore pour le nombre des sillons dont la plupart sout ornés en dessus. Adanson dit, en effet, qu'il n'y en a que cinquante à soixante dans les jeunes, et jusqu'à cent cinquante dans les vieilles. Ce sont sans doute ces variations qui rendent

· Les haliotides paroissent exister dans toutes les mers : comme les patelles, elles se trouvent principalement dans les lieux remplis de rochers qu'elles recouvrent quelquefois presque entierement, quoiqu'ils puissent être découverts à la basse mer. Elles se meuvent aussi assez lentement, au moyen du large disque musculaire qui forme la partie inférieure de leur corps, mais cependant beaucoup plus vite que les patelles. Dans le moment où elles marchent, on ne voit pas leur pied proprement dit, et encore moins le manteau, mais, au contraire la frange musculaire qui se trouve entre eux, se déploie de manière à dépasser beaucoup la coquille, et enfin à offrir une disposition de franges extrêmement élégante et régulière, On ignore à peu pres entièrement l'espèce de nourriture que recherchent ces animaux. Il me semble cependant qu'elle est plus végétale qu'animale. Il est probable qu'il n'existe aucun rapport entre les individus, et que chacun d'eux produit, indépendamment de tout autre, un grand nombre d'œufs, on mieux peut-être de petits : mais c'est sur quoi nous n'avons encore aucune donnée positive.

Comme les habituldes sont nombreuses dans tes crétorits qu'elles préférent, qu'elles atteignent un assez grand volune, et qu'elles contiennent beaucoup de parties charmes, on les mange presque partout; mais, comme feur chair est dure, ce ne sont guére que les pauvers, du moins dans nos pays, qui en font leur mourriture. Les pêcheurs les recherchent aussi pourservir d'appakapour la pêche, et, entre autres, pour celles cruitacés.

Le nombre des espèces de ce genre essenser considérable; mais il est asser dividié de les distingues, à cause des vabrintions dont la coquille est susceptible, et l'on he connoît que cela dans nos cabinets, encore souvent sont-elles engroaties presque entiterement d'impuretés de mer, de serpules, ou de glands de mer, ou bien au contraire ont-elles été policipour montrer la beauté de leur narce. Les différences shoute pour montrer la beauté de leur narce. Les différences shoute distributes des meilleures se trouvent sans doute dans la disposition des franças du maiteur.

On a, dans ces deruiers temps, établi plusieurs genres avec

quelques espéces que Linnæus rangeoit parmi les haltotides; ainsi Helblins, et par suite M. de Lamarck ont fait de l'Haliotis imperforal leur gence Sromatra. (Voyes ce mot.) MM. Denys de Monfort et Leach ont fait des espèces de véritables halioides qui ont une sorie de sillon intérieur, parallèle à la série des trous, le genre Radolle.

1.º Il Haltotto osnim: Haltotis tuberculate, Linn; vuli gairement l'Osnita, l'Osnitan po man. Coquille ovale ou peu alongée, de quatre à 'einq pouces de long sur trois et demi de large; rugueuse' en dessus, 'par le grand nombre de cannelures dont elle est sillonnée; couleur ordinairement rouge;'

On admet généralement que cette espece se trouve dans toutes les mers, et même sur les côtes de Bretagne; mais ç comme c'est celle-ci que j'ai disséquée, je donte un peu que ce soit la même que celle observée par Adanson, par exemple.

- 2.\* L'HALIONDE STRIFE, Halioti striata, Linn., Mart. Conche; 1, 1. 14, 16; 138. Très-voisine de la précédenté dont elle ne diffère que parce que les strires, dont le dos est orné, sont plus régulières, moins tuberculeuses; elle est rouge on verte, ou variée de ces deux couleurs. Des mers d'Asie et de Barbarie.
- 3.º L'HALDOND NAMÉE; Haliotis seria, Lion., Mart. Conch.; t. 15, fig. 144. Ovale, avec des stries longitudinales; dont les plus grandes sont tuberculées, de couleur blanche on d'un-brun jaunâtre, on d'un vert sale; vingt à trente trous, dont quatre out cins sont percés. Mers de l'Inde.
- 4.º Ulfattorine Manaste : Heliotis marmorale, Linn. : Gn. ; Gn. ; Gnulla, t. é.g. ja. A. C. Ceste nore une espéce ovale de trois quatre poures de long, avec des stries longitudinales très-fines, et d'autres transversales, presque effacées, le nombre des trous est de trente empiren, dont quatre à cinquot ouverts. La couleur est variéé de bran. de blanc, de vert et de rouge. Dei mers d'Afrique et de l'Inde.
- 5.º L'Hatorife à nouries states Habolis bistrials, Linn. Gm., Mart. Conchyl., 1, t. 15. fig. 142. Coquille ovale, ornée de strics transverses, élevées et doubles; couleur verdatre, avec des espèces de rayons d'un brun pourpre, le côté droit sinoux. Mer d'Afrique.
  - 6.º L'HALIOTIDE ASINELLE : Haliotis asinium ; Linh. ; Gm.; Gualta

Test., t. 69, fig. D. Coquille beaucoup plus étroite, plus lisse que les autres espèces, de trois poinces de long au plus, avec le bord droit, fortement arquée; couleur variée de brun, de vert et de blanc; les stries longitudinales auprès de la spire, tuberculées, et souvent poactiées de rouge. Espèce rarc de l'Inde.

7. L'HALIONDE AUSTRAIN: Haliotis australis, Linn.; Gm.; Chemm., Conch., 10, 1, 166, fig. 1656 et 1604. Coquille Gwale, convexe, de dix à douze pouces de long sur deux et demi de large, cancellée, c'est-à-dire, striée dans les deux sens, la pajre rendée et promisente, couleur variée de rouge et de bleuâtre, les ouvertures rondes, rapprochées, et au nombre de six à sept. De la Nouvelle-Zélande.

8.º L'HALIOTIES DE COINÉE: Haliotis geinecessis, Linn.; Gm.; Schroet. Eind, in Conch., 2, p. 388, t. 4, fig. 18. Coquille ovale, subconvexe, soilde, striée dans les deux sens, variée de blanc, de vert et de rouge; les ouvertures déprimées, au nombre de six entières. Cotes de Guinée.

9.º L'HALTOPIDE TRU-BLUE : Haliotis polcherrima, Linn.; Gm.; Chemm., Conch., 10. p. 313, t. 166, fig. 1605 et 1606. Jolie petite espèce de sept ligues de long au plus, presque ronde, avec des stites granulees; la spire asillante; le bond gauche tré-large, l'externe crénelé: couleur variée de blunc et de rose; trente ouvertures dont cinq entières. Iles de la mer du Sud.

10. L'Hattorine no Minas: Haliotti Mider, Linn.; Gm.; Gm.; Gualt., Test., t. 69, fig. 5. Coquille épaisse, de sept à neuf pouces de long, presque ronde, avec des stries longitudinales, sodulates en dessus; couleur ordinairement verte. Mers de l'Inde et d'Arique.

11.º L'HALIOTIDE CÉANT: Haliotis gigantes, Liniu. Gm.; Chemm.; Conch., 10, p. 115, t. 167, fig. 1610 et 1611. Coquille très-aplatie, de quatre à six pouces de long sur trois et demi de large, rugueuse en dessus par des stries longitudinales, ondulées, croisées par des transverses; couleur variéde rouge et de blane: le bord gauche très-iarge. Nouvelle-Hollande.

12.º L'HALIOTIDE IRIS: Haliotis iris, Linn.; Gm.; Chemm., Conch., 10, p. 317, t. 167. fig. 1612 et 1615. Coquille rare, ventrue, de quatre ponces et demi de long sur trois de large, rude en dessus par des plis transverses et longitudinaux, d'un jaune bleu en dessus, et brillante des plus belles couleurs de l'iris en dedaus. Nouvelle-Zélande.

15. L'HALOTIDE ROUGH; Haliotis rubra, Leach, Melang. Zool., pag. 54, thu 25. Très-belle coquille subovale, strice longitudinalement, avec des espèces de coltes transversales, provoant de trous qui sont ronds, très-nombreux (id5 à 50), et très-serrés; couleur rouge de brique. Elle vient des mers de "la Nouvelle-follosade.

14.º L'HALIOTIBE DE CAACHERODE; Haliotis Cracherodii, Leach, L.c., p. 151, tab. 58. Ovale, de trois pouces de long, substriée, de couleur noire bleuâtre en dessus, irisée en dedans. Mer de la Californie. (De B.)

HALIOTIDE. (Fors.) Luid et Scheuchter annoncert qu'on a trouvé des halioïdes à l'état fossile. Bertrand dit, dans son Dictionnaire oryctologique, qu'il a possédé une coquille de ce genre, qui avoit été apportée de la Virginie, et qui ressembloit à une pierre ferrugineuse. Si l'on a trouvé des haliotides à l'état fossile, elles sont extrémement rares, car on r'en voit aucune qui soit citée dans les collections existantes, et nous douterons que l'on en ait trouvé, jusqu'à ce que la preuve en soit mieux établie. (D. F.)

HALIOUTS. (Ornith.) Nomdonné, dans l'île de Madagascar, suivant Flacourt, à un oiseau gris, de la grosseur du pigeon, qui a une longue queue, et vit dans les bois; on l'appelle aussi harfets. (Cm. D.)

HALIPHLEOS. (Bot.) On trouve sous ce nom, dans Daléchamps, l'espèce de chêne qui est le querous cerris de Liuneus. C'est le cerris de Pline, l'agylops à petit gland de Dodoens. Voyez Caene. (J.)

HALIPLE, Haliplus (Entom.), nom donné par M. Latreille à une division de coléoptères pentamérés, comprise auparavant dans le genre Dytique, de la famille des nectopodes ou remipèdes.

Ce nom, comme nous l'avons fui remarquer dans la Zoologic analytique, n'est pas heureusement choisi; il ne signifie pus un bateau, mais un navigateur sur mer, ahimhoec, mare navigans. Or, les insectes dont il est ici question ne se trouvent jamais dans les eaux saléers. Illiger, pour indiquer la particularité la plus remarquable qui distingue ce genre, et qui consiste dans une lame de la poitrine, qui a'étend au-dessus des pattes postérieures qu'elle recouvre, avoit donné à ces insectes le nom de enemidotas, de κράμξε, γεναβές, la jambe, c de δίβε, oreille.

xvajuz, xvajuase, la jumne, et de ajet, ovenie.

"Nous avons fait figurer, sous le n." 5 de la planche des nectopodes, dans ce Dictionnaire, une espèce du genre Haliple.

Geoffroy l'a très-bien indiquée sous le nom de dyrique strié à corselet jaune. Il remarque que le dessous du corselet forme deux larges plaques qui recouvrent l'articulation des pattes postérieures et la moité de leurs cuisés, e ce qui les empéche de se mouvair, si ce n'est horizontalement : aussi l'insecte nages-ti-très-bien parce mouvement; maisi de peut marchers surla circie. L'insecte dont il est ici question est l'haliple imprimé. Un autre, appelé oblique par Fabricius, portes ur les élytres, qui sont jaunaîtres, cinq taches obliques brunes. Il est figuré dans lex xiv, cabiter de la Faune de Paner, sous le n.º 6. Une troisième espèce est appelée surve par Fabricius.

Voyez l'article Dyrique. (C. D.)

HALIUN (Bot.), nom donné, dans les environs d'Alep, à l'orobanche, suivant Rauvolf. (J.)

HALIVE. (Ornith.) Sarcelle de Madagascar, qui, suivant Flacourt, p. 164, a le bec et les pieds rouges. (Cg. D.)

HALKA. (Bot.). Voyer Halas. (J.)
HALK-REGEL (Ornith.), nom allemand du rollier com-

mun, coractas garrula; Linn. (Cn. D.)

HALLADA (Bot.), nom espagnol de l'aspalathus tertius de

Clusius, qui est le spartium scorpius des modernes. (J.)
HALLAL (Bot.), nom arabe, selon Forskal, de son scirpus

lateralis. (J.)

HALLEBARDE (Conchyl.), nom que les marchands d'histoire naturelle emploient quelquesois pour désignez le pied
de pélican, strombus pes pelicanus. (DE B.)

HALLEBRAN. (Ornith.) On appelle ainsi les jeunes canards sauvages. Ce mot paroit avoir été tiré de l'allemand halberente, qui signifie demi-canard. Aldrovande l'a rendu en latin par Allabraneus. (Cn. D.)

HALLELUIA ou ALLELUIA (Bot.), nom vulgaire de l'oxalide surelle. (L. D.) HALLER, Halleria. (Bot.) Genre de plantes dicoylédones, à fleurs completes, amongétales, irregulères, de la famile des serophulaires, de la didynamie angiospermie de Linnæus, dont le caractère essentiel consiste dans un calice très-petit, persistant, à trois divisions inegales; une corolle renfiée, insumitabiliforme; le limbe oblique, irrégulier, à quatre divisions; la sapérieure plus grande; quatre étamines didynames sions; la sapérieure plus grande; quatre d'amines didynames un ovaire supérieur; un style; un stigmate. Le fruit est une baie terminée aru une pointe, à deux losse pulvarerues.

Ce genre a été consacré à la mémoire du célèbre Haller : il n'y a de bien connu que l'espèce suivante.

HALLER LUISANT: Halleria lucida, Linn .: Lamk. . Ill. gen. , tab. 526; Burm., Afr., pag. 244, tab. 89. fig. 2. Arbrisseau d'une forme assez élégante, qui conserve ses feuilles en hiver. Il a s'élève à la hauteur de dix à douze pieds sur une tige glabre. rameuse; les petits rameaux grêles, opposés, cylindriques, garnis de feuilles petites, pétiolées, opposées, glabres, ovales, d'un vert-luisant, dentées en scie sur les bords, longues d'environ un pouce. Les fleurs sont latérales, pédonculées, pendantes . d'un rouge vif; elles naissent ordinairement deux à deux, le long des rameaux, dans les aisselles des feuilles; elles s'épanouissent dans l'été : leur pédoncule est long d'environ un demi-pouce, accompagné de deux bractées. Leur calice est court ; leur corolle tubulée, irrégulière, évasée de la base au sommet; le limbe oblique; non ouvert, à quatre lobes obtus; les étamines un peu plus longues que la corolle; les anthères petites, aerondies, à deux loges; l'ovaire supérieur ovale; le style filiforme, de la longueur des étamines; le stige mate obscurément bilobé. Le fruit est une baie glabre, ovalearrondie, placée sur le calice, mucronée par le style.

La variété par Linneus et Barm. Afr., stab. 89, fig. 1, a été présentée par Thunberg comme une espèce distincte, sous le round de halferia clipire. Aisfinguée par un calice à quatre, divisions, par les feuilles oblongues, niguës, dontées, cunciformes et entières à l'eur base; les lobes de la corolle égaux, les étamins anon suilantes.

Cet arbrisseau croît au cap de Bonne-Espérance on le cultive au Jardin du Roi. On le multiplie de drageous et de marcottes que l'on fait sur couche et à l'ombre, dans le cou-

vant de mai ou de juin. Il lui faut une terre un peu forte, de l'ombre et des arrosemens fréqueus dans le temps des graudes chaleurs. Tous les ans, au printemps, on le change de pot et de terre; quoique peu délicat, cet arbrisseau doit être teoudans la serre tempérée pendant l'hiver. [Poss.]

HALLFFISCH. (Ichthyol.) En Ecosse, on donne ce nom au saumon lorsqu'il à atteint l'àge de cing ans. (H. C.)

HALLIA (Bot.) Genre de plantes dicotylédoces, à fleurs complètes, papillonacées, de la famille des légamineses, de la diadelphie décandrie de Lianaus, offrant pour caractère essentiel. Un calice à cinq divisions presque égales; une corolle papillonacée, dix étamines diadelphes; une gousse nou articulée, monosperme, à deux valves.

Ce genre a pour type plusieurs espèces d'sédyaram et de glycine, à feuilles simples, et dont les gousses sont monospernies, bivalves, saus articulations : il a été établi par l'huberg, qui l'a enrichi de plusieurs espèces découvertes au cap de Boone-Espérance.

Hatta a repussas re cauta: Hallia cordata, Willd., Spec., 5 pag. 168 fleejaram. cordatam, Jacq., Hott. Schom., 5 paga 25; tab. 269; Glycine monophylla., Linn., Mant., 101. Plante du cap de Boune-Expérance, dont les liges sont étalles sur la terre, longues de deux pieds, de l'épaisseur d'un 61, pileuies et trigones, garnies de feuilles simples, alternes, oblongues, en court (rév-entières, un peu pubecaentes i seur deux faces, trois fois plus longues que le, pétiole, terminées parunc petite pointe molle, accompagnées de deux siquiles, les fleurs sont solitaires, axillaires, les pédoncules unilberes, capillaires, plus longs que les pétioles la corolle violette; un involucre fort petit et trifide ; l'ovaire oblong et yelu.

HALLIA MARINE : Hallia aurina, Evol. Thúnha, Prodr. a. 55 (Crotataria aurina, Berg., Pl. Cep., 196, Set tigés not très-longues, filiformes, herbacécs, étalées sur la terre, atriées, anguleuses, parsemees de l'ongs poisis les rauneux aimples, aliernes, filiformes; très-longs peis feuilles pileuses, échançes en ceur, obtuses, mucroanca, veinées, reticulées deux sirpules rabatutes, ovates, aiguês, un peu pileuses, les fleurs petites, axillaires, solitaires et pédonculées ples pédocules capillaires, hérisées, un peu pileusey, les fleurs doncules capillaires, hérisées, un peu pileusey, que les

feuilles; le calice turbiné, velu, fort petit, à cinq découpurcs linéaires lancéolées, aiguës, l'inférieure un peu plus grande; la corolle violette; l'étendard en ovale renversé, rayé. Cette plante croît au cap de Bonne-Espérance.

HALLA minasse: Hallin hiria, Willel, Spec., 3, pag., 169; Pluken, Amatth., 13, 1ah. 454, fig. 8. Cette plante avoit été confondue avec la précédente, dout en effet elle est trés-rapprochée; elle en différe par la petitesse de ses feuilles, par l'absence des stipules, par ses fleurs ajames, par leiden, par l'absence des stipules, par ses fleurs ajames, par leiden, chérissets, ameuses, un peu cylindriques; les feuilles petites, uombreuses, à peine pétiolées, longues de deux ou trois lignes, un peu arroudies, échancrées en cœur, parsemées de poins tarnasparens et de poils à leurs deux faces, cillées à leurs bords, les pédonediestrés-courts, solitaires, axillaires; les gousses gabres, oyales, monospermes et bivalves.

HALLA A PRULLES IMBRIQUÉES : Hallis imbricata ; Willd.; Thunb., Prodr., 51: Hedisarum imbricatum, Thunb., Nov. Act. Ups., 6, pag. 42, tab. 1, fig. 3. Cette espèce est faciliement distinguée par la disposition de ses feuilles imbriquées; et par ses larges stipules. Ses tiges sont diffuses, filliórmies, herbacées et rumeuses; les rameaux simples, un peu velus; les feuilles sessiles, appliquées contre les tiges, ovalés, en œun, aigués à deur sommet, ciliées; des stipules rourtes, élargies; les fleurssolitaires, axillaires, cachées par les feuilles; leur ealice velu, à cinq découpures étroites, profondes, eiliées par de longs poils blancs; la corolle purpurine, rayée par des veines noiettres; l'étendard plus long que le earèpe; els alies étroites, de la même longueur et presque aussi larges que la carène. Le fruit cet-une gousse bivalve, à one seule semenée.

HALLIA A PULLIS BILONÉES: Hallia soronia; Willd., Spec.; Hedyaarum soronium, Linn., Glycine monophyllos, Burm., Pl. Ind., 161, 1ab. 50, fig. 3; Peitv.; Gasoph., tab. 53, fig. 1. Cette espèce, originaire des Indes orientales, a des itges glabere, sarmenteuses, herbackes, grelles, anguleuses, haute d'environ un pied; les feuilles sont petites, distantes, pétio-lées, arrondies, échancrées presque en deux lobes à leur sommet, en forme de rein à leur base; glabres, médiocre-

ment réticulées; les stipules courtes, ovales, élargies : les fleurs distantes, pédicellées, disposées deux à deux le long d'un pédoncule commun, azillaire, pubescent; les pédicelles très-fins, longs de trois ou quatre lignes; les calices trèscourts, campanulés; pubescens, a cinq petites dents obtuses; la corolle petite, purprine ou blanchâtre; les gousses courtes, ovales, comprimées, glabres, monospermes.

Quelques autres espèces d'halia, toutes originaires du cap de Boane Espérance, sont mentionnées par Thunberg-édans son Prodrome, pag. 151, telles que, 1.º Je hallis alate, à feuilles simples, glabres, oblongues; des stipules courantes sur une tige aitée; 3.º halia jaceaid, qont les feuilles sont lancéolées, glabres, mucronées; les pédoncules uniflores, de la longueur des feuilles; 5.º haliai sirgeaita : les pédoncules sont plus courts que les feuilles; ils ne portent qu'une seule fleur les feuilles son glabres, lancéolées, mucronées. (Pon.)

HALLER (Orain). Ce terme, qui désigne un plant de buissons et derbrisseaux, est également le nom d'une sorte de filets que, vraisemblablement, on appelle sinsi parec qu'étant tendus ils forment une haie, dans laquelle se preunent les oiseaux qui essaient de la traverser. Le manière de construire les halliers et de s'en servir pour prendre des cailles et d'autres oiseaux, est indiquée sous le mot Faurs. (Cr. D.)

HALLITE. (Min.) L'alumine native ayant été trouvée, pour la première fois, à Halle; en Saxe, fut appelée hallite par de La Métherie. Voyez ALUMINE NATIVE. (BRAED.)

HALMATURUS (Mamm.), nom générique donné par Illiger aux Kangunos. Voyez ce mol. (F. C.)

HALO. (Phys.) Cerelo celoré qui se forme autour du soleil, de la lune et des planétes. Ce phénomène, dià à la refraction et à la réflexion que les rayons lumineux souffrent lorsqu'ils passent au travers du brouillard, et it du genre de Ahac-sa-Crus. (Voyez ce unol.) Quelquefois ilse produit plusieurs de ces couronness, qui sont concentriques. Cest autour de la lune qu'il s'om montre le plus souvent, parce que la lumière du soleil est presque toujours trop forte pour les laisser apercevoir, et celle des planètes trop foible pour les produire. (L. C.)

HALODENDRUM. (Bot.) Ce genre de M. du Petit-Thouars

ne diffère de l'avicennia que par un calice à cinq divisions au lieu de quatre, et par son fruit à deux loges monospermes. Ne pourroit-on pas en conclure que, dans l'avicennia, l'unité de loge et de graine, généralement observée, n'est que le résultat d'un avortement? (J.)

HALOPHILA. (Bot.) Genre de plantes monocotylédones, de la ficurs incomplètes, dioïques, de la famille des naizde, de la dioécie monadrie de Linneus, établi par M. du Petil-Thouars (Géher. Nov. Madagar., pag. 2), pour une plante herbaceé de l'îtle de Madagascar, dont le caractère cancitel consiste dans des fleurs dioïques. La fleur mâle solitaire, dépourvue de enfoce et de corolle, munie seulement d'une gaine conique, en forme de spathe; une scule étamine; le filament alangé, ainsi que l'anthère; le polleu visqueux, agglutiné, la fleur femelle semblable à la fleur mâle, mais privée d'étamines, un ovaire aimple, surmonité d'un typle gréle, alongé, terminé par frois stignates étalés; une espaule à une seule loge, à vois valves, contenant plusieurs semences fort petites, attachées aux parois internes de la capsule.

Cette flante est fort petite, pourvue de racines rampantes, d'où sortent des feuilles toutes radicales, pétiolées, transparentes, pourvues de stipules arrondies, également transparentes. Les fleurs sont solitaires, situées dans l'aisselle des feuilles. Cette plante croît dans les eaux, sur les bords de la mer. (Pon.)

HALORAGIS. (Bot.) Genre de plantes publié par Forster, qui est le même que le cereoda de Solander, type de la famille de cercodiennes. Murrai et Gærtner le nomment cereodia. (I.)

HALOS ei HALOS-ANTHOS. (Min.) Suivant de Bomare, les antiens domnoient en om it des esphese de pellicules composées de sel et de bitume, qui surnagent à la surface de certaines fontaines salino-bitumineuses. On sait que ces deux substances sont souvent associées dans la nature, et particulièrement dans ces petits volcans froids et vaseux que l'on nomme salces. Voyer SALESS. (BARAD.).

HALOSACNE. (Min.) C'est le nom donné par les naturalistes de l'antiquité aux enduits salins et spongieux qui se déposent à la surface des rochers voisins de la mer, et même sur les plantes qui croissent sur ses bords. Voyez Soude muriatée. (Brand.)

HALOTECHNIE. (Chim.) Ce mot est dérivé de αλε, sel, et de τεχν», art. Plusieurs savans l'ont employé pour désigner l'engemble des connoissances qui se rapportent aux substances salines. (Cn.)

HALPAN (Bot.), nom d'un souchet, cyperus longus, à Ceilan, suivant Hermann et Linnœus. (J.)

HALQUE. (Bot.) Dans le Levant on nommoit ainsi une esnece de genevrier, saivant M. Bosc. (J.)

HALSBUK (Mamm.), nom du renne en Norwege. (F. C.) HALT-BEC (Ichthyol.), nom hollandois du petit espadon. Voyez Demi-Bec et Gamearum. (H. C.)

HALTER (Entom.), nom latin du balancier des diptères. (C. D.)

HALTÉRIPTÈRES [Harrisas], Halterata. (Estom.) Scopoli a donné ce nom aux insectes à deux ailes pour indiquer, chez ces diptères, la présence de balanciers. Le mot ballera été emprunté en effet, par les Latins, aux Greca qui désignoient ainsi, axrapse, les masses de plomb ou de pierre que les sauteurs portoient dans les maises pour conserver l'équilibre. Instrumens de gynnastique, dont Martiala dit : Halteres agüi robat lacerto. (C. D.) HALTOMÉNE (Estom.). Doms sous leavel Hedwige. dans la

Faune Etrusque de Rossi, a indiqué un genre de coléopleres de lu famille des ornéphiles, espèce de serropalpe. (C. D.) HALUS. (Bot.) Pline purle d'une plante ainsi nommée par

les Gaulois, et qui est le cotonea des Vénitiens. Elle paroit avoir quelque rapport avec l'origan, et ne doit pas être confondue avec le cotones matus, qui est le cognassier. (J.) HALYDE. Halys. (Entom.) Fabricius (Syst. des Rhyngotes)

HALIBE, TRUPE, Eatom. Jeansetts (1954 to stringtoets) a designé, sous ce nom de gener, quelques espèces de punaises de hois, ou de pentatomes, qui sont toutes étrangères. (C. D. HALYMENIA. (Bot.) Quelques plantes marines, de la rèmille des aigues, placées d'abord par les botanistes parmi les Fauga et les Ulvrs, foument de genre Halymenia d'Agardh, 57,002,. cantectérisé de la mamière suivante par cet auteur:

« Fronde membraneuse, quelquesois coriace; plane ou tubuleuse, sans nervures; seminules contenues dens la substance de la fronde, et disposées par petits paquets épars. » Ce genre est divisé en deux sections par Agardh.

La première comprend des espèces planes qui reutrent dans la troisième section du genre Delesseria de Lampuroux, dans les genres Sarcophylla et l'ymenophylla de Stackhouse, et dans le genre Ulva de Decandolle et de Lyngbye, Quatre cspèces composent cette section; es sont les facus floressia, Clémenti; soboliferas, Turn.; edulis, Turn.; palmatus, Turn. Les deux dernières espèces sont desfruies à l'argicle DELESSERIA.

La seconde section représente en quelque sorte le genre Dumontia de Lamouroux, et renferme les espèces tubuleuses, au nombre de quatre; savoir:

- 1°. L'halymenia ventricosa, qui est le dumontia ventricosa, Lainx., Diss., t. 4, fig. 6. (Voyez Dunontia.)
- L'halymenia ramentacea, ou dumontia sobolifera, Lamx., même plante que l'alva sobolifora, Fl. Dan., tab. 356, et que le fucus ramentaceus, Turn., et le sytosiphon ramentaceum, Lyug., Tent. Hydroph. Dan., tab. 61.
  - 3. L'halymenia saccala, ou fucus saccalus, Lepechin, Nov.
  - 4° L'halymenia franculacea. Espèce douteuse, dép placée pur Agardh dans le gene Seytoniphon. Lymphye la ramène de nouveau à ce genre, et il pense que ectte plante peut être le ceramium inferaum de Roth. L'hattehinsia flagelliformis intricota, Agardh, et le ceramium fibrosum, Roth, sertojent des varieités de cette espèce, selon Lymphye. Ce genre ne nous paroit pas dans le cas d'être adopté. (Less.)

HAM. (Ornith.) Voyez HAMMER, (CH. D.)

HAMAQUA GROUS. (Ornith.) John Barrow dit, dans on premier Voyage dans la partie méridionale de l'Afrique, L. 3 de la traduction françoise, p. 50, que les oiseaux ainsi nommés au cap de Bonne-Espérance vivent en société pres des sources; qu'ils forment de grandes volées, et qu'ils se laisent asser approcher pour qu'on puisse les assommer à coupse baton ou de fouet. Le vosageur ne dit rein de la taille ni de la couleur de ces oiseaux; mais il s'agit vraisemblablement icit d'une espèce du genre l'étrao de Linnœus, grous en anglois, tetrao amangaux, Gmet. (Cm. D.)

HAMADRYADE, Hamadryas. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, diosques par avortement, de la famille des renonculacées, de la dioécie polysadrie de Linmeus, offrant pour caractère essentiel: Des fleurs dioïques; un calice à cinq ou six folioles; dix à douse pétales linéaires, alongés; des étamines courtes et nombreuses dans les fleurs males; des ouvires nombreux, réunis en tête dans les fleurs femelles; autant de stigmates; point de style. Le fruit consiste dans des capsules ovales, monosperme.

HAMADRYADE DE MAGRILAN: Hamadryas magellaniea, Lamk. Encycl.; Commers., Herb. Cette plante a l'aspect d'une renoncule; elle est fort petite, et ne s'élève qu'à la hauteur de quatre à cinq pouces. Ses feuilles sont pétiolées, toutes radicales, lanugineuses, presque en eœur, profondément divisées en trois lobes aigus, laciniés, presque pinnatifides, larges d'envirou un pouce ; le pétiole long de deux ou trois pouces. en gaine à sa base. De leur centre s'élève une hampe simple. nue, lanugineuse, un peu plus longue que les feuilles, terminée par deux à cinq fleurs alternes, sessiles, dioïques, presque en épi, longues d'environ un demi-pouce, de couleur jaune. Les folioles du calice sont concaves, ovales, aiguës et caduques : les pétales linéaires très-aigus, un peu plus longs que le calice ; les filamens des étamines courts, sétacés ; les anthères ovales-ohlongues. Cette plante a été découverte par Commerson, au détroit de Magellan, sur le sommet des montagnes boisées.

Hamadatada torritada: Hamadayas Iomentosa, Dec., Syst. weg., 1, p. 226. Plante herbacée, blanche et tomenteue sur toutes ses parties. Le collet de sa racine est couvert de filamens fibreux, reste des anciennes feuilles détruites. Toutes les feuilles sont adicales, presque orbiculaires, pétiolées, en cœur à leur base, à cinq ou sept lobes oblongs, entiers, élargis, a igus, quelquefois trifides; blanches et très-tomenteuses en dessous, couvertes en dessus de poils disposés en toile d'araignée; leur pétiole cylindrique, tomenteux, long de quatre à cinq pouces; deux ou trois fleurs sessiles, très-rapprochées, placées au sommet de la hampe; le calice velu; environ vingt capsules ovales, réunies en tête, striées, acuminés par le stigmate penistant. Cette plante croît sur la pente des montagnes, dans l'Amérique méridionale; elle fleurit vers le commencement du mois de février. (Pous.)

20.

HAMADRYAS (Mamm.), nom donné par Linazeus au cynocéphale tartarin. Voyez CYNOCÉPHALE. (F. C.)

HAMADZ, HUMADH, HUNDH (Bel.), noma arabes, suivant Dalechamps, du lapathem, nommé aussi par lui lapair, qui est la patience des François, reportée au rumez de Linnæus. Forskal dit que le rumez sesicaries est le hanbey des Arabes, et que leur hemis est son rumez pietes. M. Delite nomme derniter hommeydt, et l'amimile au rumez roseus de Linnæus. (J.)

HAMAGOGUM. (Bot.) On trouve, dans quelques anciens livres de matière médicale, la pivoine officinale désignée sous ce nom. (L. D.)

HAMAH (Ornith.), nom arabe de l'effraie, strix flammes, Lian. (Cs. D.)

HAMAM (Ornith.), nom erabe du pigeon, columba, selon Forskal, Descriptiones Animalium, etc., p. 9. (Cu. D.)

HAMAMA (Bot.), nom arabe d'une espèce de cardamome,

HAMAMELIS. (Bot.) Ce nom grec étoit donné, selon Daléchamps, par Athenaus, à l'amélanchier, mespitus amelanchier de Linnœus; maintenant celui-ci l'a appliqué à un genre trèsdifférent. (J.)

HAMAMELIS. (Bot.) Genre de plantes dicatylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des berèridaes, de la Mirandie diggnie de Luineuss, offrant pour caractère essentiel: Un calice peraistant, à quatre divisions, entouvé de deux ou trois écalites; une corolle composée de quatre pétales alternes avec les divisions du calice; une écaille à la base interne de chaque pétale; quatre étamines; les anthères attrichées au bord des filamens; un ovaire supérieur, à deux lobes, deux styles. Le fruit consiste en une noix à deux loges, à deux valves bifides, contenant deux arilles corinces, monogrames, l'ouvrant au nommet avec élasticité; les semences ablongues, luisantes; la cicatrice supérieure; la radicule descendante; l'embryone actouré d'un périsperne charne.

HAMAMELIS DEVIAGNUE: Hamamelis virginiana, Linn., Duham., idrèr., 2, tab. 114; Lumk., Ill., gen., tab. 88; Catesb., Carol., 3. p. 2, tab. 2. Cet arbrisseau s'elève à la hauteur de quatre à six pirds. Il a le port et le seuillage du moisetier. Ses tiges se diviscut en rameaux laches, cylindriques, glabres et grisistres, chargés d'un duvet très-court sur les hourgeons et les jeunes pousses. Les feuilles sont alternes, pétiolées, ovales, obtuses, créuelées, glabres, larges de deux ou trois pouces sur environ quatre pouces de long les fleurs d'un blanc jaunâtre, latérales, ramssées, portées sur des pédoncules courts, pubescens ainsi que les pétioles; les pétales linéaires, étroits, longés. Ces fleurs, ordinairement hermaphrodites, sont quelquefois monoïques ou dioïques, sessiles, et réunies trois ensemble dans un involucre à trois folioles ovales.

Cette plante croît dans la Virginie et dans plusieurs autres contrées de l'Amérique septentrionale; elle a été introduite en Europe par Collinson, en 1756. On cultive cet arbrisseau en pleine terre; il s'accommode asses bien de toute sorte de terrains, pourvu qu'ils soient un peu frais. Comme il fleurit en automne, il peut servir à la décoration des bosquets de cette automne, il peut servir à la décoration des bosquets de cette saions; est fruits morissent au printemps suivant. Quoiqu'il ne craigne pas la gelée, il fructifie rarement dans nos climats. On le multiplie de drageons et de graines qui n'évent ordinairement que la seconde ou troisième année. Son écorce a une saveur amère et astringente, qui laisse sur la langue une impression durable.

Pursh, dans le Flor. Amer., 1, p. 216, a mentionné une autre espéce de hamanells sous le nom d'hemanells micro-phylla; elle croit dans la Nouvelle-Géorgie, et se distingue de la précédente par ses feuilles beaucoup plus petites, presque orbiculaires, échancrées en cœur à leur base, glabres en dessus, un peu rudes et ponctuées en dessous, à grosses denfelures oblusses. (Post.)

HAMARGON, HAMAGDONG. (Bot.) Camelli cite sous ces noms un grand arbre des Philippines, à fecultes alternes et à fleurs axillaires blanches. Ses feuilles, mélées avec un peu de chaux et cuites sous la cendre, donneut ensuite, par expression, un sue huileux et latectecent, qui, appliqué chaud sur les tumeurs, les résout promptement. On ne peut, sur cette courte description, déterminer le genre de ce végétal. (J.)

HAMBERGERA. (Bot.) Scopoli et Necker ont donné ce nom au cacoucià ou cacucia d'Aublet, qui a aussi été nommé sehousboea par Willdenow. Il ne paroit pas que le changement du nom primitif soit nécessaire. Willdenow, dans les Mémoires des Curieux de la Nature à Berlin, a fait un autre genre Lumnitara, qui, d'après sa description, ne diffère du cacucia que par deux bractées au-dessous du calice. (J.)

HAMBOUVREUX. (Ornith.) Cet oiseau, qui a été décrit par Albin, et figuré, t. 3, pl. 24, sous le nom de grimpereau de Hambourg, paroit n'être autre chose qu'un friquet ou moineau de bois, fringilla montana, Linn., quoique l'auteur anglois le donne comme excédant la taille d'u moineau proprement dit, fringilla dometica, et qu'il lui suppose les habitudes des grimpereaux. (Cu. D.)

HAMBURGE. (Ichthyol.) Voyez CARASSIN. ( H. C.)

HAMCHAVELLA, INHAMEHAVELLA ( Bot. ), noms arabes de la berle, sium, selon Daléchamps. (J.)

HAMDAMANIAS (Bot.), nom donné, suivant Hermaun, dans l'île de Ceilan, à une espèce de greuvier, grevia asiatica. (J.)

HAMEB ALHOMALEB, HAMEB ALCHAICH (Bot.), noms arabes, suivant Daléchamps, de la morelle, solanum nigrum. (J.)

HAMEÇON DE MER (Ichthyol.), un des noms vulgaires du leptocephalus Morrisii, Gmel. Voyer Leptocephalus Morrisii, Gmel. Voyer Leptocephalus (H. C.)
HAMEÇONNÉ (Bot.), ayant le sommet rebroussé en ha-

meçon. Les épines du cactus spinosissimus, par exemple, sont hameçonnées. (MASS.) HAMEFITEOS (Bot.), nom arabe de l'yvette musquée,

teucrium iva, selon Daléchamps. (J.)

HAMÉL (Bot.), nom arabe de l'alternanthera de Forskal, qui est l'illecctrum sessile de Linnæus, selon Vahl. (J.) HAMÉL, Hamelia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, deurs complètes monométalées résultères de la famille

HABEL, Hamelia. (Boi.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs completes, monopétulées, réquisires, de la famille des vabiacées, de la peatasdrie monogynie de Linneus, offrant pour caractère essentiel: Un calice penistant, à cinq dents; une corolle infundibuliforme; le tube très-long, le limbe petit, cinq lobes, einq étamines; un ovaire inférieur; un style; un stigmate. Le fruit est une baie ovale, couronnée par le calice, séparée en cinq loges par des cloisons membraneuses; des semences nombreuses dans chaque loge:

. Ce genre renferme des arbrisseaux dont les fleurs sont fort

élégantes, assez généralement d'un beau rouge, ou d'un jaune orangé; les feuilles opposées ou ternées. On en cultive plusieurs espèces qui exigent la aerre chaude, une terre substantielle et des arrosemens fréquens en été. On les multiplie de marcottes faites dans des cornets, sur la plante, avec les pousses de l'année précédente; elles prennent racine dans l'aunée, et doivent être coupées au printemps.

HAMEL A PEDILLES VILUSS: Hamelia patens, Lânn, Lâmh, , Ill. gen., (ab. 155; fig. a; Flor. Per., 2, 4 th. 22; fig. a; Burm., Amer., tab. 218, fig. a; Smith, Ezot., tab. 24; vulgairement Moar AUX AND. Arbrisseau de cinq à six piedx; a rameaux anguleux, velus vers leur sommet, garnis de feuilles teraées, pétiolées, molles, ovales, aigués à leurs deux extrémités, cotonneuses en desous, longues de trois à quatre pouces; les stipules petites, aigués; les fleurs rouges, disposées en grappes velues, paniculées, terminales, courhées ou dresses dans une variété, unilatérales, à pédicelle très-court. Les baies sont noires, et contiennent un sue d'un noir pourpre. On cultive cette plante au Jardin du Roi: elle eroit dans l'Amérique méridionale au milieu des bois, dans le Pérou, aux environs de Carthagène, et Carthagène, et clerboit dans l'Amérique méridionale au milieu des bois, dans le Pérou, aux environs de Carthagène, et contiennent un sue des parties de Carthagène, et carthagène, et contiennent un sue d'un noir pourpre.

HANEL A PRUITS BERRÍAQUES; Hamelia spherocarpa, Ruiz et Parv., Fl. Per., 7, 1sb. 2a; fig. D. Cet a rabisseau s'élève à la hauteur de dix à douse pieds sur des tiges dont les rameaux sont ternés, rougedates, velue à leurs deux faces, longues de trois pouces, à nervurès rougedires, ainsi que les pétioles; les stipules lancéloèes, candques : les fleurs terminales, disposées en épis unilatéraux réunis en corymhe. Le calice est tubulé; la corolle d'un rouge jaunàtre. Le fruit est une baie globuleuse, de la grosseur d'un pois, hérisée; d'ou pourpre noirâtre; les semences comprimées, orbiculaires. Cette plaute croit au Pérou, dans les forète.

HAMEL A PLEURS JAUNES: Hamelia chrysantha, Swartz, Fl. Ind. occid., 1, pag. 444; Jaucq., Icon. rar., 2, tab. 555; Lamk., Ill., tab. 155; fig. 1; Hamelia patens, West., St. eruc., pag. 200. Cette espèce, découverte sur les montagnes de la Jamaique et à Caracas, est un arbrisseau dont les rameaux sant glabres, souvent rabattes, garais de feuilles giabres,

ovales-oblongues, acuminées; les fleuts disposées en grappes axillaires, paniculées, étalées, ou terminant de petits rameaux à peine plus longs que les féuilles. La oroile est jaune, longue d'un pouce et plus; le tube renflé dans son milieu, le limbe à cinq lobes ovales, obtus; les anthères trés-longues, fendues longisudinalement; le stigmate en massue alongée. Le fruit est une baie saillante hors du calice, à cinq loges polyspernes.

HANGE A CARROES PLEUSE: Hanchis grandiflora, Lhérit, Serl. Angl., 4, tab. 7; Hamelis sentricosa, Swart., 446. Cet arbrisseau, originaire de la Jamaique, a ses rameaux glabres, ses feuilles ternées, glabres, ovales, acouminées, quelquefois colerés en rouge à leurs bords; les stipules subulées, recourbées en forme d'aiguillon; les grappes terminales, quelquefois axillaires; leurs ramifications à trois d'irisions; les fleurs presque essiles, inclinées; la corolle presque campanulée, jaune, longue d'un pouce; le tube ventru à sa buse; le limbe à trois découptres droites, et deux autres supérieures un peu plus longues; nate baie oblongue, presque à dix pans, de couleur écarlate, à cino lors pousseermes.

HABELA GRAFES ANILAMES; Hamelia ezildaris, Swatts, Flore, 445. Set iges sent à péne figneuses, hautes de deux ou trois pirds; les rameaux glabres, herbacés; les feuilles d'un vert obscur, glabres, ovales, acuminées : les grappes axillaires, étalées; leurs ramifications trifides; les feurs petiles, sesilles, d'un jaune pâle, unilatétales; la corolle tubulée; le limbe à cinq lobes droist, égaux le sigmanté linéeire, comprimé. Le fruit est une petile baie oblongue, à cinq loges popypermes. -Gêre plante croît sur les rochers à la Jamaique.

. L'hamella suaveclens de Kunth, in Humb, et Bonpl. Nov., Con., 5, pag, 514, a de grands rapports avec l'hamelia chrysaniha. Il en diffare par acs feuilles ternées ou quaternées, par ses fleurs purpurines, presque, sessiles, a donantes. L'hamelia avoidinis, du même, differe très-peu de l'hamelia grandiflora. Ses feuilles et ses rameaux sont légèrement pubescens; les fleurs disposées en cône. (Pons.)

HAMELIA. ( Bot. ) M. Lamerck et Wildenow out réuni à ce genre l'amaiova d'Aublet, qui doit être conservé, parce que les diverses parties de la fructification sont augmentées



d'un sixième, que l'ovaire ne tient au caliée que par sa base, et que, dans chaque loge, les graines disposées sur deux rangs sont séparées par des membranes qui forment ainsi autant de demi-loges. (J.)

HAMELLUS. (Foss.) C'est un des noms que l'on a donnés autresois aux huitres sossiles. Scheuchzer désignoit sous ce nom les oreilles des peignes sossiles. (D. F.)

HAMESTER. (Mamm.) Voyez HAMSTER. (F.C.)

HAMGAHA (Bot.), nom donné, dans l'ile de Ceilan, au champac de l'Inde, michelia. (J.)

HAMILTONIA. (Bot.) Le gence de plante, ainsi nommé par Muhlenberg et par Willdenow, est 'e pyrularis de Michaux. Beauvois avoit antérieurement décrit la unême plante sous le pom de pleurogonis, daņa une dissertation qui n'a pas Até imprimée. (J.)

HAMILTONIA. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à feurs incompliètes, dioiques ou polygames, de la famille des chalefs, de la polygamie diocéiede Linnœus, offrant pour caractère essentiel: Des fleurs polygames ou dioiques; dans les hermaphrodites, un calie fort petit, à cinq divisions; point de corolle; un disque charnu, nectariforme, à cinq dents; cinq dentamines attachées à l'orifice du tube du ralice; un ovaire in lérieur; un style; un stigmate en tête. Le fruit est un drupe couronné par les divisions du calice, contenant une petite nois unilicealisire, monosperme.

Hastironta rutilità. Hemiltonia oleifera, Willd., Spec., 4, pag. 114; Purth, Flor. Amer., 1, pag. 178, tab. 13; Pyradria pubrea, Micha, Amer., 2, pag. 235. Arbrisseau découvert dans la Virginie et dans les montagnes de la Caroline cocidentale. Se racines ont une odeur forte et désignéable. Sa tige s'élàve à la hauteur de trois à six pieds et plus; elle se divise en rameaux pubescens, gannis de feuilles alternes, pétiolées, ovales-oblongues, entières, acuminérs à leur sommet, glabres, veinées, pubracentes sur leurs veines, un peu rétrécies à leur base, longues de quatre pouces; les pétioles pubescens, longs d'un demi-pouce; les fluvrs disposées en grappes, ou pultôt e cépis termainax, longs d'environ un pouce et denir, le calice légèrement pubescent, ubulé à sa pauté inférêncier , se sivisions réfléchies en dehors; les fila-

mens des étamines courts, épais, les anthères ovales, à deux, loges, atérias dans les fleurs femelles; le style droit, épais, p us court que les divisions du calice; le stigmate en tête comprimée. Le fruit est un drupe pyriforme, contenant une petite noix globuleuse, à une seule semence arrondie, buileuse, revêtue d'une enveloppe membraneuse, un peu fibreuse. (Pons.)

HAMIOTA. (Ornith.) Nom donné par Klein, Prodr. Av., p. 122, à son 19.º genre, qui embrasse les trois tribus, ardea, ciconia et anomaloroster. (Cn. D.)

HAMÍTE (Foss.), Hamites, Parkinson, Organ. rem. Les singulières coquilles de ce genre, dont on ne trouve que des portions du moule intérieur se rencontrent dans les couches ancieunes avec des bélemaites et des ammonites, et paroissent avoir été placées par M. Sowerby avec les baculites; mais, quoiqu'elles s'en rapprochent, à certains égards, ainsi que des ammonites, il est aisé de les distinguer, puisqu'elles me sont ni droites comme les premières, ni roulées en spirale sur elles-mêmes comme celles-chi.

Voici les caractères que M. Sowerby leur assigne dans son ouvrage (Min. Coneh.), t. 1.", p. 135: Coquille cloisonnée, fusiforme, recourbée ou pliée sur elle-même, ayant le bord de ses cloisons ondé, et à syphon placé près du bord extérieur.

Les hamites ont de commun avec les haculites et les ammonites, d'avoir leurs cloisons découpées dans leur contour, et percées par un tube placé près du bord extérieur; mais il paroit que ces coquilles, après avoir pris en ligne droite un accroissement d'une certaine longueur, se replioient sur ellesmêmes, pour reprendre ensuite une nouvelle prolongation en ligne droite. Les cannelures dont elles sont couvertes, étant exprimées sur toute leur surface, il y a lieu de croire que leurs tours, ou plutôt leurs accroissemens repliés, ne a'appuyoient pas les uns sur les autres, comme les tours des ammonites qui sont toujours soudés sur le tour qui précède.

On trouve, dans l'ouvrage de M. Sovverby ci-dessus cité, pl. 61, fig. 6, la figure d'une coquille, ou du moule d'une coquille fossile, à laquelle il a donné le nom d'hamites adpressus, et dont le sommet paroît entier. Elle est pliée deux fois sur elle-même, en ligne droite, sur une longueur de sept à huit lignes. L'ouverture estronde; et, les bords des cloisons n'étant pas sinueux, cet auteur soupçonne qu'il pourroit dépendre d'un autre genre que celui des hamites.

Voici les autres espèces que M. Sowerby a publiées:

Hamites tenuis. La portion du moule intérieur de cette espèce, qui se trouve représentée pl. 61, fig. 1, est droite, mince et chargée de cannelures obliques. Ce morceau , par sa forme droite, pourroit être pris pour une portion de baculite, si l'on en connoisoit quelque espèce qui fût chargée de pareilles cannelures; et c'est sans doute de pareils morceaux qui ont pu faire confondre ces dernières avec les hamites; mais il y a lieu de croire que celui dont il est ici question, étant une portion droite qui se tronvoit entre deux coudes, dépend de ceux-ci et non des baculites.

Hamites rotundus, Sow., l. c., fig. 2 et 3. Les morceaux figurés sont cylindriques et chargés de cannelures circulaires; ceux qui sont représentés sous le n.º 2 présentent une légère courbure, et celui qui est figuré n.º 3 présente un coude.

Hamites attenuatus, Sow., L. e., fig. 4. Cette figure représente un coude et deux portions parallèles d'un moule intérieur, dont l'une est proportionnellement beaucoup plus grosse que l'autre; l'espace vide entre ces deux portions indiqueroit que le sommet devoit accuper cette place.

Hamites compressus, Sow., l. c., fig. 7 et 8. Il paroît que ces morceaux ne diffèrent des précédens que par leur forme comprimée.

Hamites maximus, Sowerb., pl. 62, fig. 1; Parkinson, Org. rem., t. 3, pl. 10, fig. 4. Ce morceau, qui a dix à onze lignes de diamètre sur deux pouces de longueur, présente une forte courbure, et a de très-grands rapports avec l'hamites rotundus.

Hamits intermedius, Sow., I. c., fig. 2, 5 et 4, à l'exception de la figure à droite; Parkinson, t. 5, pl. 10, fig. 1 et 2. Cette espèce, chargée de cannelures obliques, est moins grosse que la précédente, et paroit se rapprocher, par ses formes, de l'hamites tenuis.

Hamites gibbosus, Sow., l. c., fig. 4. Cette espèce paroit avoir beaucoup de rapports avec l'espèce précédente.

Toutes ces espèces se trouvent dans des couches anciennes, aux environs de Folkstone Kent. en Angletetre.

Hamiles armatus, Sowerb., pl. 68. Čette espèce est trèsremarquable par as grandeur et par les épines dont son têt étoit armé. Le morceau que M. Sowerby a figuré pour la signaler a huit à med pouces de longueur sur un pouce de diamètre environ; il est d'une forme un peu comprimée. Il est composé de deux portions droites et parallèles, repliées par un coude arrondi, et distantes d'un pouce l'une de l'autre, et il est couvert de cordons de deux grosseurs qui alterneat entre cux. Sur la caràne dorsale de l'une d'elles il se trouve un double rang de pointes affices, longues de six á sept lignes, et placées à un demi-pouce l'une de l'autre. Sur l'autre portion il se trouve, de chaque côté, une rangée de tubercules arrondis, placés, sinsi que les pointes, sur les plus gros cerdons.

Ce morceau a été trouvé dans une marne craieuse à Roak,

près de Beuson en Oxfordshire.

Hamites spinulosus. Soyy. Le joli morceau de cette enpèce.

figuré pl. 216, n.º 1, est un peu courbé; sa longueur est d'un pouce sur deux lignes de diamètre, et il présente sur sa carène dorsale de petites pointes aiguës. Hamiles spiniger, Sow., même pl., fig. s. Les morceaux

Hamites spiniger, Sow., même pl., fig. s. Les morceaux représentés sout légèrement courbes, déprimés sur les côtés, et chargés, sur leur courbure extérieure, de deux rangs de nœuds.

Hamites tuberentatus, Sow. Les morceaux représentés fig. 4 et 5 de la même planche, ainsi que de l'hamites turgidus et de l'hamites nodous, figurés n.ºº 6 et 3 de la même planche, ont beaucoup de rapports avec l'hamites spiniger.

On trouve ces espèces aux environs de Folkstone.

Hamites plicatilis, Sow., pl. 256, fig. 1. Le morceau représenté est courbé et déprimé aur les côtés, sa surface est chargée de légers corfons transverses, et li porte, de chaque côté, deux rangées de tubercules arrondis. Il a été trouvé dans une marme craieuse à Bishopstrow, près de Warminster en Angleterre.

Je possède quelques morceaux de ce geare, qui different de tous ceux ci-dessus décrits; mais l'on ne peut assurer qu'ils dépendent d'espèces différentes, attendu que tous les morceaux que l'on a rencontrés jusqu'à présent paroissent être des portions de la coquille ou de son moule intérieur, dost les derniers tours pouvoient différer des premiers, comme cela arrive pour quelques espèces d'ammonites avec lesquelles les hamites paroissent avoir beaucoup d'analogie. (D. F.)

HAMMAR. (Ornith.) Suivant le D. Shaw, Voyage en Barbarie, tom. 1, p. 328 de la traduction françoise, la bécasse, scolopax rusticola, est appelée, dans ce pays, hammar el hadjel,

l'ane des perdrix. (CH. D.)

HAMMEL (Mamm.), nom allemand du mouton. (F. C.)
HAMMER. (Ornith.): Ce nom, avec l'addition des mots
gerst ou yellow, désigne, en allemand, le proyer et le bruant
commun, emberita militaria et emberita citrinella, Lina. (Cs. D.)

HAMMONIE, Hammonia. (Entom.) M. Latreille a fait connoître sous ce nom une espèce de coléoptère de la famille des sternoxes que Rossi avoit décrite comme un ténébrion douteux, et que nous avons nous-même fait connoître, sous le nom de

cébrion à antennes courtes, tom. 7, pag. 330. (C.D.)

HAMMONITES. (Foss.) On a quelquefois donné ce nom aux cornes-d'anmon. (D. F.)

HAMONI. (Ornith.) L'oiseau qui se nomme ainsi en Perse, suivant Gesner. et Aldrovande, est le pygargue ou orfraie, falco ossifragus, albicilla et albicaudus, Gmel. (Cs. D.)

HAMOS, (Bot.) Vovez Cotung, (J.)

HAMPE, Scapus. (Bot.) Le support des fleurs prend le nom de pédoncule, lorsqu'il part de la tige, des branches ou des rameaux; lorsqu'il natt de la racine, à la place de la tige, il prend le nom de hampe.

La hampe ne diffère de la tige que parce qu'elle ne porte point de feuilles.

Elle est simple ou rameuse. Elle est simple dans le pissenlit, le statice armeria, le cyclamen, etc. Elle est rameuse dans lo plantain d'eau, la sagittaire, etc.

Elle nait ordinairement entre les feuilles (jacinthe, pissenlit, bellis perennis, etc.), et quelquesois d'un autre point que les seuilles (convallaria majalis; limodorum purpureum, etc.).

Dans un certain nombre de plantes elle ne porte qu'une fleur (cyclamen, trithronium, etc.); dans la plupart elle en porte plusieurs (jacinthe, butomus umbellatus, etc.). Dans quelques espàces (tussilago farfara, tussilago petasitet, agave americana, etc.), elle est garnie de rudimens de feuilles comparables à des écailles. Celle du bananier, enveloppée, dans presque toute sa longueur, par la base des feuilles, a l'aspect d'une véritable tige. (Mass.)

HAMPILLA. (Bot.) C'est une espèce d'astragale, qui cat

ainsi nommée à Ceilan, suivant Burmann. (J.)

HAMPINNA. (Bot.) Le petit arbre de ce nom, à Ceilan, regardé par Burmann comme un charme, d'après la première inspection de son fruit, est le hedysarum strobiliferum de Linnœus. (J.)

HAMP-MEIS. (Ornith.) L'oiseau, ainsi nommé en Norwége, est la mésange nonnette, parus palustris, Linn. (Cn. D.)
HAMRUR (Bot.), nom arabe d'un phyllanthe, qui est le

phyllanthus hamrur de Forskal. (J.) -

HAMRUR (Ichthyol.), nom d'un poisson du genre Lutian. Voyez ce mot. (H. C.)

HAMSCHED. (Bot.) On nomme ainsi, dans l'Arabic, le caidbeja de Forskal, que Linnæus a reproduit sous le nom de forskalea. (J.)

HAMSTER. (Mamm.) Nom allemand d'une espèce de rongeur, que les François ont adopté pour le même animal, et dont les naturalistes ont fait un nom-générique.

Le hamster est la seule espèce de cc genre qui soit bien connue; toutes les autres ne sont rapprochées de celle-ci qu'avec doute, et parce qu'elles ont avec elle un point commun d'organisation, des abajoues; c'est Pallas qui a formé ce groupe sous le nom de mures buccati; mais, comme il ne considéroit pas les caractères génériques sous le même point de vue qu'on le fait aujourd'hui, il restera beaucoup d'incertitude sur les véritables rapports de ces animaux , jusqu'à ce qu'ils aient été de nouveau étudiés, et comparés avec le hamster, plus complétement que Pallas ne l'a fait. C'est pour cette raison que nous ne donnerons pointici, contre notre usage, les caractères de ce genre, dans la crainte d'attribuer à des espèces des organes différens de ceux qu'elles auroient: nous rapporterons donc à chaque espèce tout ce qui sera connu de leur organisation ; seulement nous dirons ici que toutes ont cinq doigts à tous les pieds, excepté les trois dernières. Ce plan, que nous avons. suivi pour le genre Gerbille, a le double avantage de distiuguer les genres artificiels des naturels, et de faire connoître les parties les moins avancées de l'histoire des mammifères, et qui demandent de nouvelles recherches et de nouvelles observations.

Le Hamsten : Mus cricetus, Linn.; le Hamster, F. Cuv., Hist. nat. des Mammiferes; Buff., tom, 15, pl. 14. Cet animal a trois molaires à chaque côté des machoires : la première supérieure a trois paires de racines et trois paires de tubercules formés par deux sillons transversaux, et par un troisième qui traverse la dent dans le sens de sa longueur: la seconde, plus petite que la première, n'a que deux paires de racines et deux paires de tubercules; et la troisième, la plus petite de toutes, a trois racines et trois tubercules. La première molaire de la machoire inférieure n'a que cinq racines et cinq tubercules, parce que sa partie antérieure n'est point divisée, et les deux qui suivent se ressemblent tout-à-fait : elles ont quatre racines et quatre tubercules, et sont de la même grandeur. Lorsque l'âge, en usant la couronne de ccs dents, en efface les tubercules et les sillons, elles sont encore reconnoissables par le feston que leur bord présente, et dont les enfoncemens, comme les saillies, correspondent aux sillons et aux tubercules qui existoient auparavant. Les veux sont petits, globulcux, saillans et à pupille ronde : la conque externe des oreilles est assez étendue, arrondie et simple; les narines sont ouvertes sur les côtés d'un petit musle, partagé dans son milicu par un sillon ; la lèvre supérieure est divisée par une feute qui n'est que le prolongement de ce sillon : l'inférieure, très-petite, couvre à peinc les incisives ; la langue est épaisse et douce; la lèvre supérieure est garnie de longues moustaches.

La paume est nue et à cinq tubercules: l'un, placé à la base du doigt externe et de l'aunulaire, est alongé en travers; l'autre est arrondi et répoud au doigt médius; le troisième répond à l'index; le quatrième est grand, arrondi et placé sous le pouce; et le cinquième est en carré arrondi; l'uned eses faces répond au premier tubercule, la seconde au quatrième; la troisième termine une partie de la paume, ta la quatrième borde extéricurement cette, paume. La plante est nue; sculement du obté externe, vers le talon, on voit un demi-cercle de pois à pointe dirigée vers le centrée du plante, qui est en outre garnie de cinq tubercules: l'un, arrondi et divisé par deux légers sillons en trois parties, répond aux doigs externe et annulaire; le second, pétit et ovale, se trouve entre les doigs annulaire et médius; le troisième est placé entre le médius el l'index: le quatrième est immédiatement au-dessous de celui-ci, et vis-à-vis le pouce; et le cinquième est ovale, léger et placé un peu au-dessous et entre le premier et le quatrième. Enfin, la verge est dans un fourreau libre et pendant, et le serotum se distineux et hances.

Cet animal a les partics supérieures d'un fauve gristire; les eétés de la tête, le tour des oreilles, les côtés du corps, les fesses et la queue d'un fauve asset brillant; fout le dessous du corps et le haut du bras sont noirs; le tour des levres eftes parties antérieures des quatre extrémités sont blancs; étois taches, d'un blanc jaunâtre, se trouvent sur les côtés du corps: l'une sur la machoire inférieure, la seconde en avant, et les doigts sont nus et couleur de chair; les ongles sont blancs, et les doigts sont nus et couleur de chair; les ongles sont blancs, et les moustaches noires et longues. Il a, de l'origine de la queue au museau, luit pouces; la queue a un pouce six lignes.

Le hamsterse nourrit de racines et de toutes les graines céréales et farineuses que l'homme cultive; il peut cependant vivre de chair; et, lorsqu'il est poussé par la faim, il n'épargne pas même sa propre espèce; sa femelle deviendroit la première vietime de ce besoin, si son instinct ne la portoit à s'éloigner de lui, des que les besoins de l'amour ne les rendent plus nécessaires l'un à l'autre. Il se creuse un terrier à double canal : l'un, oblique, sert à rejeter les déblais de la terre, et l'autre, perpendiculaire, sert d'entrée et de sortic à l'animal: ces canaux conduisent à un nombre indéterminé d'excavations de forme circulaire, communiquant ensemble par des conduits horizontaux : l'une est garnie d'un bon lit d'herbes sèches, ct sert de retraite à l'animal; les autres sont destinées à contenir les provisions qu'il amasse vers le temps de la maturité des moissons et des fruits, en les transportant à l'aide de ses abajoues, dont chacune contient, dit-on, une once et demie de blé; ces magasins peuvent recéler quelques boisseaux de différentes

1 Cough

sortes, et lui servent à passer l'hiver sans éprouver de privations. Durant cette saison il s'engourdit, après avoir bouché les ouvertures de son terrier.

Il paroit que les hamsters se reproduisent trois ou quatre fois par aa; que la durée de la gestation est de quatre semaines, et que la femelle met bas de six à douze petits qui la quittent après un allaitement très-court.

On dit que, pour mettre bas, elle se creuse un terrier à plus de deux issues, et formé de deux chambres seulement, l'une pour elle et ses petits, et l'autre pour les provisions, et qu'elle le quitte souvent après le départ des petits.

Cet animal vit solitaire, mais en grand nombre, en France, dans l'Alsace, l'Allemagne, et la partie australe de la Russie et de la Sibérie, et en Tartarie.

Le Hasa: Mas accedula, Pall, ile Hagri, Vicq-d'Airi, Syst. anat. dex Animaux; Mus accedular, Pallas, Gitris, p. 357, pl. 18, a. Le ner est arrondi et pubeccent : une bunde placée audessas des narines, et un bourrelet en croissant, placé sur la cloison des narines, aont seuls nus. Celles-ci sont diviriées par un aillon qui se continue sur la lèvre supérieure; la lèvre inférieure et les bords de la bouche sont singulièrement enfersieure et les bords de la bouche sont singulièrement enfersieure sont plus blanches. Les oreilles sont demi-nues, oblongues, arrondies vers le bout, et légirement sinuées vers le bord et la main n'a point d'ongle; la paume a trois tubercules correspondans aux doigts, un quatrième correspondant au pouce, et un cinquième plus petit est parallèle : la plante a six tubercules

Cetanimal a le tour de la bouche et du nes, et le desus desabajoues blancs, le ceste du corps est, en dessus, d'un gianue mélé de brus, et, en dessous, d'un blanc gris, le bout des extrémités est blanc; la queue est brune en dessus, et blanche en dessus, et moustaches sont blanches et preque de la longueur de la étie. Il a, du nes à l'origine de la queue, trois pouces onse lignes, et cellec-i a neul lignes.

Il se trouve dans l'Asie boréale, ne sort que la nuit, et émigre, dit-on, en troupes nombreuses.

Le Pus: Mus phagus, Pall.; le Phé, Vicq-d'Azir, Syst. anatdes Animaux; Mus phagus, Pallas, Gliris, pag. 261, pl. 13, 2Le nec est nu, et il se trouve un pli au-dessus des narines; le nec et la l'évre supérieure sont divisés par un même sillon; les lèvres sont épaisses, et les oreilles ovales et velues au beut. On distingue, en avant du trou auditif, un pli annulaire et une petite lame externe, ronde et très-courte; le pouce des mains est sans ongle: il se trouve deux grands tubercules sous le carpe, et un autre conique et externe; la plante en a cinq, placés sous le métacarpe et disposés en pentagone; les ongles sont blancs.

Il est d'un ceudré blanchâtre, légèrement brun en dessus: les côtés du corps, le front et le museau sont plus blancs; et le tour de la bouche, tout le dessous du corps et le has des nembres sont d'un heau blanc : il se trouye, de la nuque sur le dos, une ligne de longs poils noirs; les orcilles sont brunes, et la queue est brune en dessus, et blanchâtre en dessous; les moustachessont noires et longues : il a, du museau à l'origine de la queue, trois pouces cinq lignes; celle-ci a neuf lignes et demic. Il vient des parties tempérées de la Perse, et on en trouve près d'Astracan. Pallas ne croit pas qu'ils bibernent, en ayant pris au piège au mois de décembre, et leur ayant trouvé l'estomac remoil d'alimens.

Le Sablé : Mus arenarius, Pall.; le Sablé, Vicq-d'Azir, Syst. anat. des Animaux : Mus arenarius . Pallus . Gliris . p. 265 . pl. 16, a. Le nez est rougeatre et pubescent : les moustaches sont plus longues que la tête, et très-nombreuses; les lèvres sont petites, et les incisives jaunes. Les oreilles sont grandes, larges, ovales, légérement poilues et jaunatres. Le pouce des mains a un ongle, et il y a deux tubercules sous le carpe: la plante en a cinq sous le métatarse, et le reste, jusqu'au bout du talon, est nu. Tout le dessus du corps est d'un gris perle, et le dessous, le bas des côtés, les quatre pieds et la queue sont d'un beau blanc. lla, du nezà l'origine de la queue, trois pouces huit lignes; celle-ci a dix lignes. Il se trouve dans les plaines sublouncuses qui bordent le fleuve Ortin, ne sort que la nuit, et se repose le jour, dans un terrier à trois issues, garni au fond d'un lit d'herbes molles. Pallas a trouvé, à la fin de mai, dans un de ces terriers, une femelle avec cinq petits.

Le Songan: Mus songarus, Pall.; le Songar, Vicq-d'Azir, Syst. anat. des Animaux: Mus longarus, Pallas, Gliris, p. 269,



pl., 6, b. Les moustaches sont plus courtes que la tête, et nomtreuses; les Lovres sontépaisses, et les dents incisives sontianues. Les oreilles sont ovales, plisaées, molles et légerement velues; le pouce des mains est rudimentaire; les tuberentes de la paume et de la plante sont peu distinets. Il a le dessas du corps d'un gris cendré, avec une ligne noire allant de la nuque à la queue. Il se trouve, de chaque côté du corps, quater teches encadrées de brun roux versie haut et jusqu'au milieu: l'une sur le cou, l'autre derrière l'épaule, la troisième sur la cuisse, et la quatrième sur les côtés de l'origine de la queue. Tout le dessous du corps et de la queue et les pieds sout de cette couleur. Il a, du net à l'origine de la queue, un pouce une ligue; celle-ci a quatre pouces et demi.

Il se trouve avec le précédent, sort le jour, et se creuse unterrier oblique. Celui dans lequel se trouvent la femelle et ses petits, descend obliquement et se termine par une cavité ronde tapissée d'herbes sèches, dans laquelle sont les petits: de cettes chambre descend un canal perpendiculaire qui aboutit sans doute à quelque autre retraite d'hiver.

L'Osozo, Mus furuneulus, Pall., Cliris, p. 275, pl. 15, b;
L'Orozo, Vicq-d'Azir, Syst. anat. des Auimaux. Les incisives
sont étroites, les supérieures sont brunes, et les inférieures
jaunes; les moustaches sont de la longueur de la tête; les
oreilles sont grandes, ovales et presque nues. Le pouce des
mains est onguiculé. Il est, en dessus, d'un brun jaune grisàtre,
d'un est intire plus pâle sur les côtés, et d'un blanc sale en dessous; la jointure du carpe et du talon est d'un gris-brun, plus
pâle que dans le reste du corps dans les uus, tandis que dans les
autres, cette différence est à peine sensible autour du talon.
Les pieds antérieurs sont blancs. Il se trouve une ligne noire
longitudinale qui, pertant de l'occiput, va jusqu'à l'origine de
la queue où elle s'éteint un peu. La queue est blanche avec
une ligne noire en dessus: les oreilles sont noiràtres avec un
hord blanc.

Il se trouve dans les contrées sablonneuses des bords de l'Oby. Les trois espèces suivantes ne peuvent être rapportées à ce genre qu'avec beaucoup plus de doute que les cinq précé-

L'une, le Mus bursarius , Schaw, Zoologie, p. 100, fig. 138,

n'a pas d'oreille externe; ses incisives supérieures sont carnelées longitudinalement. Il n'a que quatre doigts aux pieds de devant, et cinq à ceux de derrière. Les ongles de ceux-cisont courts et petits; ceux de devantsont plus forts, et les deux du milieu sont fort longs, recourbés et fouiséeurs.

Cet animal est d'un brun jaune, plus pàle en dessous, auxextrémités et à la queue, et plus foncé vers la tête; les doigts sont couverts de poils blancs: les abajouses sont pendantes et revêtues de poils gris blancs; elles sont entourées, en dessus, de poils qui se relèvent comme une sorte de fraise. Il se trouve au Canada.

Le Chinchilla, Geoffroy, Catal. des Animaux du Muséum. Le corps exteouvert de poils doux, longs et soyeux, et le pelage est irrégulièrement onduit de blanc, de gris et de brun; le ventre et les pattes sont tout-à-fait blancs. Les creillessont assex grandes, arrondies et membraneuses. Il a, dit-on, quatre doigts aux pieds antérieurs, et cinq aux postérieurs: as queue est médiocre, et on ne sait s'il a des absjoues. Molina le ditdu Chili.

Le Mus anomalus, Thomson, Trans. de la Société linnéenne, dont M. Desmaresta faits on Hamster anomal, Desm., Nouv. Dict. d'Hist. nat., qui auroit : des abajoues : cinq doigts à tous les pieds, armés d'ongles aigus; le pouce très-court; une queue longue, presque nue et écailleue, et des épines laucéoléres, mélées en grand nombre dans son poil. Ses formes générales seroient celles des rats proprement dits; et les abajoues seroient tapissées, on dedans, de poils rarge et blances.

Tout le dessus du corps est d'un brun marron; les parties inférieures des joues et de la gorge, le dedans des membres, le ventre et la moitié inférieure de la queue sont blanes; le dessus de la queue est d'une couleur qui approche du noir.

Il se trouve à la Trinité, et M. Desmarest a proposé, dans le cas où il devroit former un genre, le nom d'Heteromys. (F. C.) HAMUL (Bot.), nom arabe de l'utricularia infleza, de

Forskal. (J.)

, HAMULAIRE, Hamularia. (Entoz.) Genre de vers intestinaux, établi par Treutler pour une espèce de ver ascaroïde qu'il avoit trouvée dans les glandes bronchiales d'un homme



exténué par la maladie vénérienne. Schranck a donné à ce genre le nom de linguatule; Zeder, celui de tentaculaire. M. Rudolphi qui, dans son grand ouvrage sur les Entozogires. avoit adopté ce genre avec le nom imaginé par Zeder, et qui même y avoit ajouté deux espèces, quoiqu'il fit déjà observer que la paire d'appendices accompagnant la bouche, et qui forme le principal caractère de ce genre, avoit beaucoup de ressemblance avec les appendices mâles des ascarides, a changé d'avis dans son Synopsis : en effet, il y supprime ce genre : et , des trois espèces qu'il y rangeoit, les deux premières, c'est-à-dire, l'hamularia subcompressa, qui est l'espèce observée nar Treutler, et l'hamularia cylindrica vont parmi les filaires, et la troisième, ou l'hamularia nodulosa, passe dans le genre Trichosoma. Nous croyons cependant donuer les caractères de ce genre et faire connoitre l'espèce trouvée par Treutler. Ces caractères sont : Corps arrondi , cylindrique sans traces d'articulations : une des extrémités (la tête?) munie de deux tentacules latéraux ou terminaux tubuleux; bouche, anus et terminaison des organes de la génération inconnus.

L'Hanulaire lymenatique : Hamularie lymphatica, Treutl., Observ. path. an., p. 10, tab. 11, fig. 27. Ver d'un pouce de long à peu prés, gréle, prun, varié de blanchâtre, arrondi, un peu comprimé sur les côtés; la tête non distincte, terminée par un sommet obtus sous lequel proéminent deux croches (hamuli); la queue continue, obtus.

Treutler, qui, comme il a été dit plus haut, a trouvé ce ver dans des plandes bronchiales, ajout qu'il croit avoir vu l'animal fixé par ses deux tubes, à la paroi interne des vaisseaux lymphatiques, et qu'il n'y a pas d'autre bouche. Il par roit qu'il n'a été vu depuis par aucun autre observateur.

L'Hanuane evinonique: Hamularia cylindrica, Rud., Emca., tab. xu, fig. 6. D'appèr Zeder et Schranck. C'est majotenatu une espèce de filaire pour M. Rudolphi: c'est un peir ver rond, égal, obtus à ses deux extrémités, d'un pouce et demi de long, ayant à l'une des extrémités (au-dessous suivant Zeder, et dans la même direction, selon Schranck) deux tentacules filiormes, courts et réunis à leur base. Il a été trouvé dans la plèrre d'une espèce de pie-grièche, lanius. eollario.

Nous parlerons de la troisième espèce à l'article Taicnosome; mais nous ferons l'observation que M. Rudolphi, dans les caracteres du genre Filaire, ne donne qu'un appendice unique pour l'organe male du filaria papillosa, la seule espèce dans laquelleil ait vu les organes de la génération; en sorte qu'il se pourroit qu'il y eût réellement des vers intestinaux qui auroient ainsi l'une des extrémités pourvue d'une paire d'appendices, qui n'appartiendroient pas à l'appareil de la génération. Nous le supposerions d'autant plus volontiers, que nons avons observe nous-mêmes, dans la collection du Muséum, un ver trèsgréle, cylindrique, de quatorze à quinze pouces de long sur une demi-ligne de diamètre, et dont une extrémité étoit pourvue d'une paire d'appendices un peu recourbés en dedaus. en prisme obtus, de la même nature que le reste du corps ; et, à leur base, étoit une petite fente transversale pour la bouche. Nous ne voudrions cependant pas assurer que ce ver fût intestinal, parce que la peau étoit irisée à la lumière, comine cela a lieu dans le plus grand nombre des vers qui ne le sont pas. ( DE B. )

HAMULIÓN, Hamulium. (Bot.) [Corymbiferes, Juss.; Syngénésie polygamicsuperflue, Liun.] Ce nouveau genre de plantes que nous proposons ici, appartient à l'ordre des synanthérées, à notre tribu naturelle des hélianthées, et à la section des hélianthées-prototypes, dans laquelle mous le plaçons auprès du genre Verbesina, dont il differe principalement par l'aigrette. Voici les caractères génériques, que nous avons observés sur des individus vivans.

La calathide est très-courtement radiée : composée d'un couronne irrégulièrement uni-bisériée, continue, multiflore, liguiliore, féminiflore. Le péricitue orbiculaire, courvexe, ou subhémisphérique, et inférieur aux fleurs du disque, est formé de squames irrégulièrement uni-bi-trisériées, peu inégales, aphiquées, oblongues, subfoliacées, à partie supérieure appendiciforme, inappliquée. Le climanthe est conique, et pourvu de squamelles irrégulières, variables, inférieures aux fleurs, demi embrasantes, oblongues lancéolées, submembraneuses, uninervées. Les ovaires sont très-comprinés bilatéralement, obovales-oblongs, hisrivilles; une large hor-

dure charnue se développe, après la floraison, sur chacune des deux aftes antérieure et posférieure, l'aigrette est composée de deux squamellules opposées l'une à l'autre, continues à l'ovaire, très-épaisses, filiformes, subulées, cornées, spincentes, abaolument nues ou inappendiculées, l'extérieure beaucoup plus courte et droite, rarement nulle par avortement, l'intérieure plus longue et courbée au sommet en forme de crochet. Les corolles de la couronne, un peu plus longues que celles du disque, ont le tube aussi long que moité de la languette, et la languette courte, elliptique, un peu bidentée au sommet.

HANGUOS MIS Hamalium datum, H. Cass, I'erkesina alata, Linn, Sp. Ph., ed. 5, p. 1270. C'est une plante herbacée, à racine vivace, dont les tiges, hautes d'environ trois pieds, sont dressées, un peu llexueuses, rameuses, cylindriques, aliées par la décurrence des feuilles, striées, poilues. Les feuilles, longues de trois à quatre pouces, sont alternes, sessies, décurrentes, oblongues, étrécies inférieurement, esbotuses ou très-peu aignés au sommet, dentées et ondulées sur les bords, poilues sur les deux faces. Les calathidés, larges de huit ligues, et composées de fleurs à croelle jaune-orangée, sont solitaires au sommet de long rameaux nus, pédonculiformes, dressés, striés, pubescens. Cette plante babite l'île de Curaçao, Surinam, et les environs de la Havane, daus l'île de Curaçao, Surinam, et les environs de la Havane, daus l'île de Cuba, o de le fleuritum mois de février.

Linneus avoit dit (5p. Pl., ed. 3, p. 1270) que la estesins alata diffère considérablement des autres especes de verbesina, par son port et par sa structure, en sorte qu'elle doit peut-être constituer un genre particulier. M. Kunth professe une opinion contraire (Nov. Cen., ed. in-4, bt. 1v, p. 203), parce que les deux squamellules de l'aigrette sont égales et, droites au sommet dans la verbesina discoidea Mich., qui est une espèce très-annlogne, suivant lui; à la verbesina qu'ata.

Le cruchet de l'aigrette, qui caractérise notre genre Hamulium, est destiné sans doute à faire opérer la dissémination des fruits par les animaux qui passent auprès de la plante, etaux poils desquels ec crochet s'attache faciltement. L'auteur de la nature a donné aux fruits de beaucoup d'autres plantes des instrumens analogues et ayant la même destination. (ff. C.o.s.-)

## HAN

HAN. (Mamm.) Un des noms que Thevet donne a l'ai. (F. C.)

HANAB. (Bot.) Voyez EnnaB. (J.)

HANCHA. (Ornick.) Flacourt, en citant ce nom parmi ceux des oiseaux qui habitent les bois de Madagascar, se borne à dire qu'il est grand, et de couleur grise. Voyez Hanchoan. (Cn. D.)

HANCHE DANS LES INSECTES, Coxæ, coxarum. (Entom.) C'est la partic de la région inférieure de la poitrine et du corselet qui reçoit la cuisse ou la première pièce des pattes antérieures, moyennes et postérieures.

La plupart des auteurs n'ont pas distingué cette première articulation de la patte, à moins qu'elle n'ait offert quelque particularité. Fabricius lui-même, dans sa Philosophie entomologique, n'a même pas nommé cette partie dans l'énumération qu'il fait des diverses articulations des pattes, et dans sa description du corselet ou thorax et de la poitrine. Cepeudant, la hanche offre des particularités des plus curieuses, parce que son mode d'articulation avec le trouc détermine la nature du mouvement général de la patte. Ainsi, dans les coléoptères, les pattes dites thoraciques ou antérieures sont, pour la plupart, articulees sur une hanche globuleuse, qui permet au coude ou à l'angle de la jonction de la pièce cornée du bras et de l'avantbras, autrement dit, de la cuisse ou de la jambe antérieure, de se porter tout-à-fait en avant ; tandis que , dans les pattes moyennes et postérieures , la hanche est ordinairement tellement emboitée, qu'à peine peut-elle s'y mouvoir. Quelquefois même la hanche est tout-à-fait soudée, et par conséquent immobile , comme on le voit dans les dytiques , les haliples , les tourniquets, les notonectes, où la rotation de la hanche auroit nui à la solidité que doivent avoir les rames représentées par les pattes de ces insectes. Dans les cétoines et les scarabées, au contraire , les pattes moyennes et postérieures sont supportées par une hanche tres-développée, dont le plus grand diamètre est transversal et mobile sur cet axe, probablement pour procurer aux jambes une plus grande ciendue de mouvement, lorsque ces inscetes fonisseurs repoussent la terre à la manière des taupes.

Dans les blattes, les lépismes, les forbicines, la hanche est très mobile et très-plate; dans les capricornes, les charançons,

ti e Çani

les chrysomèles, qui ne se servent guère des pattes que pour marcher, comme aussi dans la plupart des diptères et des hyménoptères, les hanches sont globuleuses, (C.D.)

HANCHOAN. (Ornith) La Chesuaye-des-Bois, Dict. Univ. des Animaux, dit, d'après Rédl, qu'on nomme ainsi, au Brésil, un oiseau de proie fort semblable au busard pour la taille, la figure et le plumage, excepté qu'il a une bande noire à l'endroit oble cou se joint à la tête. Cet oiseau paroit être le même que celui qui a été décrit par M. d'Azara, Oiseaux du Paraguay, n.º 35, sous le nom de buse brane des champs, lequel a une collerette de petites plumes noirâtres. Il est rapporté par Sonnini à la söubuse des marais, faleo aliginous. Linn. et Lath.; c'est le circus campostris, Vieill. (Cat. D.).

HANDACHACHA. (Bot.) Voyez GARCH. (J.)

HANDALAM. (Bot. ) Voyez HANDRAL. (J.)

HANDHAL, HANDHEL, HANDALAM, HENSAL, ALCA (Bot.), divers noms arabes donnés à la coloquinte et cités dans Rauvolf. (J.)

HANDIR ALOUI. (Bot.) Grand arbre du Malabar, décrit par Rhécde. C'est un figuier, fices septica de Rumph et de Burmann, qui dure plusieurs siècles, et dont le fruit est fort recherché par les oiseaux. Le sue, retiré des feuilles, est employé dans la médêtine de l'inde. (J.)

HANELING. (Ornith.) L'oisean que, suivant Ruserynski, on appelle ainsi en Allemagne, et dont le nom s'écrit aussi henfing, est le verdier, loxia chloris, Linn. Cependant le mot haenfing est aussi employé pour désigner la Hnotte, fritgilla camadina. Linn. (En.D.)

HANGEKOPF. (Bat.) Dénomination allemande dont fait usage Bride!, pour désigner son genre antirichia, ou predutine; qui est fondé sur l'hypann curipéndalum, Linn., ou nechera curitpendula, Hedw. Mousse assez commune. Voyer PENDULINE et NEKERA. (LEA)

HANGE-SO (Bot.), nom japonois du saururus cernuus, suivant Thunberg. (J.)

HANGHATSMAH. (Bot.) On nomme ainsi' à Madagascar, suivant Flacourt, une plante basse, souveraine, dit-il, pour la brûlure, rapportéé par Vaillánt à un lycopode, qui est le lycopodium eernuum de Linnaeus. Cependant, la mauvaise figure qu'en donne Flacourt, n.º 149, ne lui ressemble nullement.

HANIKENS (Ornith.), nom hollandois du courlis commun, scolopax arcuata, Linn. (Ca. D.)

HANIFON. (Ornith.) Suivant Salerne, ce nom est donné, dans le département du Pas-de-Calais, à la petite bécassine qu'on appelle aussi bécot, sealopaz gallinula, Linn. (Cu., D.) HANKA, HANKAJA (Bot.), noms arabes, suivant Fors-

HANKA, HANKAJA (Bol.), nons arabes, suivant Forskal, de son sælanthus ternatus, qui est maintenant une espèce de cissus, dans la famille des viniferes. (J.)

HANNAQUAW. (Ornith) C'est ainsi que Bancroft écrit, dans on Histoire de la Guiane, p. 476, le nom du parraqua de Bajon, Mémoires sur Cayenne, tom., 1, 788, pl. 1 et 2; et la différence d'orthographe n'est pas étonnante, puisque ce mot est formé des sons que fait entendre l'oiseau, qui est le phasianus parraka de Gmelin. (Cn.D.)

HANNEBANE (Bot.), un des noms françois anciens de la jusquiame. (J.)

HANNEKIN (Ornith.), nom flamand du choucas, corvus monedula, Linn. (Cn. D.)

HANNETON, Melolontha. (Entom.) Geure d'inséctes coléoptères pentamérés, ou à cinq articles à tous les tarses, dont les antennes sont en masse feuilletée ou lamellée, et par conséquent de la famille des pétalocères ou lamellicornes.

Nous ignorons l'étymologie du mot hauneton: quant à celle du nom que l'abricius, d'après quelques auteurs anciens, a emprunté du grec µa/a>chabs, µa/a>da, µa/a>da, que pranté du grec µa/a>chabs, µa/a>da, µa/a>da, que rignore l'origine; mais Aristophaue, et surtout Aristole, l'emploient souveut pour indiquer, tantôt les coléopières age néral, tantôt les scarabées. C'est surtout Bochard, dans son Ilistoire des Animans de l'Ecriture-Sainte (Hierozoicon), qui agrur reconnottre l'identité de notre hauneton avec le mélolonthe d'Aristophane, parce que ce poête, dans sa cômédie des Nuces, fait dire à son Socrate (vers 761): Laissea aller votre pensée comme le mélolonthe, qu'on lache en l'air avec un filà la patte.

Quoi qu'il en'soit, le nom de mélolonthe a été adopté par tous les auteurs systématiques depuis Fabricius. Voici les caractères auxquels on peut distinguer ce geure :

. Le chaperon, ou la partie du front qui s'avance sur la bouche,

est très-distinct, large, de forme earrée, alongée et étroite. D'ailleurs, les mélolonthes ont tous les earactères des Pétalochars. (Voyez ce mot.)

Les trox el les scarabées différent ea effet des hannetons, parce que leur chaperon est extrémement court. Dans les coprides, ateuches et onites, en un mot, dans le genre Bousier, et dans celui des aphodies, le chaperon est en croissant; dans les géortupes, il est rhomboïdal; enfin, dans les céoines et les trichies, qui ont aussi le chaperon carré, cette partie est plus large que longue.

Les hannetons ont, en général, le port, la conformation et les mœurs des searabées, parmi lesquels Linnæus les avoit placés. Cependant leur corps est moins déprimé; il est relevé en dessus et en dessous, comme bossu; la tête est engagée dans le corselet, quies sun peu plus étroit en devant et le plus soûvent accolé aux élytres en arrière. Les antennes, en masse feuilletée, sont composées de dix articles, dont les derniers forment la masse en panache, que l'insecte étale à volonté comme des lames, quelque fois au nombre de sept, et qui sont beaucoup plus larges et mieux développées fans les mâles. Les élytres sont, en géuéral, moins longues que l'abdomen.

Le corps des hannetons est très-souvent velu et couvert de poils et d'écailles imbriquées, colorées diversement comme dans les lépidoptères : quelques espèces même sont très-brillantes et sont ornées de couleurs métalliques qui reflètent les conleurs les plus agréables, tels sont l'écailleux violet de Geoffroy, l'argenté, le pulvérulent, etc.

Les hannetons font le plus grand tort aux végétaux, qu'ils détruisentsous les deux état de larves et d'insectes parfaits. Sous le premièr, qu'ils épaservent pendant plusieurs années, suivant les espèces, ils attaquent les racines, et on les connoitsous le nom de vers blancs ou de mars. L'ipacete parfait conserve tout as plus pendant deux mois sa dernière forme; mais, comme la race de certaines espèces est très-multipliée, elle détruit les feuilles de plusieurs arbres, de manière à faire le plus grand tort aux plantations, et même aux forêts, dont toutes les premières feuilles sont dévorées au printemps, desorte que les hannetons, dans certaines années où leur race est très-abondante, devienment un vériable fléku pour les campagnes. Les espèces principales du genre Hanneton, sont les suivantes :

Le Hanneton roulon, Melolontha fullo. Nous l'avons fait figurer dans l'atlas de ce Dictionnaire sur la planche des coléoptères pétalocères, n.º 6 : c'est le mâle.

Il est d'une couleur brune testacée, tachetée de blanc; deux taches blanches sur l'écusson; la masse des antennes est composée de sept feuilles larges.

Sa taille est du double de celle du banneton commun. Sa couleur est d'un brun marron clair. Le corselte offre trois lignes longitudinales blanches. Les elytres sont parsemées de points et de taches blanches irrégulières, mais symétriques à droite et à grache. On voit beaucoup de pails sous le corselet et à la poitrine, qui paroissent ainsi velus. Le dessous du ventre est cendré.

Cet insecte se trouve principalement dans les sables secs des bords de la mer, en Italië, en Provence, et même sur nos côtes de France, dans le Marquenterre, les dunes de Dunkerque, de Mollande. On assure même l'avoir trouvé à Fontainebleau.

Le Hanneton commun ou vulcaire, Medoloniha vulgaris. La plupart des auteurs l'ont figuré: l'une des meilleures représentations a été donnée par Olivier, Coléopt., planche n.º V, pl. 1, fig. 1.

Il est noir; les élytres et les pattes sont d'un brun rougeâtre; son abdomen, terminé par une sorte de pointe, offre latérulement, sur chaque segment, une tache triangulaire blanche.

Le hanneton commun est l'un des insectes les plus nuisibles; c'est pourquoi nous croyons devoir en présenter ici l'histoire avec quelques détails.

. Les latves de bannetons, qu'on nomme vulgairement sers blanes ou mans, ressemblent à celles des espèces du geure Cepathée; mais elles sont beaucoup pius à redouter, parce que les deraitees n'attaquent que les végétaux altérés par leur mort naturelle, ou les résidus de ces mêmes plantes dont les autres animaux avoient fait leur nourriurre; tandis que les mans s'attachent aux racines des plantes et des arbres qu'ils dévorent. On peut voir, dans les Mémoires de la Société d'Agriculture de Paris, pour 1787 et 1791, de très-bonnes observations sur ces larves, par M. le marquis de Gouffier et Lefébure. Nous allons ce extraire les faits principaux.

Ces larves vivent trois ou quatre ans sous cet état. Elles ne mangent cependant que pendant la belle saison : ce autoune, elles s'enfonent plus profondément dans la terre, afin de se mettre à l'abri des gelées. A cette époque, on les trouve engourdies et dans une sorte d'hibernation, pendant laquelle elle ae font aucun mouvement et ne prennent aucune nourriture.

Au printemps, elles sortent de cet ciat, se rapprochent de la sueface da sol. Il paorid vivilets ninent ou changent de peau plusieurs fois, mais surtout au commencement de chaque réveil annuel. Ce n'est qu'à la fin de leur troisième année, et lorsqu'elles ont pris tout leur accroissement, qu'elles se préparent à la métamorphose qu'elles doiveat subir. Elles es reiden timeme du résidu de leurs alimens: elles sont alors tràs-grosses, dans toute la force du terme, c'est-à-dire que, si on les ouvre, on trouve dans la capacité de leur peau musculeuse une masse d'un tissu blanc comme de la crême, et véritablement huileux, qui surrage à la surface de l'eau, et qui paroit être mis la en réserve pourservir au développement ultérieur des organes et à l'alimentation pendant l'espace de temps, qui est à peu près de six mois, où l'insecte conservera la forme de nymphe.

Ces larves, pour subir leur métamorphose, s'enfoncent assez profondément dans la terre, quelquefois à plus de deux pieds. Là, elles se creusent un vide ou une loge arrondie, dont elles consolident les parois avec une sorte de bave qu'elles y dégorgent ; on dit même qu'elles les consolident par quelques fils d'une soie grossière qu'elles sécrètent. Lorsque l'insecte a fait ee travail, ilsemble malade; il reste tranquille; il se gonfle en se raccourcissant; il éprouve une dernière mue, et, à la place de la peau qui le recouvroit, on voit une nymphe molle, blanchatre, où tous les membres ratatinés et raccourcis, posés constamment de la même manière, laissent cependant distinguer les rudimens d'élytres, les antennes, enfin, toutes les parties. Peu à peu, cette nymphe prend de la consistance : alors elle se colore de plus en plus en brun. Ce n'est qu'au mois de février que l'insecte parfait peut quitter la peau mince qui enveloppoit les diverses parties extérieures de la nymphe. Le hauneton est alors très-mou , jaunatre ; de jour en jour, il prend plus de consistance. Vers le mois de mars ou d'avril, il gagne la surface de la terre, et ce n'est guère que sur la fin de ce dernier mois, ou au commencement de mai, qu'il sort tout-à-fait de terre; ce qui l'a fait nommer en allemand mai käfer, scarahée de mai.

Sous l'état parfait, les hannetons passent le plus souvent la majeure partie de la journée dans une sorte d'immobilité ou de sommeil sur les feuilles des arbres dont ils se nourrissent. Cependant, quand la trop grande lumière ou la chaleur du soleil les gêne, ils se réveillent et voient pour se mettre à l'abri. Mais le soir, à la chute du jour, presque tous les individus maltes etfemelles s'élancent dans l'air, soit pour accomplir le grand hut de la reproduction, soit pour chercher leur nourriture. Le voi de ces insectes est lourd et bruyant; il se fait presque toujours vent-arrière, et l'insecte en est ai peu maitre, qu'il a peine à se diriger, et qu'il heurte et s'abat sur tous les corps solides qui se rencontrent dans sa directions de sorte que ce défaut de prévoyance est passé en proverbe en France, où l'on dit : Etourdi comme un hagnaton.

L'accouplement des haunctons présente quelques particularités : le mâte qui est, ce général, plus petit que la femelle, est toujours reconnoissable au grand développement qu'a pris la masse des antennes feuilletées. Avant l'acte, il est extrémement actif; mais, aussiôt que l'intromission s'est opérée, il tombe dans une sorte d'anéantissement et de sommeil léthargique: la femelle alors le transporte avec elle en changeant de place, et il se trouve dans une position inverse, le dos en dessous et les pattes en l'air.

Les organes màles de la génération sont aussi fort singuliers; ils sont construit de manière à ce que l'organe conducteur de la liqueur séminale puisse s'introduire au moyen de deux valves de corne alongées, qui, par leur rapprochement, constituent une sorte de pointe roide; mais ces deux pièces portent sur une autre, dans l'intérieur de laquelle sont des muscles qui, à un instant donné, se raccourcissent et dilatent ainsi la gaine qui représente unesorte de gorgeret dilatateur. Ces launes, ainsi écartées, tiennent aussi alors les deux sexes dans un état d'adhérence qui est remarquable dans cette sorte de copulation.

Quand les hannetons mâles ont ainsi satisfait au grand acte de la reproduction, ils ne tardent pas à périr. Ils ne mangent plus, et Ils meurent de faim et de foiblesse. La femelle fécondée quitte uassi les arbres; elle s'abats van la terre, et, à l'aide de ses pattes, elle creuse une sorte de canal ou de tuyau à six ou huit pouces de la surface, et elle dépose au fond ses œuis qui sont fort gros, au nombre de cinquante à quatre-vingts. On prétend que ces femelles sortent de terre après leur ponte pour vivre encore deux ou trois jours, pendant lesqués elles prendroient de la nourriture sur les arbres; mais nous n'avous jamais eu occasion de vérifier ce fait.

Ces œus ne tardent pas à éclore; les jeunes larves ou les vers blancs qui en proviennent se nourrissent des racines des herbes et des arbres qu'elles rencontrent sur leur route; car elles se creusent des sortes de galeries souterraines. Elles mettent, comme nous l'avons dit, prés de quatre années à passer de cet état à celui d'insecte parfait; de sorte que, tous les trois ans, la race se perpétue, et non d'anuée en année. C'est ce qui fait qu'on a observé que certaines années sont, comme on le dit, des années aux hannetons; tandis que dans d'autres ces insectes sont beaucoup plus rares. Mais, tant de circonstances peuvent faciliter ou empêcher la propagation d'une race, que ces pronostications d'années aux hannetons n'ont pas toujours été vérifiées par l'observation.

On a proposé divers noyens pour s'opposer aux ravages de hannetons; mais la plupart sont inutiles ou inexéentables. Le meilleur seroit sans doute de faire recueillir dans une sorte de battue générale, par les femmes et les enfans, le plus grand nombre possible de hannetons, pendant quatre années consécutives; mais ce scroit une grande dépense, et encore, si on trouvoit le moyen de tirer quelque parti du grand nombre de ces insectes, qu'on pourroit recueillir de manière à intéresser à leur récolte, on s'opposeroit avec plus d'efficacité à leurs ra. vages. Il est probable qu'ils formeroient un excellent engrais. Peut-être pourroit-on en retirer une sorte d'auile ou de savon animal, qui scroient employés dans les arts ou dans l'économie domestique.

HANNETON COTONNEUX, Melolontha villosa.

Il est d'un fauve châtain; son écusson est blanc; les élytres sont couvertes d'un davet farineux; le dessous du corps est très-velu, ainsi que les cuisses. Il se trouve quelquefois aux environs de Paris et de Fontainebleau, vers le mois de juin, sur les ormes.

HANNETON SOLSTICIAL, Melolontha solstitialis.

C'est le petit hanneton d'automne de Geoffroy, tom. 1 , pag. 74

Il est testacé; les élytres sont jaunes, avec trois lignes élevées plus pâles. L'anus n'est pas prolongé; la musse des antennes est de trois lames.

Il est très-commun dans les prairies, dans les soirs d'automne, au jour tombant. Nous avons observé qu'il se nourrit principalement des excrémens des oiseaux.

HANNETON DE LA VIGNE. Melolontha vitis.

D'un vert métallique, surtout en dessous; bords du corselet jaunes.

On le trouve sur la vigne, dont il détruit les jeunes feuilles. Hanneron de Frisch, Melolontha Frischii.

Il ressemble au précédent, mais ses élytpes sont testacées : il est beaucoup plus commun aux environs de Paris; le premier n'en est peut-être qu'une variété.

HANNEION VARIABLE, Melolontha variabilis.

C'est le scarabée couleur de suiv. Geoff., tom. 1, pag. 84, n° 24. Il est ovale, d'un noir soyeux; les élytres sont striées.

Il varie pour la couleur, étant quelquesois jaune. On le trouve dans le tronc pourri de certains arbres, il est rare.

HANNETON BURICOLE, Melolontha ruricola.

C'est le scarabée à bordure de Geoffroy, 1, pzg. 80, n.º 15. Il est noir, velu ; les élytres sont striées, testacées, bordées de noir.

HANNETON HUMÉRAL, Melolontha humeralis.

C'est le scarabée velours noir de Geoffroy, pag. 84, n.º 23. Noir, pubescent, avec une tache testacée sur la base externe des élytres striées.

HANNETON HORTICOLE, Melolontha horticola.

Petit hanneton à corselet vert. Geoffroy, tom. 1, pag. 75, n° 8. D'un noir bronzé; tête et corselet verts; élytres fauves sans taches.

H ANNETON FARINEUX , Melolontha farinosa.

D'un jaune verdâtre, couvert d'une poussiere verte argentée; orgentéen dessous. Il est très-commun à Fontainebleau sur les fleurs de ronces. Hanneton écallieux, Melolontha squammosa,

C'est l'écailleux violet de Geoffroy, pag. 79, n.º 3. D'un violet changeant, métallique en dessus, d'un blanc brillant d'argent en dessous. C'est le plus bel insecte de France. His étrouve dans les troncs de saules pourris ou sur les fleurs des arbrisseaux.

Le genre Hanneton comprend près de cent cinquante espèces dans l'Entomologie de Fabricius, Système des Eleuthérates. M. Latreille y a fait trois autres subdivisions, suivant que la bouche est plus ou moins découverte par le chaperon, et que les mandibules sont plus ou moins solides et dentées.

Tels sont les glaphyres : tels que le hanneton du chardon, le maure et celui de la serratule de Fabricius.

Les amphicomes : tels que les mélolonthes, meles, vulpes, vittata, abdominalis, bombylius, cyanipennis, etc.

Et les anisonyx: tels sont les hannetons à crinière, à trompe, cendré, ours, lynx, qu'Olivier a figurés dans ses planches sous le n.º 5, et qui sont presque tous d'Afrique, et particulièrement du cap de Bonne-Espérance. (C. D.)

HANNONS. (Malacoz.) On donne assez vulgairement ce nom, dans plusieurs provinces de France, à des coquilles du genre Pétoneles. Voyez ce mot. (De B.)

HANSAPE. (Bot.) Le coldenia procumbens, de la famille des borraginées, est ainsi nommé à Ceilan, suivant Linnæus. (J.)

HANTA, HENTA, HENCHA (Bot.), noms arabes du froment cultivé, suivant Daléchamps. C'est le hontah de M. Delile, et Forskal nomme hunta l'épeautre, triticum spelta. (J.)

HAN-TA-HAN. ( Mamm.) Buffon donne ce nom chinois comme le synonyme d'élan. (F. C.)

HANTHI. (Mamm.) C'est sous ce nom que Thevet parle de l'aï. (F. C.)

HANTOL, Sandorieum. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalése, de la fainille des méliacése, de la décandrie monogynie de Linnaus, offrant pour caractère cissentile! Un calice court, à cinq dents; cinq pétales linéaires, plus grands que le calice; dix étamines réunies en un tube cylindrique, à dix dents, soutenaut chacune une antière; un oràire supérieur; un style; cinq stigmates bifides. Le fruit est une très-grosse baie pulpeuse en dedans, contenant cinq semences enveloppées d'un arille à deux valves.

HANTOL DES INDES : Sandorieum indieum , Lamk., Encycl., et Ill. gen., tab. 350; Cavan., Diss., 7, pag. 357, tab. 202, 203; Sandoricum, Rumph, Amb., 1, pag. 167, tab. 64; vulgairement le Faux Mangoustan, Sonner. Grand arbre des Indes orientales', dont le bois est rouge dans son centre ; le tronc revêtu d'une écorce cendrée. Les feuilles sont alternes , ternées, longuement pétiolées; les folioles pédicellées, grandes, ovales, un peu arrondies, très-entières, veinées, acuminées à leur sommet, glabres en dessus, tomenteuses et ferrugineuses en dessous ; les pétioles tomenteux ; les fleurs disposées en grappes axillaires, paniculées, nues, un peu plus longues que le pétiole. Leur calice est petit, campanulé, à cinq dents ; la corolle composée de cinq pétales linéaires-lancéolés; l'ovaire supérieur, globuleux, chargé d'un style simple, d'un stigmate en tête, à cinq découpures bifides. Le fruit est une baie, au moins de la grosseur d'une orange, arrondic, un peu plus large que haute, légérement tomenteuse en dehors, contenant une pulpe blanche et fondante; cinq semences assez grosses, " convexes sur le dos, comprimées latéralement, renfermées chacune dans une coque ou arille coriace, s'ouvrant en deux valves à sa base.

La pulpe de ce fruit est asser bonne à manger: elle a d'abord un goût un peu aigrelet, asser agréable; mais elle laisse ensuite dans la bouche un arrière-goût qui approche de celui de l'ail. On en fait une gelée, un sirop, une conserve que l'on sert sur les tables au dessert. (Pons.)

HANTVARK. (Ornith.) Les Norwégiens appellent ainsi la piegrièche écorcheur, lanius collurio, Linn. (CH. D.)

HANZACRA (Bot.), nom arabe du coris de Montpellier, suivant Rauvolf. (J.)

HAOSER, ALÁSER, ALHUSAR. (Bot.) Noms arabes, suivant Clusius, d'une plante qui laisse suinter de ses rameaux et de ses feuilles un sucabondant, dont le fruit, assezgros, donne un autre sue caustique, et contient, de plus, une matière propre à remplir des coussins. Il paroit.que cette plante est la même que l'alhasser, décrit précédemment, c'est à-dire-, l'asclepias syriaca. (J.)

HAOUAI. (Bot. ) Voyez Anouai. (J.)

HAFALANTHUS. (Bot.) Ce nom, que Jacquin avoit donné à un de ses genres, voisin de la comméline, a été changé par Linnœus, en celui de callisia, maintenaut adopté. (J.)

HAPALE (Mamm.), nom générique donné aux ouistitis par Illiger. (F. C.)

HAPAYE. (Ornith.) Voyez HARPAYE. (CH. D.)

HAPLARIA. (Bot.) Geure de la famille des champignons, de l'ordre de suncedines, serie des bysoidées, dans la méthode de Link, voisin des genres debaium, sporollirieum, Chloridium, etc., établis par le même botaniste. Voici son caractère: Filamens simples, ou bien un peur ameux et dichotomes, écartés, droits, cloisonnes, portant çà et là de petits amas de sporidies.

HAPLABIA GASS; Haplaria grisca, Link, in Berl. Mag., 3, p. 9, t. 1, fig. 12; Nées, Trait. Ch., tab. 4, fig. 49. Cette espèce se trouve sur les feuilles séches des rubaniers, sparganium, des roscaux et d'autres plantes; elle forme, sur ces feuilles, de petites taches grisàtres, longues de cinq à six lignes, très-délicates, et expendant un peu roides.

C'est après ce gence que Nées place celui qu'il nomme acroporium, auquel Il assigne pour caractère: l'ilamens simples, réunis en tas, en forme de chapelet ou de collier; leur extrémité est garnie çà et là d'articulations qui se détachen. La seule espèce citée, l'aerosporium den en collier (derosporium Monilio), Nées, Tr. Champ., pl. 4, fig. 496), forme de petites taches, grises, très-minees, sur les feuilles vertes des graminées. Lorsqu'on les touche, elles donnent une poussière blanche. Ce genre est infiniment plus voisin de l'alcadium de Link que de l'Apalaria (LEM.)

HAPPE-FOIE. (Ornith.) La Chesnaye-des-Bois dit qu'on appelle ainsi un oiseau de mer, si friand du foire de more, qu'on le preud aisément à la ligne, en mettant un morecau de ce foie au bout de l'hameçon, et qu'en conséquence on lui a donné, en latin, les nons de hepato-prensor et hepati-harpagus. Il est probablement ici question d'un cormoran ou d'un fou. (Cu. D.)

20.

HAPPIA. (Bot.) Nucker donne ce nom au tococa d'Aublet, genre de plantes de la famille des melastomées. (J.)

HARACHE. (Ichthyol.) On donne vulgairement, dans quelques cantons, ce nom à un poisson du genre Clupée. mais qu'on ne sait encore à quelle espèce rapporter positivement. (H.C.)

HARAHA, HARA, CHARBA (Bot.), noms arabes de la calebasse, cucurbita lagenaria, suivant Daléchamps. Vovez CHARBA. (J.)

HARAK (Ichthyol.), nom d'un poisson du genre DAURADE.

Vovez cc mot. (H. C.)

HARAM, HARAME. (Bot.) Arbre de Madagascar, cité par Flacourt et Rochon, dont on tire, par incision, une résine blanche, très-balsamique. Les femmes malgaches, dit Rochon, en font une pate dont elles sc frottent le visage pour conserver leur peau dans toute sa fraîcheur. Lorsqu'on brûle cette résine. il s'en exhale un parfum semblable à celui de l'encens. Cet arbre, dont Poivre a recueilli des échantillons existans dans notre Herbier, paroît avoir beaucoup d'affinité avec le genre Poupartia, de la famille des térébinthacées. Ses feuilles sont également pennées, à folioles opposées avec une impaire, et les fleurs sont disposées en panicules terminales. Le fruit est un brou qui recouvre une noix très-dure, terminée supérieurement en pyramide à trois pans. Cette forme pyramidale est peut-être l'origine de son nom ; car, suivant l'observation de Voluey, les pyramides sont nommées en Egypte haram, et l'on sait qu'une colonie d'Egyptiens a été très-anciennement transportée à Madagascar. (J.)

HARANGUET (Ichthyol.), nom que, dans quelques provinces du nord-ouest de la France, on donne à la sardine.

Voyez CLUPÉE. (H. C.)

HARANKAHA ( Bot. ), nom d'une zédoaire de Ceilan . suivant Burmann. Sa racine est regardée dans cette île comme un remède souverain contre les maladies les plus graves, et elle pousse fortement les sueurs et les urines. (J.)

HARB (Bot.), nom turc, suivant Clusius, de l'arbre connu sous celui d'ambare, sur la côte de Canara, dans la presqu'ile de l'Inde. Voycz Ambarc. (J.)

HARBAJI (Erpétol.), nom que les Arabes donnent à l'éryx

téraste, de Daudin, anguis cerastes, Linn. Voyez Exxx. (H. C.) HARBATUM (Bot.), nom arabe du peucédan, peucedanum, selon Daléchamps. (J.)

HARBETO FERO (Bot.) nom provençal de la bette ou poirée, suivant Garidel. (J.)

HARCHA (Ichthyol.), nom italien du glanis, poisson du genre Shure. Voyez ce mot. ( H. C. )

HARCOMAN. (Bot.) Suivant Belon, cité dans Rauvolf, ce nom arabe est celui d'une variété à graines blanches d'un sorgho, holeus sorghum, de Linnæus, dont on fait, d'unsle Levant, un pain très-savoureux. (1.)

HARD-LOOPER (Mamm.), nom donné, par les Hollandois du cap de Bonne-Espérance, au phacochère de cette contrée. (F. C.)

HARDA, HARDILLA (Mamm.), noms espagnols de l'écureuil commun. (F.C.)

HARDE ou HORDE (Mamm.), nom par lequel on désigne une troupe de bêtes fauves. (F. C.)

HANDEAU (Bot.) On lit dans quelques livres, que ce nom est quelquesois donné à la viorne, viburnum. Il ne faudroit pas le consondre avec le chartne, qui est nommé en anglois hornbaam ou hardbeam, suivant l'auteur du Dictionnaire Econonique. (J.)

HARDER (Ichthyol.), un des noms allemands du mulet de mer, magil cephálus. (Voyer Mucz.) Remarquons sussi que les matelois hollandois donnent les noms de harder on lerder, qui significnt berger, à divers poissons, d'après des idées semblables à celles qui leur ont fait donner par les soltres eeux de conducteur, pilote, etc. Voyer Pasteur. (H. C.)

HARDERIE. (Min.) L'un des noms du fer oxidé hématite qui sert à brunir les métaux, et qui est plus connu des artisans sous le nom de ferret on ferrette d'Espagne. Voyez Fen oxidé nésatire. (Brand.)

HARDOUCKIA, Hardwickia. (Bot.) Genre de plantes dicotylèdones, 'à fleurs incomplètes, polypétalées, de la famille des légumineuses, de la découdrie monegynie de Linnuus, offrant pour caractère essentiel : Une corolle à cinq pétales réguliers; point de calice; dix étamines insérées sur le réceptacle, cinq opposées aux pétales, cinq alternes; un voaires supériele; le style ascendant; le stigmate large et pêlté. Le fruit est une gousse à deux valves, ne renfermant qu'une seule semence vers le sommet.

HARDOUCKIA GÉMINÉ; Hardwickia binata, Roxb., Corom. vol. 5, pag. 4, tab. 209. Grand et bel arbre des montagnes du Coromandel, chargé de branches nombreuses, alternes, étalées, garnies de seuilles alternes, pétiolées, géminées, composées de deux folioles sessiles, conniventes à l'extrémité d'un pétiole commun qui se prolonge entre les folioles en une petite pointe courte : ces folioles sont ovales , obtuses à leurs deux extrémités, entières à leurs bords, longues d'environ trois pouces sur deux de large; le pétiole cylindrique, long d'un pouce ; les stipules petites, en eœur, caduques. Les fleurs sont disposées en panieules axillaires et terminales, munies de petites bractées caduques : il n'y a point de calice ; la corolle est blanche, assez petite, composée de eing pétales ovales, concaves, obtus, étalés; les étamines à peine plus longues que la corolle ; les anthères tombantes, ovales, à deux lobes, surmontées d'une petite pointe; l'ovaire oblong, surmonté d'un style ascendant, un peu plus long que les étamines, et d'un stigmate pelté. Le fruit est une gousse lancéolée , longue d'euviron trois pouces, striée, rétrécie à sa base, souvent terminée au sommet par une petite pointe en erochet; à deux valves vides dans leur partie inférieure, ne renfermant à son sommet qu'une scule semence cunéiforme. (Pois.)

HARDSCHA (Ichthyol.), nom hongrois du glanis. Voyez SILURE. (H. C.)

HARDY-SHERW (Mamm.), nom anglois de la musaraigne. (F. C.)

HARE. (Mamm.) Voyez HASE. (F. C.)

HAREFOD. (Ornith.) Le lagopède, tetrao lagopus, Linn., est ainsi nommé en Norwége. (CB. D.)

HAREIS. (Ornith.) L'ibis noir, tantalus niger, Lath., porte, en Arabie, ee nom, qui s'écrit aussi hareiz et hereis. (CH.D.)

HARENG (Ichthyol.), nom vulgaire d'un poisson du genre Clurge, dont on trouvera l'histoire à ce dernier article. (H. C.) HARENG A LA BOURSE. (Ichthyol.) Les pêcheurs appellent

ainsi le hareng quand il a frayé. Voyez CLUPER. (H. C.) HARENGADE, (Ichthyol.) A Marseille, on donne ce nom

aux grosses sardines. Voyez CLUPÉE. (H. C.)

HARENG GAI (Ichthyol.), nom que les pécheurs donnent au hareng qui ne montre encore ni laite ni œufs. (H. C.)

HARENG DE LA CHINE. (Iehthyol.) On a donné ce nom au clupanodon chinois, Voyez Clupanodon. (H. C.)

HARENG DES TROPIQUES. (Iehthyol.) Quelques auteurs ont ainsi nommé la clupée des tropiques, clupea tropica, Gmel. Voyez Clupée. (H. C.)

HARENG MARCHAIS (*Ichthyol.*), nom que donnent les pêcheurs au hareng qui, après le frai, a repris sa chair et sa graisse. Voyez Clurés. (H. C.)

HARENG PLEIN. (Ichthyol.) Les pêcheurs appellent ainsi le hareng qui a déjà des œuss ou de la laite. Voyez Clurés. (H.C.)

HARENG VIDE. (Ichthyol.) Vovez HARENG GAL. (H. C.) HARENGS. (Géol.) Les naturalistes genevois, et Saussure surtout (6.679), ont désigné, par le nom de harengs, cesbancs de sable, étroits et pointus à chaque extrémité, qui se forment au milieu des torrens ou des rivières rapides, parallèlement à leur lit.Ces petits atterrissemens, qui naissent ordinairement pendant les grandes crues d'eau ou vers leur fin , sont souvent emportés par les crues suivantes : mais il arrive quelquefois aussi que , lorsqu'ils ont été déposés par une crue très-extraordinaire ou qui ne se renouvelle que très-rarement, ces bancs de sable se couvrent de végétation, prennent de la consistance, résistent à l'effort des eaux, augmentent par les nouveaux atterrissemens qu'ils arrêtent, et donnent enfin naissance à ces îles fertiles et boisées qui divisent le cours des rivières et le forcent à se partager en plusieurs bras. L'Arve, qui est sujette à des crues annuelles, forme souvent des harengs, qu'elle enlève l'année suivante, et c'est probablement à raison du voisinage de ce torrent fougueux, que les naturalistes genevois ont adopté cette dénomination particulière à leur pays, (BRARD.).

HARENGS NOUVEAUX ou HARENGS VERTS. (Ichthyol.)
Dans le commerce, on nomme ainsi les harengs qui sont le produit de la pêche du printemps ou de l'été. Voyez CLUPÉE.
(H. C.)

HARENGS PEGS ou PEKELS (Ichthyol.) Dans le commerce, on appelle de ce nom les hacengs pris pendant l'automne ou l'hiver. Voyez Clurée (H.C.) HARENGUS (Ichthyol.), nom latin du HARENG. Voyez ce mot et Cluyée. (H. C.)

- HARETAC. (Ornith.) Flacourt, dans son Histoire de Madagascar, p. 164, cite, parmi les oiseaux aquatiques de cette file, le karetac, comme étant de la taillé d'une sarcelle, portant une hupper ouge, et ayant le plumage et les pieds noirs. Dapper, qui le copie, dans sa Description des îles de l'Afrique, p. 450, n'en dit uns d'avantage. (Cn. D.)

HARFANG. (Ornith.) Cette grande chouette est le strix nyctea, Linn., dont le nom est écrit en suédois harfaong. (Cn. D.)

HARGILAS. (Ornith.) L'oiseau qui est connu au Bengale sous ce nom et sous ceux d'argala et d'hurgill, est le même que Marsden dit s'appeler à Sumatra boorong cambing, ou boorong oolar: il se rapporte à la grue argala de Sonnini, édit. de Buffon, à l'ardea dubia de Gmelin, et au jabira argala de M. Vieillot. (Cn. D.)

HARGUMP (Malacoz.), nom suédois des doris. (De B.)

HARICOT, (Bot.) Phaseolus. Linn., Genre de plantes dicopiédones, de la famille des légumineuse de Jussieu, et de la diadelphie décandrie de Linnaus, dont les principauxearactères sont les suivais. Calice monophylle, un peu hilahié, la lèvre supéricure échancrée, l'inférieure à trois dents; corolle papilionacée, à étendard reiléchi, et à carène roulée en spirale avec les étamines et le style dias étamines, dont neuf ont leurs filamens soudés ensemble; un ovaire supérieur, oblong, un peu comprimé, surmonté d'un style contourné, termine par, un stigmate simple; une gousse oblongue, s'ouvrant en deux valves, conteanat plusieurs grainse réniformes.

Les haricois sont, pour la plupart, des herbes annuelles, de feuilles alternes, ternées, munies de stipules à la base de leur pétiole, et dont les fleurs sont rouvent disposées en grappes axillaires. On en connoît une trentaine d'espèces, toutes exotiques, dont plusienrs sont d'un asser grand intérêt à cause de leurs fruits qui forment un ailment très-nourrissant, et dont on fait grand usage, soit dans leur pays natal, soit dans beaucoup de contrées du monde où ils ont été transportés. Nous nous horrerons à-parler ici des espèces qui sont cultivées en grand dans les campagnes, ou qu'on trouve dans les ierdins de botanique.

Ste . It

## \* Espèces grimpantes et volubiles.

HARICOT MULTIPLORE OU HARICOT D'ESPAGNE : Phaseolus multiflorus , Lamk., Dict. encyc., 3, p. 70; Willd., Spec., 3, p. 1030. Sa tige est herbacée, volubile, rameuse, et peut s'élever, quand on lui donne un appui, à la hauteur de douze à quinze pieds. Ses feuilles sont composées de trois folioles ovales, portées sur un pétiole commun, canaliculé en dessus. Les pédoncules axillaires, fort longs, portent, dans leur partie supérieure, des fleurs disposées en grappe, attachées à des pédicelles pour la plupart géminés, et munies à leur base de deux petites bractées ovales, serrées contre le calice : ccs fleurs sont assez grandes, d'un rouge écarlate très-vif dans une variété, et de couleur blanche dans une autre. Les gousses sont pendantes, épaisses et assez larges; elles contiennent des graines moitié plus grosses que celles du haricot commun, violettes et marbrées de taches noires dans la variété à fleurs écarlates, et de la même couleur que la fleur lorsque celle-ei est blanche. Cette espèce est, selon Miller, originaire des coutrées chaudes de l'Amérique méridionale ; le nom de haricot d'Espagne , sous lequel elle est le plus vulgairement connue, lui vient probablement de ce qu'elle aura été apportée de l'Espagne en France.

Ce haricot u'est le plus souvent cultivé dans les jardins que pour l'ornement, parce qu'il est chargé de sleurs éclatantes pendant tout l'été, et même pendant une partie de l'automne. Mais, dit Rosier, dans son cours d'agriculture, je ne vois pas trep pourquoi, dans nos provinces du Nord, ce haricot est cultivé comme plante de simple agrément. D'après ma propre expérience, il est certain que ce légume, cucilli nouveau, est très-bon et s'accommode de tous les assaisonnemens qu'on fait aux haricots ordinaires. Les semences, parvenues à une certaine grosseur, sont très-bonnes mangées en vert; et, lorsqu'elles sont seches, elles fournissent une bonne purée. " Miller est du même sentiment; mais il faut dire que, pour cultiver cette espèce en grand, ses tiges, qui s'élèvent beaucoup, ont l'inconvénient d'être difficiles à soutenir. Dans les jardins du nord de la France on seme ce haricot à la fin de mai. On l'emploie pour couvrir les murs, pour garnir des tonnelles; on le fait aussi monter autour du tronc des arbres.

HARICOT COMMON: Phaseolus vulgaris, Linn., Spec., 1016; Lob., Ic., 59. Sa racine est fibreuse, annuelle; elle donne naissance à une tige rameuse, volubile, haute de quatre à cinq pieds, garnie de feuilles alternes, pétiolées, composées de trois foliolics orales, pubescentes. Ses fluvrs sont blanches ou un peu jaunâtres, disposées en grappes peu fournies et axillaires. Il leur succède' des gousses qui contiennent des graines que tout le monde connoil, et qui, selon les variétés, sont plus ou moins réniformes et blanches, jaunâtres, rouges, violettes, noires, ou enfin inspées de differentes nuances.

Ces graines portent le même nom que la plante elle-même; selon les provinces on les appelle encore favioles, féveroles, petites fèves, fèves à visage, fèves peintes, phaséoles, pois de de mer, etc.

Le haricot commun passe pour être originaire de l'Inde; mais il est cultivé aujourd'hui dans les quatre parties du monde, et il fait, dans l'Europe méridionale et tempérée, un objet de culture assez important. Comme toutes les plantes dont l'homme prend soin depuis long-temps, il a produit de nombreuses variétés; les plus répandues sont les suivantes:

Haricot blanc commun, nomme mongette dans quelques cantons.

Haricot blanc hâtif, propre principalement à être mangé en vert.

Haricot de Soissons. Il est plat et gros; on l'estime plus à Paris que toutes les autres variétés. Il ne paroit cependant être que le haricot blanc commun. On le cultive presque partout; mais il acquiert à Soissons une finesse de goût et de peau qui le rend supérieur à ceux de la même race cultivés dans la plupart des autres terrains. Ce haricot est tardif.

Haricot sans parchemin, ou prudhomme blane. Sa gousse reste tendre jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à toute sa grandeur, et qu'elle soit presque sèche. Cultivé surtout pour en manger les gousses en vert, il est aussi fort bon en sec; ses graines sont petiles et arrondies.

Haricot sabre. Ses graines sont blanches, aplaties, de moyenne grosseur. Cette variété produit considérablement, et elle est peut-être la meilleure de toutes. Ses gousses sont très-longues et très-larges ; jeunes, elles font d'excellens haricots verts; par-



venues presque à toute leur grosseur, elles sont encore tendres et charnues, et peuvent être mangérs en cet état, soit fraichés, étant divisées, par morecaux, soit en hiver, après avoir été coupées en lanières et conflies au sel. Enfin les graines, soit fraiches, soit séches, sont égales ou peut-étre supérieures à celles du haricot de Soissons. Les tiges ont besoin de grandes et fortes rames, parce qu'elles grimpent tris-haut.

Haricot san. fil. Variété qu'on cultive partieulièrement dans les environs de Lyon. La nervure de sa gousse n'a point l'espèce de fil qu'on cat obligé d'eulever à tous les autres haricots lorsqu'ou veut les manger en vert. Les gousses vertes du haricot sans fil sont trés-tendres et très-délicates ; ses graines séches sont encore très-bonnes. Cette variété se sème en juillet et août, et pendant oute l'automne; tant qu'il ne gêle pas, on en obtient des légumes frais.

Haricot rognon de coq. Il doit son nom à la forme de ses graines, semblables à celles d'un rein ou roguon de coq. Bon en vert et en sec.

Haricot riz. Ses graines sont très-petites, obrondes et blanches; elles sont très-bonnes, écossées fraiches. La plante rapporte beaucoup.

Haricot de Lima. Gousses larges, courtes et un peu chagrinées; graines très-grouses et blanches. Cette variété produit beaucoup, et elle est d'une bonne qualité; mais elle est délicate et trop tardive pour les environs de Paris, où on ne peut l'Obtenir qu'en la semant d'abord dans de petits pots qu'on met aur couche. Elle sera très-bonne pour nos départemens du Midi. Les tiges élèvent très-bant.

Haricot rouge d'Orléans. Ses graines sont petites, rougeatres, avec l'ombilie blane. Il est peu recherché aujourd'hui.

Haricot de Prague, ou Pois rouge. Graines arrondies, d'un rouge violet. Cette variété est très-productive quand l'arionne est favorable; mais elle ne mérit que tard. Elle a besoin d'avoir des rames très-élevées. Ses gousses sont très-bonnes en haricots verts, parce qu'elles sont sans parchemin, c'est-àdire, que leur membrane interne est tendre, et non dure et coriace comme dans plusieurs autres. Les graines séches ont la peau un peu épaisse; mais elles sont très-farineuses et d'un fort bon goût.

Ce seroit ici le lieu de parler de la culture et des usages des hariots, mais comme le harioto nian, qu'on regarde comme une espèce distincte, appartient à la section des hariots à tiges droites non grimpantes, et que, sous bean-coup de rapports, ces daxe sepéces doivent être considérées sous un même point de vue, nous renverrons, à la fin de cet article, pour tout ce qui concerne leurs usages ou qui tient à leur culture, et nous continuerons la description des autres espéces dont nous nous sommes proposé de parler.

HASICOT LUNCIS; Phaseolus lunatus, Linn., Spec., 1016. Ses tigge, droites dans leur partie inférieure, deviennent volubiles dans leur partie supérieure, et s'élèvent à deux ou trois pieds. Ses feuilles sont composées de trois folioles ovales, pointues; dont les latérales ont le côté extérieur une fois plus large que l'autre. Ses fleurs sont petites, blanchâtres, disposées en grappes axillaires plus courtes que les pétioles. Les gousses sont comprimées, ont presque la forme d'un sabre, et elles contiennent des graines ovales-orbondés, plates, rougeâtres. Cette plante est originaire du Bengale; on la cultive au Jardin du Roi.

HARICOT A CANNO ÉTENDADO: Phaseolus "excilidatus, Linn., Spec., 1017; Phaseolus Jirote odorato, escrillo amplo patulo, Dill., Eth., 515, 1. 254, f. 502. Ses tiges sont velues, grimpantes, hautes de quatre à six pieds. Ses feuilles sont composées de trois folioles asses emblables à celles du haricot commun, mais plus alongées et plus étroites. Les fleurs sont grandes, odorantes, d'abord d'un blanc rougeàtre, ensuite purpurines ou d'un violet pale, enfin d'un bran jaunàtre, et elles sont ramassées en téte trois à quatre au sommet d'un pédoneule commun; leur étendard est large, échancré-ét réfléchi; les gousses sont longues, étroites, presque cylindriques. Cette plante croit naturellement dans les Antilles; on la cultive au Jardin du Roi.

Hantor cancours: Phaseolus caracalla, Linn., Spc., 1017; Phaseolus indicus, cochleato flore, Triumf., Obs., 93, t. 94. Sa racine, grosse, tubércuse et vivace, produit une tige ligneuse inférieurement, divisée en rameaux menus, sarmenteux, volubiles, susceptibles de s'élever à six pieds et plus. Ses Beuilles sont composées de trois folioles ovales, pointues; glabres. Ses fleurs sont grandes, odorantes, d'une conleur purpurine, et disponées nue belle grappe axillaire; tous leurs pétales sont contournés en spirale. Cette espèce est originaire de l'Inde, et cultivée depuis assex long-temps dans les jardins. Dans le nord de la France on la met en poi, et on la rentre dans l'orangerie, et même dans la serre chaude, pendant l'hiver. Dans le midi de la France, on êtle mûrit facilement sesgenines, on la place, comme plante annuelle, au pied d'un mur ou û une exposition chaude.

HABICOT POERVAS : Plasseolus semierectus, Linn., Mant., 1009, Jacq., I.c., 5, 1, 553; Phaseolus barbadenis ecrectior, siliquà angustissimà, tinactorius, Dill., Elth., 512, 1, 255, 1, 501. Ses tiges sont d'abord tout-à-fait droites jusqu'a la hauteur d'un pied et demi à deux pieds, mais reusuite elles s'alfoiblissent, deviennent volubiles, et atteignent jusqu'à la hauteur de trois pieds. Les folioles des feuilles sont presque glabres en dessus, un peu velues en dessous, obtuses daus la partie inférieure des tiges, et pointues dans la partie supérieure. Les pédoneules des teptoineules dans la partie supérieure, Les pédoneules vers la pries, beaucoup plus longs que les feuilles, sont chargés, vers leur sommet, de plasieurs fleurs d'un pourpre foncé on noi-ratre, esseiles, géminées et disposées en épi. Cette plante croit naturellement dans les antilles son la cultive au Jardin du Roi.

Hantour paniculais, Phaseolus paniculatus, Mich., Flor. boreal. Amer., 23, p. 61. Ses tiges sont vivaces, grimpantes, pubes ceutes ainsi que les autres parties de la plante. Les deux folioles latérales de ses feuilles sont ovales, élargies, et l'impaire est presque en cœur. Ses fleurs sont d'un pourpre-violet obseur, disposées en panicules pyramidales, très-gapies et souvent longues d'un pied. Les gousses sont comprimées, courbées en faucille, longues d'environ deux pouces; elles renfenent des graines réniformes, comprimées, et d'un noir foncé. Cette plante est originaire de l'Amérique septentrionale; on la cultive au Jardin du Roi.

## \*\* Espèces à tiges droites non grimpantes.

Hantot Nain: Phaseolus nanus, Linn., Spec., 1017; Phaseolus vulgaris, italicus, humilis seu minor, etc., J. Bauh., Hist., 2, p. 358. Cette espèce ressemble, sous beaucoup de

rapports, au haricot commus; mais elle en diffère essentiellement en ce qu'elle ne grimpe point, reste droite, et ne a'élève guére qu'à un pied ou quinze pouces. Originaire de l'Inde, et cultivée comme le haricot commun depuis un temps immémorial en Europe, elle a de même produit, par la culture, plusieurs variétés qui diffèrent par la grosseur et la couleur. Set fruits, comme ceux de la première respèce, se mangent, soit entiers et en vert, soit écossés, frais ou secs. La plante est plus ficile à cultiver, parce que ses tiges n'ont pas besoin d'échalas ou de rames pour se soutenir. Les variétés les plus connues sont.

Le haricot nain hâif de Laon, ou le haricot flageolet; trèsestimé, très-répandu aux environs de Paris, et fort employé pour faire des haricots verts, principalement ceux de primene qu'on élève sous chàssis. See graines sont blanches, étroites, alongées, un peu cylindriques.

Le haricot gros pied, ou haricot de Soissons nain; très-bon en grain, frais écossé et en sec.

Le haricot nain blanc sans parchemin. Ses gousses sont longues et en même temps très-larges. Ses graines sont blanches, aplaties, assez petites.

Le haricot suisse blanc. Cette variété a beaucoup de rapports, par la forme de esc graines et par la qualité de ses gousses, avec le haricot suisse gris, le haricot suisse rouge, le haricot gris de Bagaolet, et le haricot ventre de biche. Ces cinq variétés not les graines alongées; elles sont toutes très-bonnes en haricots verts, et c'est principalement pour cet emploi qu'elles sont cultivées.

Le hariest negre nain. Il est hatif, d'un bon produit. On le préfère en Touraine pour manger en vert.

Le haricot nain jaune du Canada est le plus bas et le plus hàtif des haricotssans parchemin; son grain est presque rond, d'un jaune pale.

Le haricot de la Chine. Ses graines, assez grosses, arrondies, couleur de soufre pâle, sont excellentes, fraiches écossées et en sec.

Haricot a cousses velues: Phaseolus max, Lann., Spec., 1018; Mungo seu Phaseolus orthocaulis, Hernand., Mex., 887. Sa tige est droite, velue, anguleuse, fléchie en zigzag, garnis

de fœuilles composées de trois folioles velues, ainsi que le pétiole qui est accompagné de stipules ovaies. Les fleurs sont petites, jaunâtres, disposées en groppes axillaires. Il leur succède des légumes pendans, hérissés de poils, terminés par une pointe recourbée en crochet, et contenant une disaine de graines noires, marbrées de roussâtre. Cette plante croit naturellement dans l'Inde, et les habitans du pays en mangent les graines; on en fait aussi usage comme aliment dans tout le Levant.

HANCOT A RAYOSS : Phaseolus radiatus, Linn., Spec., 1015; Phaseolus zeplanieus, siliguis radicatim digentis, Dill., Ethh., 515, t. 255, f. 504, Les tiges sout yelues, cylindriques, hautes de deux à trois pieds, garnies de feuilles à folioles ovales, pointues, yelues sur les hords. Les fleurs sont mélées de blanc et de pourpre, ramasées en tête, et portées sur des pédoncules anguleux. Les légumes sont presque cylindriques, disposés horizontalement et en manière de rayons. Cette plante est originaire de l'lite de Celian; on la cultive au Jardin du Roi.

HARICOTASTICUTS: Phaseolus stipularis, Lamk, Diet. encyc., 5, p. 74, Sa tige est droite, simple, anguleuce, haute de questre à cinq pouces, garnic inférieurement de feuilles longuement pétiolées, à folioles ovales, presque arrondies; les feuilles supérieures ont le pétiole plus court, et la foliole terminale est comme trilobée. Les fleurs sont mélées de Drun, de jaunc et de blanchâtre, disposées en épi court sur un pédoncule beaucoup plus long que les feuilles. Les gousses sont cylindriques et horizontales comme dans l'espéce précédente. Ce haricot est originaire du Pérou ; il est cultivé, au Jardin du Rioi, de graines envoyées par Dombey.

Hantot a rivus nones: Phascolus spherospermus, Linn, Spec., 1018; Phascolus crectus minor, semine spherico albido, hilo nigro, Sloan., Jam., 72, Hist. 1, p. 185, t. 117, f. 1, 24, 5. Sa tige est droite, anguleuse, haute de cinq à six pouces, un peu velue vers son sommet. Ses feuilles cont composées de trois folioles ovales, portées sur un pétiole chargé de pois blancs renveriés. Les fleurs sont d'un blanc jaundatre, portées deux à trois ensemble sur un pédoneule velu comme les pétioles. Les gousses cylindriques, droites, coguiennent des graines globuleuses, blanches avec une tache noire à l'om-

bilic. Cette espèce croît naturellement dans les Indes ; on la cultive au Jardin du Roi.

## Culture des haricots.

Les haricots, nous ayant été apportés des pays chauda, doivent nécessairement craindre les froids qui sc font sentir dans nos climats; il n'est donc pas indifférent d'assigner l'époque à laquelle ou doit les semer. Dans l'Inde, où il ne gle jamais, on peut les mettre en terre dans toutes les saisons. En France on ne les sème qu'un printemps; muis un mois à six semaines plus tôt dans le midi que dans le mord, parce qu'on y a bien mois à réducter les froids tradifs. Il est trés-avantageux de choisir, pour la culture des haricots, un endroit qui soit exposé au mid: le choix de la terren "est également pas indifférent; il faut qu'elle soit fraiche, l'égère, et pourtant substantielle. Les lieux maréeageux ne sont pas proprès pour ces plantes, qui, au contraire, ae plaisent d'avantage dans un terrain un peu sec.

La culture qu'on donne aux haricots daus les jardins, diffrede celle en grand, qui n'a pour but que la production des semences. Dans cette dernière on commence d'abord par fumer les terres où l'on veutseme. Les cultivateurs préfèrent le fumier de vache à celui de chéval, parce que ce premier conserve bien plus long-temps une sorte d'humidité qui est nécessaire pour ce légume. On passe ordinairement trois fois la charue sur les terres qui sont destinées à recevoir des haricots; cependant on se contente de deux quand la terre est légère. On donne le premier labour vers le milieu de l'automne, et l'autre, à l'époque des semis.

On sème les haricots de deux manières : par raics ou en chiquier, et on laisse un sillon vide entre chaque raic, afiu de pouvoir disposer les rames, et de manière à ce qu'on puisse cueillir les gousses facilement, lorsque c'est l'espèce grimpante que l'on cultive. Dans les champs des environs de Paris, c'est presque toujours en échiquier qu'on séme les haricots. On creuse uuie petite fosse dans laquelle on met de six à huit se mences. Dans les endroits où l'on sétte les haricots en grand, évet-à-dire, pour en recueillir seulement les graines, on est dans l'habituge de semer à la volée; mais cette manière diffre des inconvéniens.

· Le semis en rayons se fait en laissant tomber une à une les graines dans les sillons, et on les recouvre ensuite avec la herse. On se sert eucore du plantoir pour faire des trous dans chacun desquels on met une graine ; mais c'est la méthode la plus longue, et c'est aussi la moins usitée. On enfonce les semences à la profondeur d'un pouce ; il faut même avoir soin de ne pas les mettre beaucoup au-dessous de cette profondeur, parce que, dans les années où les froids sont tardifs. les haricots, n'avant pas assez de chaleur, pourrissent très-rapidement. La distance qu'on doit mettre entre chaque semence est relative à la nature du terrain : ainsi, quand il est sec. on doit les éloigner davantage, surtout quand l'espèce s'élève beaucoup. Dans les environs de Paris, on some les haricots en échiquier, à la distance d'un pied, et on ne donne que quatre pouces seulement pour les semis en rayons. Il en est des haricots comme de toutes les semences possibles, on doit toujours choisir les plus belles.

Dans le midi de la France, on a l'habitude de faire tremper les graines dans l'eau pendant vingt-quatre heures avant de les semer. C'est une chose favorable qu'il survienne un peu de pluie, afin que la germination soit plus prompte.

On donne jusqu'à trois binages aux haricots, et même davantage, afin que la récolte soit plus abondante. Le premierbinage se pratique quand les plantes ont deux à trois pouces. Dans ce premier binage il faut avoir soin de ramener la terré autour des racines. Le second se fait quand les premières fleurs paroissent, et le troisième environ un mois plus tard.

A l'époque du second binage on met des échalas ou des rames pour fournir un appui aux tiges des espèces grimpantes.

Dans plosieurs départemens de la France, l'orsque les haricots grimpans sont arrivés à une certaine hauteur, on en retrauche le sommet, dans l'intention d'augmenter la quantité, et surfout la grosseur des gousses. Mais ecte opération, qui peut être bonne dans le midi et dans les parties les plus chaudes de la France, est très-nuisible dans le nord, parce que la séve, se portant alors avec plus de force dans les boutons latéraux, fait naître de nouvelles branchea dont les fleurs avortent presque toujours; tandis que dans le midi, au contraire; la challeurpermettant à la séve de se dévendre

lopper avec plus de vigueur, le nombre des gousses augmente en proportion qu'il se forme un plus grand nombre de ra-

Les pluies, comme les grundessécheresses, sout tres-nuisibles aux haricots, soit qu'on les étères pour en garder la graine, soit qu'on les destine à être mangés en vert. Une trop grande sécheresse muit au développement de la semeuce, et suriout en rend la peau trè-dure; les pluies abondantes, au contraire, favorisent trop leur développement en herbe, pourrissent les graines, ou même les font avorter quand les plantes ne sont encore qu'en fleurs. On peut quelquefois remédier à la sécheresse en pratiquant des arrossemens, quand on a de l'eau à portée; mais il est impossible d'empécher les inconvéniens que la pluie occasionne.

Dans les pays froids on est obligé de cueillir les gousses une à une et à mesure qu'elles sont mures, tandis que dans le Midi on arrache les tiges, et on attend pour cela qu'elles soient. desséchées.

Pour que les haricots ne s'altèrent point, il faut les laiser dans la gousse et ne les en sortir que quand on est sur le point de les employer; de la sorte ils se conservent bien plus long-temps. Il est hon aussi de ne les enfermer qu'après leur avoir fait subir une dessiccation au soleil : alors on peut les reatrer au grenier ou les suspendre sous des hangars. Ce que nous disons ici ne peut s'appilquer à toutes les variétés en général; car les haricots ramés , surtout, se succèdent sans interruption pendant plusieurs mois : il ya presque toiopurs des gousses qui sont mûres alors que les dernières fleurs sont à peine épanouies, de sorte qu'on trouve sur le même pied des fleurs et des gousses vertes, et d'autres qui sont mûres et prêtes à être cueillies.

On écosse les haricots de deux manières, suivant qu'on les cultive en grand ou en petit. Quand on les cultive en grand, on se sert du fléan comme si on battoit du blé, et on vanne ensuite. La seconde manière consiste à écosser les haricots à la main; elle est préférable à la première, parce que les graines ne sont jamais brisées; mais elle est la plus longue, et parconséquent ne pett guère être appliquée qu'à la peţite culture.

Les bestiaux n'aiment pas beaucoup les tiges seches des

haricots; on s'en sert ordinairement pour faire de la litière aux chevaux.

Jusqu'ici nous n'avons guère traité que de la culture des haricots en grand : celle qui se fait en petit, on dans les jardins, ne laisse pas que d'être très-étendue; car, dans les campagnes, et même dans les villes, il est bien rare, quand on a un coin de terre , qu'on ne cultive pas un peu de haricots pour l'usage du ménage. Comme il est alors bien plus facile de trouver une exposition au midi, et bien abritée, l'époque des semis varie d'autant plus qu'on se rapproche des provinces méridionales; ainsi, dans la Provence, on sème les haricots vers la fin du mois de février ou dans les premiers jours de mars, tandis qu'aux environs de Paris il faut attendre la fin d'avril, et même le commencement de mai. Il est aussi bien plus facile de les garantir des gelées tardives, en les couvrant de paillassons . ce qui n'est pas praticable quand on fait des semis cu grand. Dans les jardins on fait un choix de variétés. ce qu'on ne fait pas ordinairement dans les champs.

Voici la manière de semer les haricots dans les jardins :

On commence par bien labourer la terre avec la béche, et on la recouvre ensuite avec du fumier un peu vieux; et, afin que les planches soient régnlières, on sème la gràine au cordeau et en rayons. On peut encore les semer en touffes de einq à six et alors, de cinq en cinq arangs, on laisse un petit sentier. Ce sentier est d'autant plus utile, que les haricots qu'on cultive dans les jardips sont presque toujours destinés être manges verts, et qu'il faut un espace pour qu'on puisse passer pour cueillir les gousses. On doit biner trois fois comme dans la grande culture, et à peu près aux mêmes evoques. Pendant l'été il faut les arroser fréquemment, afin que la sécheresse n'empéche pas les pieds de parvenir à toute leur grandeur.

A Paris on mange des haricots verts presque toute l'année; mais leur saveur est bien loin d'égaler celle des haricots récoltés dans la saison faverable; car, pour en avoir en hiver, on est obligé de les fifre venir dans des serres, sous des chàssis et sur des couches.

Lorsqu'on veut conserver les haricots, on les étale sur des claies qu'on met à l'ombre dans un lieu qui soit bien aéré;

- 1

20.

19

on les enferme ensuite dans des greniers bien secs, afin qu'ils ne se moisissent pas.

Dans des temps de diset'e, on introduit la farine de haricots dans le pain de froment; cela rend ce pain beaucoup plus lourd et plus indigeste.

Les haricots, soit verts, soit secs, se mangent cuits de plusieurs manières. On en fait des potages; on les met à dea sauces parficulières ou en salade. Les haricots sees sont plus nourrissans; mais ils sont aussi beaucoup plus difficiles à digérer, et ne valent rien pour les estomacs délieats, Quand ne les mange en purée, dépouillés de la peau qui les recouvre, et qui paroît être la partie qui cause des yents, ils sont plus faciles à digérer.

Les haricots sont un aliment fort en usage chez tous les peuples de l'Europe; ils conviennent surtout aux personnes robustes qui ont besoin d'une nourriture solide, aux habitans des campagues et aux jeunes gens. Ils sont au contraire préjudiciables aux enfans, aux femmes délicates, et en général à tous ceux qui ont l'estomac foible.

Dans la médecine on emploie fort peu les haricots; ils passent cependant pour être apéritifs, diurétiques et emménagogues. On peut, en les réduisant en purée, en faire des cataplasmes émolliens et maturatifs. (L. D.)

HARIN, KARIN (Bot.), nome arabes de la vigne, selon Daléchamps. C'est l'anab de Forskai, l'eneb de M. Delile. (J.) HARING (Iohthyol.), nom par lequel les Hollandois et les

Allemands désignent le HARENG. Voyez ce mot et CLUTÉE. (H. C.)
HARIOTA. (Bot.) Sous ce nom Adanson faisoit un genre
du caclus parasiticus, différent de ses congénères, surrout par

son fruit, de la grosseur et couleur d'une groseille blanche. (J.)
HARISH. (Mamm.) Dapper suppose que ce mot arabe est
synonyme de celui d'arqcharis, que les Ethiopiens, dit-if,
donnent à un animal qui n'a qu'une corne, et qui ressemble à
un chevreuil. (F. C.)

HARISSONA. (Bol.) Voiri comment Adanson carsétérise ce genre, qu'il établit dans la famillé des moustes : Feuillage cylindrique et aplati; feuilles alternes et triangulaires; fleurs mâles : anthère, solvitaire, axillaire, sessile, clevée, droite, Reur femelle en cône, soltaire, axillaire, essile sur le meme pied; étamines : anthère ovoide, avec un opercule saus coiffe; graines ovoïdes, entre chaque écaille des cones.

Il ramène à ce genre le fontinalis squammosa, Linn., le fissidens semi-completus, Hedw., une variété de l'hedwigia ciliata, Hedw., les neckera heteromalla, Hedw., patagonica, Bridel, undulata, Hedw. (fontinalis crispa, Swartz), et pennata, Hedw. Dans toutes ces mousses l'urne est sessile et axillaire, et les gemmules (fleurs femelles, Adans.; fleurs males, Hedw.). également axillaires , sont sur le même pied. Voyez NECKERA , FISSIDENS Ct FONTINALIS. (LEM.)

HARLE, Mergus. (Ornith. ) Ce genre, de l'ordre des palmipèdes, et de la famille des lamellirostres ou dermorhynques. c'est-a-dire, dont les mandibules sont revêtues d'une peau molfe, a pour caractères le bec droit, étroit, à peu près cylindrique, armé sur ses deux bords de petites dents poiutues comme celles d'une scie, et dirigées en arrière ; la partie supérieure onguiculée et crochue à l'extremité, qui est d'une matière dure et cornée : l'Inférieure plus courte, droite et obtuse ; les narines latéralement situées versle milieu du bec . de forme elliptique, et percées de part en part; la langue hérissée de papilles dures et tournées en arrière comme les dentelures du bec ; les pieds courts et retirés dans l'abdomen ; les trois doigts de devant entièrement palmes , et dont l'externe est le plus long; le pouce pinne, et portant à terre sur le bout; la première remige la plus longue de toutes.

Les harles vivent sur les lacs, les étangs et les rivières : ils détruisent heaucoup de poissons, et ils ont pour cela été comparés aux loutres. C'est afin de pouvoir retenir ces polssons glissans, que les mandibules et la langue sont garnies de ces dentelures et papilles qui en facilitent l'entrée dans le gosier; la grosseur des poissons qu'ils avalent, est même quelquefois telle qu'ils ne peuvent les introduire tout entiers dans leur estomac, où le corps ne descend que quand la tête est digérée. Le gésier de ces oiseaux est moins musculeux que celui des canards: leurs intestins et leurs cœcums sont plus courts. Le renslement du larynx inférieur des males est énorme et en

partie membraneux.

Ces oiseaux, en nageant, tiennent la tête seule hors de l'eau ; ils plongent aussi à une grande profondeur pour aller à la recherche des crevettes; et comme l'air, qu'ils ont la faculté d'accumuler dans leur tranche; leur permet de rester quelque temps sous l'eau, sans venir respirer à la surface; lis ne reparoissent qu'à des distances fort élogiates. Malgré la brièveté des alles, leur vol fiét est long et rapide; mais la situation des pieds rend leur marche vacillante. Leur demeure habituelle est dans les régions arctiques des Deux-Mondes, et c'est là qu'ils se reproduisent le plus généralement; on ne les voit qu'en hiver dans les chimats tempérés, où leur arrivée en grand nombre 'est regardée comme l'annonce d'un hiver rispoureux; et ce pronostic paroit d'autant plus fondé, que les harles, dont une espèce est appelée en Suisse, canard des glaces, sont en effet chassés par les glaces du Nord, dont la densité et l'étendue ne leur permettent plus de chereher leur nourriture sur les laces et les rivières de ces contrées.

Ces oiseaux retournent au printemps vers le Nord. On n'a pas de données certaines sur les endroits où ils nichént; il paroit que c'est dans les joncs qui bordent les rivières et les lacs. entre les pierres roulées, dans des buissons, ou même dans des arbres creux, et que la femelle pond douze à quatorze œufs. Les males, au moins dans l'espèce du grand harle, se separent des femelles après la naissance des petits, avec lesquels celles-ci forment bande à part; et c'est probablement cette circonstance qui a fait soupçonner à des naturalistes que ces oiseaux étoient polygames. C'est aussi à elle qu'on doit attribuer l'introduction , dans les livres systématiques , d'une prétendue espèce sous le nom de harle cendré ou bièvre, mergus castor, Gmel; carle plumage des jeunes males ressemblant à celui de la femelle, et la dissection avant fait remarquer des testicules dans quelques uns de ces individus réunis, on en a conclu l'existence permanente des deux sexes sous la même livrée.

Les harles n'éprouvent qu'une mue par année: mais, suiyant M. Temminck, celle des vieux mâtes a lieu au printemps, tandis que les vieilles femelles et les jeunes mâtes muent en automne.

Gann Harle: Mergus merganser, Linn. Cet oiseau, dont le mâte et la femelle sont représentés dons les Planches entuminées de Bufdo, n.ºº 951 et 953; dans les Oiseaux de la Grande-Bretagne de Lewin, tom. 7, pl. 232 et 235; dans ceux de Donovan, tom. 3, pl. 49 et 65, est également connu sous les nous de harle proprement dit, et harle vulgaire; il est plus gros que le canard sauvage, et long de 26 à 28 pouces. La forme de son corps est large et sensiblement aplatie sur le dos. A l'àge de trois ans, la tête du mâle, d'un noir verdâtre et à reflets, ainsi que la partie supérieure du cou, est couverte de plumes courtes, fines et soyeuses, relevées en toupet; le bas du cou, la poitrine, le ventre, les couvertures des ailes et les scapulaires les plus éloignées du corps sont d'un blanc pur qui offre, dans l'oiseau vivant ou fraichement tué, des nuances d'un rose jaunatre, lesquelles sont rendues sensibles dans la figure du male , qu'on trouve dans le deuxième volume de l'Ornithologie angloise de Georges Graves. Le haut du dos et les scapulaires les plus près du corps sont d'un noir profond; le poignet de l'aile est noiratre : le miroir est blanc sans bandes transversales; on voit un liséré de gris sur le croupion ; la queue est grise et étagée. Le bec, noir en dessus et sur l'onglet, est d'un rouge foncé en dessous. Les pieds sont d'un rouge vermillon.

La femelle de cette espèce, plus petite que le mâle, à la huppe longue et effilée. La tête et la partie supérieure du cou sont d'un rouge bai; la goge est d'un blanc pur; la partie inférieure du cou, la poitrine, les flancs et les cuisses sont d'un cendré blanchâtre; le ventre est d'un blanc jaunâtre, et toutes les parties supérieures sont d'un cendré foncé.

Les jeunes màles de l'année ne différent presque point des femelles : on distingue néanmoins ceux-là, lorsqu'ils ont stteint l'age d'un an, à des taches noiratres disposées sur le blainde la gorge, à des plumes de la même couleur qui se montrent sur les sommet de la tête, et à des plumes blanches qui paroissent sur les couvertures des ailes.

ar Cette espèce, dont la chair est sèche es mauvaise à marger, est répandue dans le Nord jisug'ue Norvège, en lalande, et même au Groefenand, col elle sa pomme publicaval et parasul. On la trouve également dans l'Amérique septentrionale, non en voit, pendant les fortes gelées, en Angleterre, sur les cètes de France et de Hollande, sur les lacs de l'intérieur, et même jusque dans le Midi. Comme ce harleparoit presque tout blanc lorsqu'il vole en filant sur l'eau, on lui a donné dans quelques endroits le nom de harle blanc.

HARLE BUPPE ; Mergus serrator, Linn, et Lath. Le male de cette espèce est représenté dans les Glanures d'Edwards, tab.o5: dans les Planches enluminées de Buffon, n.º 207; dans le tom, 7. pl. 234 de Lewin ; dans le tom. 2, pl. 38 de Donovan : dans la planche 60, fig. 2 de l'Ornith, amér, de Wilson; et la figure des deux sexes se trouve dans Naumann, tah, 61 et 62. Cet oiseau est de la grosseur du canard, et il a vingt-un à vingtdeux pouces de longueur ; sa huppe , composée de brins fins , longs et dirigés de l'occiput en arrière, est, ainsi que la tête et la partie supérieure du cou, d'un noir verdatre; un collier blanc entoure le cou : la poitrine est d'un brun roussatre avec des taches noires ; on voit cing ou six grandes taches blanches bordées de noir à l'insertion des siles; le miroir de l'aile est blanc comme dans l'espèce précédente, mais coupé par deux bandes transversales noires; le hant du dos et les scapulaires sont d'un noir fonce ; le vontre est blanc ; les cuisses et le croupion présentent des zigzags cendrés. Le bec et l'iris sont rouges, et les pieds orangés.

La tête. la huppe et le cou sont d'un roux sale chez la vicille femelle, qui est longue de dis-neuf à vingt pouces, et qui a la gorge blanche, mais dout le miroir, de la même cau-leur, est transversalement coupé par lune hande cendrée, le circonstance propre à faire distinguer cetté femelle de celle du grand harle dont le miroir est tout blanc. Le devant du cou et la poirtine sont variés decendré et de blanc; les parties cont variés decendré et de blanc; les parties inférieures sont blanches; et, en général, tout ce qui est noir dans le mâle, est d'un brun sale dans la femelle, dont le begre et les pieds sont d'un orangé terne.

Les jeunes males ont, dans la première année, la tête d'un brun foncé, la gorge d'un planc cendré, le bec d'un rouge clair, et l'inis jeuntaire. Lorque cette année cest révolue, les parties supérieures sont variées de noirâtre, et des tointes rousaitres paroissent sur le cou et sur la tête. Naumann, t. 62, n. 95, donne une figure cente du jeune male.

Cette-spèce, qui se trouveen Danemack, en Russie, en Norwege, en Lagionie, an Groenland, où an la nomme gub et nyulisies, arrive accouplee, dans le commençement dejuin, à la baie d'Huison, où elle niche sur les mottes de terre qui sélèvent au-fécsus de l'eu dans les marsis, et y pond dig. à

doute œuß d'un blanc cendré, et de la grosseur de ceux, du canard. On la voit aussi communément en hiver dans les lagunes de Venise, sur les côtes de Hollande et dans le nord de l'Angleterre, où Lewin dit qu'elle multiplie au mois de juin. Cet oiseau étant très-farouehe, on l'appreche difficilement; et les Grefeillandois ne parvienneuf à le tuer à coups de fléches qu'au mois d'août, lorsque les plumes de ses ailes tombent par l'effet de la mue.

Le harle neir et le harle blanc et noir, réunis par Buffon sous la dénomination de harle à manteau noir, doivent être considérés comme des individus appartenant à la même espèce, et de simples variétés d'âge ou de sexe.

HABLE PIETE: Mergus albellus, Linn.; Pl. enl. de Buffon, n.º 440, le male; de Lewin, tom. 7, pl. 235 et 236, male et femelle; de Donovan, tom. 3, pl. 52, la femelle sous le nom de mergus minutus. Cette espèce est un peu plus grande que la sarcelle: le male a environ seize pouces de longueur, et la femelle quinze. Le premier, dans l'état adulte, a, de chaque côté de la tête, une large tache d'un noir à reflets verts, qui enveloppe l'œil, et une autre de la même couleur qui s'étend sur l'occiput, et au-dessus de laquelle une huppe, composée de plumes blanches, effilées, retombe comme la crinière d'un casque. Le cou, les scapulaires, les petites couvertures des ailes et toutes les parties inférieures sont d'un blane pur; un demi-collier noir et étroit revêt le haut du dos et descend sur les côtés de la poitrine, et tout le dessus du corps offre un mélange de noir et de blanc. Le bee et les jambes sont de couleur plombée.

La tête non huppée de la femelle, ses joues et l'occiput sont d'un roux bai, le haut du cou, le ventre et les parties inférieures sont blancis, le bas du cou, le poiteine et les flancis sont d'un cendré clair, les parties supérieures du corpssont d'un brun cendré, à l'excéption de taches blanches sur les côtés des ailes.

Cette espèce, qui ajche dans les contrées boréales des Deux-Mondes, est de passage en automoe, et surtout dans l'hiver, en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, en France, et jusques en Italie. Elle siche sur les bords des lags et des marais, et y pond, dit-on, comme les autres espèces, huit à doure œuis blanchâtres. Le mergus minutus, Linn., et le harle étoilé, mergus stellatus, Brunn., Ornith. boreal, n.º 98, sont des femelles ou des jeunes de cette espèce; et il en est probablement de même du harle impérial de Cetti, qui, pag. 51, de ses Oiseaux de Sardagne. ne lui trouve que de légéres différences avec le haple étoif.

HARLE COURONNÉ; Mergus cucullatus, Linn. Cet oiseau, à peu près de la grosseur du canard ; et que l'on rapporte aux deux ecatototi d'Hernandez, chap. 46 et 47, est figuré dans les Planches enluminées de Buffon, sous le nom de harle hunné de Virginie, n. o 935 et 936 male et femelle. La huppe dont la tête du male est ornée, a près de trente lignes de hauteur. et se compose de plusieurs plumes relevées en un disque qui est blanc au centre, et noir à la circonférence, effet qu'on n'a pas rendu dans la planche de Buffon, mais qui l'est beaucoup mieux dans celle que Catesby a fait dessiner d'après un individu vivant. La face, le cou et le dos sont noirs; la poitrine et le ventre sont blancs : les pennes caudales et une partie des pennes alaires sont brunes : mais les plus intérieures de ces dernières sont noires et marquées d'un trait blanc. Le bec et les pieds sont noirs, et l'iris est jaune. La femelle est presque entièrement brune, et sa huppe, plus petite, n'est que d'une seule couleur.

Cette espèce se trouve dans l'Amérique septentrionale, depiù e Mexique jusqu'à la baie d'Hudson, où les Sauvages l'appellent omiska sheep: elle arrive au printemps dans cette dernière contrée, où elle construit, avec des herbes, un nid qui est garni intérieurement de plumes que s'arrachent le père et la mère, etdans lequel la femelle pond quatre à six œufs tout blancs.

A ces quatre espèces auxquelles paroit se réduire le genre, le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle ajoute le harle à huit brins, mergus oolosselaceux, Vieill., qui est décrit comme venant du Brésit, sans indiquer où il se trouve, quel cest le voyageur qui l'a rapporté, ni quel auteur en a parié le premier. Les huit plumes dont la huppe occipitale et verticale est formée, sont annoncées comme longues de deux pouces, étroites et à barbes débunies. Le plumage de l'oiseau est ardoisé sur le dos et blanc sur les parties inférieures, avec des taches sur les côtés. Sa taille est celle du hatle, la huppe de la femelle est plus courte que celle du mâle.

Latham présente, d'après Pennant, le harle brun, mergus fuscus, comme une espèce particulière; mais cet oiseau, qui se trouve dans les mêmes contrées que le harle couronné, ne paroit être autre chose que la femelle, d'après la description uivant laquelle il seroit brun sur le manteau, blanc en dessous, avec des taches noires à la gorge et à la poitrine, et une marque blanche sur l'aile, et se rapporteroit ainsi en tout point à la 35c. planche de Buffon.

L'auteur anglois présente encore, comme espèce particulière, un harle à queue fourchue, mergus fureifer, dont la tête non huppée seroit noire, et qui auroit les joues brunes, le cou blanc et entouré d'une bandélette noire, et les particainfériquers du corps blanches, ainsi que les pennes latérales de la queue; mais cette prétendue espèce n'offre aucun caractère d'authenticité, et il en est de même du mergus corruleus, indiqué par Latham d'après la Zoologie arctique de Pennant, comme se trouvant à la baie de Hudson, étant huppé et ayant la tête, la queue et les pieds noirs, la gorge et le ventre blancs, et une tache de cette dernière couleur sur les ailes. (Cn. D.).

HARMALA. (Bot.) Voyez HARMEL. (J.)

HARMEL. (Bol.) Ce nom arabe, transformé par les auteurs latins en celui de harmala, adopté par Tournefort pour un genre voisin de la rue, a été changé par Linnæus en celui de peganum qui a prévalu. (J.)

HARMOOU (Bot.), nom provençal de l'arroche cultivée, atriplex hortensis, suivant Garidel. (J.)

HARMOTOME. (Min.) C'est la substance minerale qui fut nommée hyacinthe blanche cruciforme par Romé-de-l'Isle, andréolithe par de Laméthrie, ercinite par Naplone.

L'harmotome de M. Hálly est un minéral remarquable par la conformation particulière de sex cristaux primatiques, qui sont ordinairement màclés deux à deux, mais dans le sens longitudinal; en sorte qu'ils préérentent l'aspect d'un prisme quadrangulaire, dont chaque arête auroit été remplacée par une rainure parallèle aux pans du prisme, et que la coupe de ces eristaux ou leur projection horizontale présenteroit la figure d'une croix dont les branches seroient égales et raccourcies, chacun de ces deux cristaux màclés, pris isolément, est prisme à quatre pans, terminé par des pyramides à quatre facen-A ce mode patitoulier sous lequel les cristaux d'hermotome, sont susceptibles de se màcler, et qui devient caractéristique : toutes les lois qu'il est visible, il faut ajouter que cette substance raye légèrement le verre, présente une cassure terne et raboteuse dans le sens transversal, fond au chalumeau en un verre blanc que as poussière jetée sur les charbons ardens y devient phosphorescente et d'un jaune verdâtre; enfin, que sa pesanteur spécifique est d'environ a, 35.

Les analyses de MM. Klaproth et Tassaert s'accordent sensiblement dans leurs résultats, qui sont :

|         | 4  |
|---------|----|
| Silîce  | 49 |
| Bary te | 18 |
| Alumine |    |
| Eau     | 15 |

La présence de la baryte rend la composition de ce minéral très-remarquable, et le fait ressortir d'une manière saillante du milieu de cette foule de substances qui sont composées en proportions variables, il est yrai, de silice, alumine et chaux.

L'harmotome varie peu, jusqu'à présent, de couleur et d'aspect: ses principales variétés sont le blanc mat, le blanc de lait, le blanc rosé et le brun cougeâtre.

Ce minéral, doublement remarquable par sa cristallisation ordinaire et par sa composition, se trouva, pour la première fois, à Andreesberg, au Hartz, dans les filons du plemb sulfure qui traversent les schistes argileux, et où il est associé au quarz, à l'argent rouge, à la chaux carbonatée, etc. C'étoit pour rappeler cette première localité qu'on lui avoit donné le nom d'andréelithe; mais, depuis lors, il fut reconnu à Strontion, dans le duché d'Argile en Ecosse, à Konsberg en Norwège, et dans les géodes d'agate et d'améthiste des environs d'Oberstein en Palatinat. Dans ce gisement que j'ai visité, l'harmotome se trouve en cristaux simples ou màcles assez volumineux, et d'un blanc rosé, implantés à la surface de la chaux carbonatée métastatique, associée à la chabasie et au quarz améthiste. Je tiens de M. Léman que cette substance a été découverte dans les pierres rejetées par l'ancien Vésuve, et dans les vakites du Vicentin. (BRARD.)

HARNEB (Mamm.), nom arabe du lièvre. (F. C.)

HAROD (Bot.), nom arabe, suivant Forskal, de son malva montana, que Vahl a reporté au malva nicensis d'Allioni. (J.)

HARONDELLE (Ornith.), ancienne orthographe du mot hirondelle, qu'on écrivoit aussi arondelle. (Cn. D.)

HARONIGI. (Bot.) Voyez Dononici. (J.)

HARPA. (Ornith.) Il y a peu d'accord chez les anciens sur la signification de ce mot, qu'on écrit aussi harpe. Les uns repportent cet oiseau au milan ou à l'Orfraie; d'autresea font une sapèce de vautqur. La ressemblance du nom pourroit encore ne faire trouver avec la Harrava; et c'est l'opinion de Camus, dans ses notes sur la Traduction des Animaux d'Aristote, tom. 2, p. 411. Veyec ce mot. (Cu. D.)

HARPACANTHA, ACANTHA (Bol.), noma greca sous lesquels Dioscoride désigne l'acanthe ordinaire. Ruellius, son traducteur, ajoute que, dans divers lieux, il est nommé me-lamphyllon, lopiaria, mamolaria, cræpula; que c'est le pederota des Romains. (J.)

HARPALE, Harpalas, (Entom.) Nom donné, par M. Latreille, à une division du geure Carabe, parmi les coléopières pentamérés créophages. Il comprend de, petites espaces qui offreut quelques différences légères dans les parties de la bouche. Le nom d'harpale est gree spandaye, et signife qui vit de rapine. Tels agan les carabes bordé, porte-épine, à yeux blancs, etc., carabes marginatus, spiniegr, lescophthalmus, pranins, étc. (C.D.)

HARPALE (Mamm.), nom qu'Illiger a donné au genre Sagouin de Buffon. (F. C.)

HARPALION, Harpelium. (Boix) [Cosymbiferes, Jusa: 57ngénésie polygamie frustranée, Linn.] Ce sous-gance de plantes, que nous avons proposé, dans le Buketin des Sciences de septembre 1818, appartient à l'ordre des synamhèrées, a moirte tribu naturelle des hélianthées, à la section des hélianthées-prototypes, et au genre Helianthus. Il diffère des vrais héliantheu par l'aigrette, composée de plusieurs squamellules unisériées, par le périchine inférieur aux fleurs du disque, hémisphérique, et formé de squames régulièrement imbriquées, cornières, inappepaisoidées, enfin, par les squamelles du clinanthe, qui sont arrondies au sommet.

La calathide est radiée : composée d'un disque multiflore, régulariflore, androgynillore; et d'une couvone unisériée, liguliflore, neutriflore. Le péricline, inférieur aux fleurs du disque, est hémisphérique, et formé de squames imbriquées, appliquées, ovales, obtusses, subcoriaces, nullement appendiculées. Le clinanthe est convexe, et garni de squamelis inférieures aux fleurs, demi - embrasantes, subfoliacées, oblonques, arrondies au sommet. Les ovaires sont comprimés, obovales-oblongs, hispides; leur aigrette est composée de plusieurs squamellules unisériées, paléformes, membrancuses à cadoques, dont deux grandes, lancolaires, l'une antérieure, l'autre postérieure, et les autres petites, oblonques, latérales. Les fleurs de la couronne ont un faux-ovaire inovulé, le style muit, la lanquette large.

Habranos nous; Harpalium rigidum, H. Casa., Bull. des Se., septembre 1818. La tige est herbacée, haute d'environ cinq pieda, dressée, rameuse, cylindrique, garnie de poils roides. Les feuilles sont opposées, presque sessiles, lancéolées, pas sensiblement denées, d'une substance ferme et roide, d'une vert glauque ou cendré, munies sur les deux faces de poils courts et roides. Les calathides sont grandes, solitaires au sommet des rameaux nuis et pédonculiformes; les fleurs sont jauncs. Cette plante est cultivée au Jardin du Roi, où nous avons observé, sur des individus vivans, les caractères génériques et spécifiques que nous venons de décrite. M. Desfontaines pense que c'est. l'helianlus diffusus, plante vivace, de l'Amérique septentrionale, décrite dans le Batanical Magazine. (H. Cass.)

HARPAX. (Ornith.) Suivant Oth. Muller, c'est ainsi que les Danois appellent la piegrièche commune, lanius excubitor,

Linn. (CH. D.)

HARPAYE. (Ornih.) Cet oiseau, du genre Burard, dont la figure se trouve dans les Planches enluminées de Buffon, sous le n.º 470, et qui est décrit, tom. 5, p. 461 de ce Dictionnaire, est le busard roux de Brisson, falco refus, Linn. (Cn. D.)

HARPB, Harpa. (Conchyl.) Genre de coquiftes univalves, établi par M. de Lamarck, pour un asser petit nombre d'espèces de buccins de Lisineus, mais qui avoitété déjà, depuislong-temps, propogé et distingué par Klein sous le nom de cithara. Les caractères que l'assigne à ce genre, dont l'animal inconane est rétères que l'assigne à ce genre, dont l'animal inconane est réprobablement fort voisin de celui desvéritables buccins, sont les suivans: Coquille ovale-bombée, asser mince, garnie de cotes longitudinales, parallèles et formées par la conservation des bourrelets successifs du bord droit; la spire très-courte, pointue; le dernier tour heaucoup plus giand que tous les autres pris ensemble; ouverture grande, ovalaire, largement échannete autérieurement, le bord droit très-excavé etépaissi en hourrelet; le bord gauche entièrement formé par la columelle qui est lisse et terminée en pointe antérieurement. Les coquilles de ce genre nous viennent dés mers des pays chauds, et surtout des mers orientales. On ignore même si l'animal est pourvu d'un petit opercule corné, comme les véritables buccins.

Les conchyliologistes distinguent plusieurs espèces dans ce genre; mais sont-elles, bien certaines?

1.º La Habre CONMONE; Harpa ventricora, Lamek., Encycl. méth., pl.-404, . fg.-1, a ct b. C'est celle qui atteint les plus grandes dimensions: ses côtes paroissent plus nombreuses, et aurtout plus serrées, parce qu'elles sont beaucoup plus larges et plus aplaties que dans aucune autre espèce.

2.º La Hanne nonzi; Harpa nobilit, Lamck., l. c., fig. 5, a. b. Généralement un peu plus petite, plusminer, elle est singue surtout de la précédente parce que les côtes sont plus séparées et plus étroites, au mombre de treire, et bariolées de blanc : elle a deux pouces et demi de long sur deux de large; elle est marbrée de diverses taches rougestres, brunes gris de lin, interrompues par des tones de couleurs cancelle et aurore, de diverses nuances. Elle est susceptible d'un asser grand nombre de variétés et pour le nombre des obtes, et surtout pous les couleurs. Elle est d'un prix ties-élevé.

5.º La Haare noss; Harpa rosca, Lamck., l. c., fig. 2. Cette espèce, qui est remarquable par la grandeur et la vivacité des tachès roses qui ornent sa robe, offre desottes encore beaucoup plus gréles, plus étroites que la harpe noble, et ces oètes paroissent ne pas se terminer aux tours de spire ca pointes aussi marquées que dans les deux précédentes espèces.

4.º La Habre strage; Harpa striata, Lamek., l. c., fig. 4. Enfin, la dernière espèce que M. de Lamarck distingue dans ce genre est la plus petite de toutes, puisqu'elle n'a qu'un pouce



et demi de long. La disposition et la forme de ses côtes à beaucoup de rapports avec ce qui a lieu dans la harpe noble, mais il paroit que les stries longitudinales qui existent, plus ou moins marquées dans les intervalles des côtes des autres espèces sont dans celle-ci beaucoup plus marquées. Mais ces différences ne tiendroient-elles pas à l'âge? En général il est toi-jours difficile détablir, d'um manière certaine, les espèces dans les coquilles dont on ne connoît pas l'animal. (Voyes MALGOZOJARS)

Il est probable qu'il faut rapporter à la première espèce:
1. la variété que les anateurs de coquilles nomment la Belle.
HARRA DU LE MARTIAU DE SARTH-HERBE. Le mombre de sescôtes
va à trente et au-delà: la surface est ornée de faches brunes.
et pourprées, qui forment une doussine de rones inégales,
sur un fond blanc et jaune. Elle atteint trois pouces de long
sur presqué autant de largeur. 2. La GARDE MARE, qui a un
moins grand nombre de côtes (quinte ou seire), s'élargisant
quelquefois asset pour se toucher, et ornées de zones alternatuives pourprées et couleur de rone. Elle atteint trois pouces
et demi de long sur deux et demi de large.

La Perite Hanne est la harpe striée , sans aucun doute.

Quant à la Harrr Luws, elle mériteroit peut-être, autant que les précédentes, d'être distinguée : êlle est large, ramas-aée, avec quatorre à quinze côtes nuées d'incarnat et de hrun. Ces obtes sont chargées de deux rangées de petites pointes, plus saillantes dans le haut de la grande; et, ce qui lui a mérité son nom, les intervalles des côtes sont ornés de traits arqués de couleur marron et pourpre obscur, ondulés et disposide de manière à imiter un peu des plumes d'oiseaux. (De B.)

HARPE. (Foss.) Quoique les coquilles de ce genre ne soient pas riree dans les mers des pays chauds, ou en rencontre rarement à l'état fossile. Les deux seules espèces que je counoisse à cet état ont été trouvées dans les couches du calcaire consilléer crossierze.

Hange surrique; Harpa medică, Lünk., Anhales du Muséum d'Histoire naturelle, tom. 6, pl. 44, fig. 14. Coquille ovale, dont le dernier four est couvert environ de doure chtes longitudianles élevées et un peu tranchantes. L'intervalle entre les côtes est copyrert de arties ééraftées qui se croisent. Lon-



gueur, quinze lignes. On trouve cette espèce à Grignon, mais elle est rare. Elle a beaucoup de rapport avec une espèce que je possède à l'état vivant.

HAME DE MATTEULLE I Harpa altavillensis, Del. Cette espèce paroit ne différer de celle que l'on treuve à Grignon, que parce que l'intervalle entre les côtes n'est point couvert de stries croisées. On la trouve dans la falunière de Hauteville, débartement de la Manche.

Cette différence, ne suffit peut étre pas pour établir une espèce différente de la harpe mutique, puisqu'on remarque que presque toutes les espèces qu'on pourroit regarder comme identiqués, qui se trouvent dans cette falunière, différent plus, ou moins de celles qu'on trouve à Grignon. (D. F.)

"HARPE (Ichthyol.), un des noms vulgaires de la trigle lyre. Voyes Taicisi (H.C.)

HARPÉ, Harpe. (Ichthyol.) M. de Lacépède a établi, sous ce nom, dans la division de ses poissons thorachiques, et d'appès un dessin du P. Plumier, un genre qui ne renferme encore qu'une espèce, et qui est reconnoissable aux caractères suivans

Plusieurs dents très-longues, fortes et recourbées, au sommet et apprès de l'adiculation dechaque mâchoire; des dents petiles, comprinées èt inangulaires, de chaque odié de la machoire supérieure, entre les grandes dents soismes de l'articulation et celles du sommet, du harbillon compriné et bringulaire, de chaque colé et apprès de la commissare des lèvres; les catopes et les nageoires duraite de la commissare des lèvres; les catopes et les nageoires duraite à naled d'une grande étendue et falciformes; la nageoire avadaite convex dans son milieu, et étendue en forme de faus très-alongée dans l'échaut et dans le bas ja nageoire anale attachée autour d'une protongation éparme, écailleuse, très-grande, comprimée clériangulaire.

L'espèce qui sert de type au genre est :

Le Hará 1520-003í. Harpe carulac-aureus, l'accépède. La tête et les deux premières pièces de chaque operente dénuées de petites écailles; plusieurs rangs de celles-ci sur la base de la nageoire du dos; diamètre vertical de la queue allant en augmentant depuis lescond tiers de la longueur de cette partie, jusqu'à la base de la nageoire caudale; un seul orifice pour chaque narine; écailles du corps larges et polies.

Ce poisson ne montre que deux couleurs; mais cesont celles de l'or et du saphir le plus pur. La première de ces deux nuances resplendit sur les lèvres, sur l'iris, sur les côtés, sur la partie inféricure du corps et de la queue, sur le haut de la nageoire dorsale, et à l'extémité de la prolongation falciforme qui termine cette nageoire, sur les catopes, l'anale et la caudale. Le reste de la surface de l'animal est peint d'un azur que des reflets dorés animent et varient.

Le harpé bleu-doré a été dessiné par Plumier dans les mers d'Amérique. Il est très-bien représenté dans les peintures au velin qui sont déposées au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. MM. Shaw et Cuvier regardent ce poisson comme très-voisin dus paras fulcatus, qui doit rentrer dans la division des Denrés. Vovez ce mot. (H. C.)

HARPENS. (Ornith.) Belon, p. 146, ne cite ce mot que comme étant le nom vulgairement donné, dans les environs de Briangon, à des oiseaux qui fréquentent les lieux inaccessibles des hautes montagnes du Dauphiné, et nichent dans les ouvertures des rochers. Cet auteur n'a pas été à portée d'en reconnoitre l'espèce. (Cu. D.)

HARPIE. ( Ornith.) M. Cuvier a, dans son Règne animal, tom. 1, p. 517, formé, sous le nom de Harries, Harpia, unfé divisiou d'aigles pécheurs à ailes courtes, particuliers à l'Amérique, qui ont les tarses très-gros, très-forts, réticulés et à moitié emplumés, comme cheltes aigles pécheurs proprement dits, dont ils ne différent que par la brieveté de leurs ailes, ayant d'ailleurs le bec et les ongles plus forts même que dans aucune autre tribu.

Le genre que M. Vicillot a établi sous le même nom a, pour caractères, le bec robuste, grand, presque droitet garni d'une cire à sabage; la mandibule supérieure à bords dilatés, crochue et acuminée à la pointe; l'inférieure droite plus courte, et obtuse; les narieus ovales et transversales; les tarses trésépais, forts, yêtus en devant et au-dessus du genou 'plus longs que le doigt intermédiaire, y compris l'ongle; les ailes d'une moyenne longueur; la première rémige la plus courte, et les troisième et quatrième les plus longues de toutes; la queue arrondie.

On a donné, dans ce Dictionnaire, au mot Alole, fom. I, p. 353, la description de la grande harpie d'Amérique, qui paroît être le même oiseau que l'aigle destructeur de Daudin,

le grand aigle de la Guiane, de Mauduyt; le falco harpyia et le falco cristatus, Linn.; le vultur cristatus, Jacq., ou falco Jacquini , Gmel.; le falco imperialis , Sh. M. Cuvier ne doute pas que ce ne soit également l'izquauhtli de Fernandez, chap. 100 , dont la taille a été beaucoup exagérée. M. Vicillot associe à ce genre l'aigle d'Orénoque, indiqué par le P. Dutertre, l'ouiraouassou du Brésil, le calquin et le tharu du Chili, l'aigle plaintif d'Amérique, falco planeus, Gmel., et vultur planeus, Lath., qui ont aussi été décrits sous le mot Aigle; l'aigle austral de Daudin ou aigle des Etats, de Sonnini, feleo australis, Lath.; eufin, l'aigle couronné de M. d'Azara, n.º 7, ou buse bleue des guaranis, que Sonnini, ne distingue pas du calquin, et qui, au reste. d'après les mœurs que l'auteur espagnol attribue tant à cet oiseau qu'aux trois autres espèces décrites dans le même article, paroît tenir beaucoup plus des buses que des aigles, et s'écarter, par conséquent, des habitudes générales des harpies. (CH. D.)

HARPIE (Mamm.), nom donné par Illiger aux animaux déi nommés céphalotes par M. Gouffroy-Saint-Hilaire. (F. C.)

HARPONNIER. (Ornith.) Ce nom a été formé du mot altemand harpunierer, en latin jaeulator, employé par Klein, Ordon vinni p; 1-7, pour désiguer les hérons crabiers, quies estruite de leur bec, fort et alongé, comme d'un dard ou harpon, afin d'ouvrir les crobes dont ils se nourrissent. (Cr. D.)

HARP-SEAL, HEART-SEAL (Mamm.), noms anglois du

phoca groenlandica d'Erxleben. (F. C.)

HARPURUS. (Ichthyol.) Forskal a donné ce nom à un genre de poissons que l'on a long-temps confondus avec les chétodons. Ce genre n'a point été-généralement adopté, et les espèces qui le composent rentrent dans les Acanthurass de Bloch, et les Targuts de Linaguas. (H. C.)

HARPYIA (Mamm.), nom donné par Illiger aux cephalotes

de M. Geoffroy-Saint-Hilaire. (F. C.)

HARR. (Ichthyol.) En Suède et en Norwége, on donne ce nom au TRYMALIE. Voyez CORÉGONE. (H. C.)

HAR-RINDO (Bot.), nom japonois du gentiana aquatica, suivant Thunberg. (J.)

HARRISONIA. (Bot.) Linnæus avoit réuni au xeranthemum de Tournefort toutes les espèces d'elychrysum du même, dout

20.

les écailles intérieures du périanthe ou calice commun sont longues, colorées, imitant des demi-fleurons, comme dans une fleur radiée. Il ajoutoità ce caractère cloui d'un réceptacle nu. Ce double caractère étoit exact pour les dychryum; mais nu. Examahemum de Tournefort, muni d'un réceptacle paléacé, a dû être séparé, et même reporté dans une autre famille ou section. Necker l'a nommé harrionis jai létoit plus naturel de lui conserver son ancien nom, en restituant celui des dyryum aux sespées à réceptacle nu; ce qui a êté exécut pur Willdenovy. Dillen avoit déjà nommé ces dernières zeran-themoiste. (I.)

HARRISONIA. (Bot.) Dans ses Elementa Botanica, publiés en 1791, Necker a divisé le genre Xeranthemum de Linnæus en trois espèces, suivant sa manière de s'exprimer, c'est-à-dire, en trois genres. Ces trois genres, qu'il nomme Xeranthemum, Harrisonia, Trichandrum, correspondent aux trois sections formées par Linnæus dans son genre Xeranthemum, et à trois genres de Gærtner publiés en même temps que ceux de Necker. Le Xeranthemum de Necker correspond à la troisième section du Xeranthemum de Linnæus , et au genre Argyrocome de Gærtner: l'Harrisonja de Necker correspond à la première section du Xeranthemum de Linnæus, et au genre Xeranthemum de Gærtner: le Trichandrum de Necker correspond à la seconde section du Xeranthemum de Linnæus, et au genre Elichrysum de Gærtner; Nous n'hésitons pas à présérer les noms génériques employés par Gærtner, et les applications qu'il en a faites, parce que les genres de ce botaniste, publiés en même temps que ceux de Necker, sont infiniment mieux établis, caractérisés, décrits et désignés; et parce que le nom de zeranthemum doit être conservé au genre ainsi nommé par Tournefort, Vaillant et Gærtner, préférablement à celui que Necker a désigné par ce nom. (H. Cass.)

HART (Mamm.), nom anglois du cerf. (F. C.)

HART.BEEST. (Mamm.) Nom sous lequel les Anglois et les Hollandois partent d'antilopes d'Afrique, qui pourroient bien ne pas toutes appartenir à la même espèce. Barrow en parle comme d'un animal et du Cap, dont les cornes partiroient d'un noyau commun, et du'il dit être le bos bubalis de Linneus, ce qui seroit une erreur. Soit, de son côté, parle d'un hart-beest en Ethiopie, mais sans le décrire, etc. Il est cependant vraisemblable qu'au eap de Bonne-Espérance les Européens donnent communément ce nom au caama, qu'ils appellent aussi cerf du Cap. Voyet Anticore. (F.C.)

HARTOGIA. (Bot.) Linnœus, primitivement, divisoit en deux le genre Diosma, à raison du disque placé sous l'ovaire, qui est ou simplement denté ou prolongé en cinq languettes. Il nommoit hartogia les espèces qui avoient ce dernier caractire. Dans la suite il a renoncé à cette séparation et suprimé ce dernier genre. Il existe un autre hartogia de Thunberg, adopté par Linnœus fils, qui paroit être entièrement congénéred us chrebera de Linnœus, dans la famille des rhamnées. (J.) HARUNDO. (Bot.) Voyez Anuvo. (L. D.)

HARUNGAN, Harungana, harunga. (Bol.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des hypéricées, de la polyadelphie polyaadrie de Linnœus, caractérisé par un calice à cinq folioles persistantes; citiq pétales; des étamines nombreuses, réunies en plusieurs paquels; un ovaire supérieur, cinq styles; autant de stigmates simples. Le fruit est une baie à cinq loges; une ou deux semences dans chaque loge.

HABINGAN DE MADAGASCAR : Harungama madagascarienii, Lamk., III. gen., e tab. 645; Arungana poniculata, Pera., 5ynopr., 2, p. 91; Rouco, Poir., Encycl. Arbre ou arbrisseau découvert par Commerson dans l'île de Madagascar, dont les rameaux sont droits, pubescens, un peu comprimés, garnis de feuilles pétiolées, poposées, très-entières, ovale-o-blongues ou lancéolées, parsemées, dans leur jeunesse, de points glandueux; glabres, vertes et luisantes en dessous, cendrées et presque glabres en dessous, pubescentes sur leur pétiole, longues de cinq à six pouces sur deux et demi de large; les nervures simples, latérales, alternes et asillantes en dessous; les pétioles roides, épais, 'un peu comprimés, lougs d'un poucé.

Les Beurs sout petites, d'un blanc jaunaire pelles forment, à l'extrémité des rameaux? un bien panieule droit, ramifié par bifureation; les rameaux pubescens, un peu foussitres, légèrement striés, terminés par de petites touffes de fleurs ramassées et pédicellées. Ée calice est glabre, trè-court, à cinq découpures profondes, lancéolécis, aigüés; la corollè composée de cinq pétales oblongs, rétrécis à leur base, legèrement ailés à leurs bords, un peu plus longs que le calice; les étamines en nombre indéfini : les filàmens réunis au-delà de leur moité en cinq paquets séparés, plus longs que la corolle, termines par des antibères petites et globuleuses; l'ovaire globuleus; les styles rapprochés. Les fruits consistent en petites baies succulentes, d'un rouge vit, de la grosseur d'un grain de poivre, accimpagnées à leur base du calice persistant, divisées en cinq loges, renfermant chacune uine ou deux senémes protre petites. L'embryon, d'après la remarque de M. du Petit-Thouars, est renvene, dépouvru de périsperine; la corollè renferme cinq petites écalies alternes avec les filamens.

Commerson a recueilliégalement, dans l'ile de Madagasach, quelques anters espèces très-rapproches de la precédente, et qui n'en sont peut-être que des variétés, telle que l'harangana mollusea, l'erre, Synòpia, a, pag, 91, à feuilles ovales, acuimies, obscurément crénécles, molles, palès en dessous l'es fleurs axillaires, presque en corymbes, Dans l'harangana creanda; l'ers., i.c., les feuillessont plus élargies, ovales, à crènelures plus prononcées; enfin, elles sont pubescentes à leurs deux faces, ovales, lancéolées, sigues, dans l'harangana pubescens, Poir., Encycl. Suppl. (Pon.)

HASACH, HAFERK (Bot. ), noms arabes de la herse, tri-

bulus terrestris , selon Dalechamps. (J. )

HASAR (Bot.), nom arabe de l'indigofera oblongifolia, de Forskal; la décoction de l'herbe frache est employée en Arabie contre la colique. (J.)

HASBECH. (Ornith.) Voyez Hasescu. (CH. D.)

HASCE (Bot.), nom arabe du thym de crête, saturcia capitata, suivant Rauvolf et Daléchamps. (J.)

HASCHSE (Bot.), nom arabe de l'heliotropium fruticosum, scion Forskal. (J.)

HASE (Bot.), un des noms japonois cités par M. Thunberg, de son lindernia japonica, dans la famille des personées. (J.)

HASE (Mamm.), nom allemand du lièvre commun, dont on fait haas, haase, haasen, jase, hare, etc., dans les dialectes qui en sont dérivés. (F. C.) HASECK, HASACH, HAITRK. (Bot.) Voyez GATBA. (J.

HASEL-HUHN (Ornith.), nom allemand de la gélinotte, ou poule des coudriers, tetrao bonasia, Linn., que les Anglois

appellent hasel-grous. (CH. D.)

HASELE (Ichthyol.), san des poms valgaires du meunier, leacticus dobula, que quelques aufeurs latins ont nommé heséla. Voyer Astre, dans le Supplément du prémier volume de ce Dictionnaire. (H. C.) HASEL MAUS (Mamm.), nom allemand du muscardin.

HASEL MAUS (Mamm.), nom allemand du muscardin,

et qui signifie proprement souris des noisettes. (F. C.)
HASEN FUSS (Mamm.), nom que quelques auteurs al-

HASEN FUSS (Mamm.), nom que que que que que su le mands ont donné au renard isatis, à cause de ses pieds couverts de poils en dessous, comme le lièvre, ce nom signifiant pied de lièvre. (F. C.)

HASEN MAUS (Mamm.), nom allemand qui signifie lièvresouris, et que l'on a donné au Lièvaz de Java, de Catesby.

Voyez ce mot. (F. C.)

HASEN SCHARTE (Mamm.), nom allemand du vespertilio leporinus, de Gmelin, dont on a fait le genre Nocrition. Voyez ce mot. (F. C.)

HASIDA. (Qrnith.) Voyes CHASIDA. (CH.D.)

HASINSEA. ( Bot. ) Voyez HABAINIL. (J.)

HASJISJET ERRITH, ou HACHYCHET ELRIK. ( Bot. Voyez HELXINE. (J.)

HASKEL (Ornith.), nom que porte, en Laponie, le stercoraire parasite ou labbe, larus parasitieus, Linn. (CH. D.)

HASPEL, HAUSEL (Bot.), deux des noms arabes de la seille, cités par Daléchamps. M. Delile la nomme asgyl et basal el-far. Voyez aussi Asente. (J.)

HASSEK (Ichthyol.), nom spécifique d'un labre. (H. C., HASSEL. (Ichthyol.) En Autriche on donne ce nom au meunier, leuciscus dobula. Voyez Able dans le Supplément du

premier volume de ce Dictionnaire. (H. C.)

HASSELQUIST (Ichthyol.), nom spécifique d'un poisson du genre Mormyre, lequel rappelle celui d'un célèbre voyageur dans le Levant. Voyez Moanvan, (H. C.)

HASSELQUISTIA. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des ombelliféres, de la pentandrie digynie de Linnaus, très-voisin des torejium, offrant pour caractère essentici i Uncalice à cinq dents, les fleurs de l'ombelle hermaphrodites à la circonférence, celles du centre mâles : cinq pétales bifides, recourbés; ceux du centre égaux; ceux de la circonférence inégaux, les extéricurs plus grands; cinq étamines; deux styles : les fleurs extéricures produisent deux semences ovales, comprimées avec un reboré depais, crênclé : les fleursis inérieures ne donnent qu'une scule semence hémisphérique, concave, urcéoléc; celles du centre stériles.

Plusicurs auteurs ont rapporté, peut-être avec raison, ee genre aux tordylium. Il n'en diffère essentiellement que par les semences très-remarquables des fleurs intérieures des ombelles. Elles sont solitaires, semblables à une membrane vésiculeuse, chacune d'elles accompagnée d'une petite écaille sèche, qui paroît être la seconde semence avortée. Il seroit important de savoir si ees semences, placées dans une terre convenable, peuvent lever. Je l'ignore; mais l'expérience est d'autant plus simple à faire, qu'on cultive l'hasselquistia dans plusieurs jardins de botanique.

HASELQUISTAD FEOTTE: Haselquistina gyptiaca, Linn: Jacq., Hort,, tab. 8; Gartin, de Fruet, tab. 2; Tardytima gyptiacum, Lamk., Ill., gen., tab. 195, fig. 2. Cette plante a der racines fusiformes: il s'en élève une tige haute d'un pied et demi, hérissée de poils rudes et blancs. Les feuilles sont alternos, ailées, composées de folioles pinnatifides, rudes en dessous sur leur principale nervure; les découpures presque linéaires, obtuses, inégales; le pétiole rude, waginal et venu à sa partie inférieure : les bords de la gatne blanchâtres et lanugineux vers le sommet; de couleur purpurine à la base.

Chaque rameause termine par un pédoncule roide, hérisé, presque à cinq angles; il supporte une ombetle composée d'environ dix rayons inégaux, plus courts dans le centre, munis d'un involucre court, à cinq ou trois foiloles simples, subulées; les ombellules planes, offrant dans leur centre un corps charnu, noirâtre, pédicellé, hérissé en dessus; la co-rolle est blanche; les pétales extérieurs blidées; les anthères verdâtres. Cette plante croit dans l'Exprete et l'Arabile.

HASSELOUISTIA EN COBUR : Hasselquistia cordata , Linn, fils ,

Supp., 179; Jacq., Hort., tab. 102; Tordylium cordatum, Encycl. Ses tiges sont flexueuses, pileuses, un peu striées : les feuilles alternes, les inférieures à trois folioles ; les deux latérales ovales, sessiles , crénelées; la terminale pédicellée, obtuse, en cœur à sa base, les feuilles supérieures simples et en cœur ; les ombelles sont composées de rayons nombreux, munis d'un involucre à plusieurs folioles sétacées; point de fleurestériles dans le centre; dans les corolles de la circonférence, deux pétales plus grands; les semences semblables à celtes de l'espèce précédente, mais plus petites.

On ignore le lieu natal de cette plante: elle est cultivée dans plusieurs jardins de botanique, ainsi que la précédente. Ces plantes se sément sur couche au printemps, et doivent y rester, tout le temps de leur durée, à une exposition chaude. Elles demandent une terre légère et des arrosemens fréquens. (Pors.)

HASSI. (Bot.) Voyez NGASSI. (J.) HASSING-BÉ. (Bot.) Voyez Assy. (J.)

HASSLING. (Ichthyol.) En Saxe on donne ce nom au meunier, leuciseus dobula. Voyez Able dans le Supplément du premier volume de ce Dictionnaire. (H. C.)

HASSUN (Ichthyol.), nom arabe du crénilabre lapine, labrus lapina, de Linnæus. Voyez CRÉNILABRE. (H. C.)

HASTÉE [FEUILE] (Bot.), dont la base se prolonge en deux lobes rejetés en dehors. On en a des exemples dans l'arum italieum, l'antirrhinum elatine, etc. (Mass.)

HASTINGIA. ( Bot.) Kenig donnoit ce nom à l'abrona de Jacquin, genre de la famille des malvacées : un autre hastingia de M. Smith, Erol. Bot., t. 80, est noitre platunium rapporté aux verbenacées, qui paroit être le même que l'holmásioldia de Rett. ( J. )

HASTINGIE, Hastingia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des verbenacées, de la didynamie gymnospermie de Linnœus, offrant pour caractère essentiel : Un calice campanulé, très-évasé, à cinq lobes à peine sanibles; une coulce labiée ; la lèvre inférieure à quatre lobes ; la supérieure entière; quatre étamines didynames; un style; un stigmate bidie; quatre semences tuberculées, situées au fond du calice. Hastiscitécatatat: Hattingia occinea, Smith, Ezol. Bol., 2, pag. 41, tab. 80; Holmskioldia sanguinea, Rett., Obs., 6, pag. 51; pat in Hollm., Phytogr. blaett., pag. 561, tab. 5; Platinium rabrum, Juss., Ann. Mus., vol. 7, pag. 76. Plante des Indes ocientales, dont les tiges sont glabres, ligueuses, cylindriques, munies de quelques rameans opposés. Les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, en cœur, assea larges, acuminées, glabres à leurs deux faces, longues de trois pouces, légèrement crénelées, sans stipules; les pétioles caualiculés, longa d'un pouce.

Les Beurs sont axillaires et terminales, pédonculées, presque en grappe, placées le long de petits rameaux courts, accompagnées de petites bractées. Leur calice est d'uir ronge vif, très-éclatant, entier, évasé, à cinq lobes obtus, sans pointe épineuse, approchant de celui des moluccelles; la corolle d'un rouge écarlate plus foncé, un peu plus longue que le calice, bubulée à sa partie inférieure, divisée à son limbe en deux lèvres. l'inférieure à quatre lobes arrondis, les deux latéraux réfléchis, la lèvre supérieure un peu plus longue, entière, obtuse, roulée à ses bords, un peu crénelée à son sommet ? les étamines didynames, un peu plus longues que la corolle; les authères ovales; le style de la longueur des étamines; ies sigmate bifide; quatre semences ovales, noiratres, un peu tuberculées, situées au fond du calice. (Pons.)

HASTY-GASURCULI ( Bot. ), nom brame de l'ana-schorigeram du Malabar, décrit par Rhéede, qui paroît être une grande espèce d'ortie. (J.)

HATAR. (Bot.) Voyez FATAR. (J.)

HATATONAO. (Bit.) L'arbrisseau des Philippines, mentionné sous ce nom par Camelli, remarquable par ses feuilles opposées, marquées de cinq nervures longitudinales, et ses fruits en baie à calice adhérent, paroit être une espèce de mélastome. (J.)

HATAWARYA. (Bot.) Une espèce d'asperge ligneuse, asparagus falcatus, est ainsi nommée à Ceilan, suivant Burmann et Linnæus. (J.)

HATI. (Ornith.) Les guaranis appellent ainsi les hirondelles de mer ou sternes, et ils nomment hati guazu le bec-en-ciseaux, parce qu'on le voit souvent sur la plage avec les hatis. (GE.D.)

HATIVEAU (Bot.), nom d'une petite poire d'été. (L. D.) HATLE ( Bot. ). nom cité par C. Bauhin, d'une racine de la Floride, dont on tire une farine employée dans les temps de

disette pour faire du pain. (J.)

HATSCHE (Ornith.), nom donné en Silésie, suivant Schwenckfeld, au canard domestique, anas domestica, Linn. (CH. D.)

HATTA. (Bot.) Dans une note manuscrite de M. Velez, apothicaire de Madrid, communiquée anciennement à Bernard de Jussieu, on lit que ce nom est donné en Espagne au eistus ladanifera , sur lequel on recueille une espèce de manne blanche en grains, nommée manna de hatta, qui purge comme la manne de Calabre. Nous ignorons s'il y a quelque rapport entre cette manne et le ladanum visqueux et odorant qui suinte de ses feuilles, ce qui lui a fait donner son nom spécifique. Ce ciste abonde dans la Sierra Morena en Espagne. La manne qui en coule se durcit facilement, et les bergers du lieu s'en nourrissent; mais la pluie la dissout facilement, et la fait disparoitre. (J.)

HATTAB ACHMAR (Bot.), nom arabe, suivant Forskal, du tamarix gallica. (J.)

HATZLER (Ornith.), nom allemand du geai commun, corvus glandarius, Linn. (CH. D.)

HAUBEST. (Ornith.) Voyez HAFF-HERT. (CH. D.)

HAUBREAU (Ornith.), ancienne orthographe du mot Ho-BEREAU. (CH. D. )

HAUCHFORELLE (Ichthrol.), nom que, dans quelques contrées de l'Allemagne, on donne à un poisson du genre des saumons, nommé aussi Huch. Voyez ce mot. Saumon et TAULTE. (H. C. )

HAUD ( Bot.), un des noms arabes de l'agallochum, ou bois HAUGE-HYLDE. (Ornith.) Suivant Muller, Zool. Daniea

d'aloës, qui est aussi nommé agalugen. (J.)

Prodromus, n.º 233, l'oiseau, de l'ordre des passereaux, qu'on appelle ainsi en Danemarck, est le pipit des buissons, alauda trivialis , Linn. , anthus arboreus , Bechst. (CH. D.)

HAUHTOTOTL (Ornith.), nom que porte au Mexique le tangara scarlatte, tanagra rubra, Linn. (CH. D.)

HAUKEB (Ornith.), nom arabe du grand aigle, ou aigledoré, fulco chrysaetos, Linn. (CH. D.)

HAUM (Bot.), espèce de vesce d'Egypte, mentionnée par Pockocke, cultivée dans ce pays, et ne contenant qu'une grosse graine dans chaque gousse. Les Egyptiens la mangent crue lorsqu'elle est verte; et, cuite, elle n'est point inférieure au pois. C'est peut-être le ciche, cicer, nommé Hoxos dans l'Exptet, Voyez ce moit. (3)

HÄUMER, (Bot.) On désigne sous ce nom une variété du cerisier commun, ou une race particulière, qui comprend plusieurs sous-variétés qu'on distingue à la couleur de leurs fruits blancs, rougés-clairs, rouges et d'un pourpre noir. Les haumiers ont de grands rapports avec les bigarreautiers.

(L.D.)

HAUR ( Bot. ), nom arabe du peuplier blanc, suivant Rauvolf. (J.)

HAUSCHEB. (Bot.) Forskal dit qu'on nomme ainsi, dans l'Arabie, le cynoglossum linifolium. (J.)

HAUSEGI, ALHAUSEGI, HAUSEIT (Bot.), noms arabes du nerprun, cités dans Rauvolf. (J.)

HAUSEL. (Bot.) Voyez HASPEL. (J.)
HAUSEN (Ichthyol.), un des noms de l'acipenser huso ou

grand esturgeon. Voyez Esturgeon. (H. C.)

HAUSHAHN (Ornith.), nom allemand du coq, gallus. (Cn. D.) HAUSSE-COL. (Ornith.) Ce nom, avec les épithètes doré,

riadospecola. (Ornina) de tout, arc les epices de colibris, et l'on appelle aussi hausse-col noir une alouette et un merle. (Cn. D.)

HAUSSE QUEUE. (Conchyl.) Les marchands de coquilles. désignent ainsi le casque tuberculé, cassida echinophora, à cause de la manière dont se relève l'extrémité antérieure de cette coquille. (DE B.)

HAUSSE QUEUE (Ornith.), un des noms vulgaires de la lavandière, motacilla alba et cinerea, Linn. (CH. D.)

HAUSUNKE. (Erpt.:) Les paysans axons donnent ce nom, qui signific erapaud domestique, au crapaud des joines, bufo calamita, parce qu'il est commun dans leurs maisons, où, suivant Goétte, il lèche les efflorescences nitrées qui se forment sur les murs des caves. Voyer Chanado. (H. C.)

HAUSTATOR (Conchyl.), nom latin du genre Tire-fonds,

établi par M. Denys de Montfort, dans sa Conchyliologie systématique, pour une espèce de turritelle des conchyliologistes modernes dont l'ouverture est anguleuse. Voyet Turrite et Tirr-royns. (De B.)

HAUSTELLÉS on SCLÉROSTOMES. (Entom.) Noms que nous avons employés pour désigner une famille d'insectes à deux ailes, dont la bouche est fornée par un suçoir saillant, alongé, sortant de la tête même dans l'état de repos, et souvent coudé. Le premiernom est tiré du latin haustellum. Voyer l'article suivant. Selérostomes signife bouches cornées, Il a été donné ace diptères par opposition aux astomes, comme aux oëstres, dont on ne voit pas la bouche, et aux sarcostomes, comme les mouches, l'es syrphes, les stratyomes, etc., qui ont une trompe charnue. Voyer Durknas et Sexisosoross. (C. D.)

HAUSTELLUM. (Entom.) C'est le nom latin donné par Fabricius au suçoir corné de quelques insectes qu'il caractéris aînsi: Gâtne cornée renfermant des soies dont le nombre varie de une à cinq. Voyes Suçons, Dirriers et Boucre dans les insectes, tom. V, pag. 352. (C.D.)

HAUT. (Mamm.) Niéremberg désigne sous ce nom le paresseux tridactyle ou l'aï. (F. C.)

HAUTAINS. (Bot.) Daléchamps dit qu'on nomme ainsi les érables sur lesquels on fait grimper la vigne, à laquelle ils servent de support. (J.)

HAUTE [RANGULE]. (Bot.) Considérée dans as situation, relativement au fruit, la radicule est dournée ou vers le centre ou vers la pároi, ou vers la hase, ou vers le sommet, etc., du fruit; et, suivant est positions, on dit qu'elle est centripéte, on centrifuge, ou base, ou haute, etc. Le prunier, par exemple, sele ricin, les coniféres, etc., ont la radicule haute. (Mass.) HAUTE-BONTE. (Bot.) C'est une variété de pomme à gros

fruit, qui murit en automne. (L. D.) HAUTE-BRUYERE. (Bot.) La bruyere à balais est quelque-

fois désignée sous ce nom. (L. D.)

HAUTE-GRIVE (Ornith.), dénomination vulgaire de la grive draine, turdus viscivorus, Linn. (Cs. D.)

MAUTIN. (Ichthyol.) On donne vulgairement ce nom à plusieurs poissons de genres différens; savoir : une Argentine, u.s. Consgone et un Trippéronote. (Voyez ces divers mots.) Le corégone en particulier, qui s'appelle ainsi, est un poison de la mer du Nord, auquel phomosed a transporté mal à propos le nom d'albuja nobilis, et qu'Actédi et Linnæus ont confondu avec le lavaret, en quoi is ont été suivis par Bloch. Ce poisson paroit être le même que le salum ozyrhinchus de Linnæus, et que le hauting des Hollandois et des Flamands. (H. C.)

HAUYNE. (Min.) La hauyne est la même substance minérale qui fut nommée latialite par Gismondi, et saphirin par Nosc. Il ne faut point la epufondre avec la hauyne de Thomson, qui est une idocrase jaunâtre du Vésuve.

La huyne aroperment dite se présente ordinairement en grains ou en cristaux d'un bleu celeste, toujours engagés, jusqu'à présent, dans les produits volcaniques anciens ou andernes. Ce minéral est fregile, quoiqu'asser dur pour rayre le verre et le felapath. Il est infusible au chalumeau, et soluble en gelée blanche dans l'acide sulfurique et murintique. Cette misolution est accompagnée d'un dégagement d'hydrogène sulfuré, très-sensible à l'odorat. La hauyne enfin s'électrise résineusement ara le frottement et par communication.

Les principes constituaus de cette espèce sont très-remarquables, et lui assurent un rang distingué dans la méthode du savant minéralogiste auquel Brun-Neergaard en fit un juste hommage.

Suivant M. Vauquelin, 100 parties de hauyne du Latium se sont trouvées composées de

| Silice                           | 30,0 |
|----------------------------------|------|
| Alumine                          | 15,0 |
| Sulfaté de chaux                 | 20,5 |
| Chaux                            | 5,0  |
| Potasse                          | 11,0 |
| Fer oxidé                        | 1,0  |
| Hydrogène sulfuré, eau et perte. | 17,0 |

Suivant le docteur Léopold Gmelin, 100 parties de la même substance contienuent:

| Silice  | 35,48 |
|---------|-------|
| Alumine | 18,87 |

5

| Sulfate de chaux                | 21,7 |
|---------------------------------|------|
| Chaux                           | 2,6  |
| Potasse                         | 15,4 |
| Fer oxidé                       | 3,1  |
| Hydrogène sulfuré, eau ct perte |      |

L'on voit par ces deux résultats que le sulfate de chaux n'est point accidentel, qu'il constitue plus du cinquième du poids total, et que la principale différence porte sur la proportion de l'hydrogène sulfuré, qui est un principe sugace et dissicile à apprécier, et sur celle de l'eau de cristallisation, qui est souvent différente dans la même espèce miérale.

Jusqu'à présent, les variétés de forme de la hauynesont peu, nombreuses : les plus tranchées appartiennent au dodécadère, à plans rhombes et à ses modifications. Quant aux variétés de couleur, elles appartiennent au bleu céleste, au bleu desaphir, au bleu d'indigoct à foutes les nuances intermédiaires. On en cile même de verte et de noire; mais, ayant examinécette derniférevariété dans le Cabinet de M. de Bournon, je crois pouvoir assurer que cette prétendue hauyne noire n'appartient point à cette espèce : M. de Bournon partage aussi cette opinion.

Faujas avoit ramassé depuis long-temps des fragmens de presence de l'abaye de Lach et de Pleyth, près d'Audernach, et il avoit appris du bibliothéesire du couvent que l'on avoit fait mention de ces petites pierres bleues sous le nom de saphir, dans une ancienne chronique du pays.

L'abbé Gismondi la découvrit sur plusieurs points du Latium, et particulièrement dans les environs des lacs Nemi, d'Albano et de Frascati; il la nomma latialite. Le Vésuve l'offrit aussi aux minéralogistes.

M. Cordier la trouva en cristaux dodénédres dans une lave porcuse d'Andernach, sur la rive gauche du Rhin. Nose leur donna le nom de sephirin. Ils ont pour gangue le felspath blanc et vitreux, que l'on a cru devoir désigner sous le nom de sanidin.

Enfin, tout fait présumer que les grains bleus découverts dans plusieurs roches volcaniques de l'Auvergne, par MM. Héricart de Saint-Vast, Weiss et Grasset, doivent se rattacher à l'espèce hauyne qui, je le répète, appartient jusqu'à ce jour exclusivement au sol volcanique. En effet, l'on remarquera que les ponces de l'abbaye de Lauch, le sanidin d'Andermach, l'es roches de pyroxène micacées du Latium ou du Vésuve, les phonolites du Cantal, de Sanadoire et du Puy-de-Dòme, sont généralement regardés aujourd'hui comme évidemment volcaniques. (Banao.)

HAVASI-HORTSOK (Mamm.), nom hongrois de la marmotte. (F. C. )

HAVASI-KETSKE (Mamm.), nom hongrois du chamois. (F. C.)

HAV-EMMER. (Ornith.) Cenom, dans Eggède, correspond à l'alca, impennis, de Linnæus, ou grand pingouin de Buffon. (Cn. D.)

HAVELDA (Ornith.), nom islandois du canard à longue queue de Terre-Neuve, anas glacialis, Linn. (CH.D.)

HAV-MAASE (Ornith.), nom que porte en Norwège le goéland à manteau noir, larus marinus, Linn. (Cn. D.)

HAV-SULE. (Ornith.) Ce nom norwégien est rapporté par Muller, Zool. Dan. Prodr., au fou de Bassan, pelecanus bassanus, Linn. (Cu. D.)

HAV-HEST. (Ornith.) L'oiseau ainsi nommé par Pontoppidan, Natur. Hist. of Norway, tom. 2, p. 75, est le pétrel cendré, le même que le haff-hest des îles Féroë. (Cu.D.)

HAV-HEST (Mamm.), un des noms norwégiens de la vache marine. (F. C.)

HAV-HYMBER. (Ornith.) Suivant Oth. Fabricius, Fauna Groenl., n. 62, cetoiseau est le colymbus glacialis ou l'imbrim. (Cu. D.)

HAV-NODD (Mamm.), nom danois du lamantin. (F. C.) HAV-OLD. (Ornith.) Ce nom norwégien est donné à l'anas

hiemalis, Linn., qu'on appelle aussi hav-æller. (Cs. D.)

HAWA-SIRO-GOMI. (Bot.) Ce nom est donné dans le Ja-

pon, suivant Thunberg, à son eleagnus umbellata. (J.)

HAWA-SO (Bot.), nom japonois d'un chène, quercus serrata de Thunberg. (J.)

HAWK (Ornith.), nom genérique des faucons en anglois.

HAXIS CACHULE. (Bot.) Ce nom arabe, cité dans Garcias,

qui signifie herbe à laver, herba lotoria, suivant Rumph, a été donné au schenante, andropogon schænanthus, parce que les Arabes le mêlent dans les eaux qu'ils emploient pour laver eux et leurs troupeaux. (J.)

HAY (Mamm.), nom sous lequel Laet (Hist. de l'Amér.), parle de l'aï, espèce de paresseux. (F. C.)

HAY-BIRD. (Ornith.) Les Anglois désignent, par cette dénomination, leur pettychaps lesser, correspondant au motacilla hyppolais, Linn. (Cu.D.)

HAYEN. (Ichthyol.) Ray paroit avoir désigné par ce nom une espèce de requin des Indes, eanis carchariæ S. Lamiæ species, (Synops, Meth. Pisc., p. 161, n.º 14.) (H. C.)

HANNEA. (Bot.) Willdenow a, sans nécessité ni utilité, et par conséquent fort mal à propos, substitué le nom d'haynea à celui de pacourina employé par Aublet, pour désigner un genre établi par cet auteur de l'Histoire des Plantes de la Guine françuise. Nous profitons de cette occasion pour appeler l'atention des botanistes sur un problème que ce genre présente à résoudre.

Aublet attribue au pacourina un clinanthe pourvu de squamelles arrondies, concaves, plus longues que les fruits, et interposées entre eux (receptaculum carnosum , paleaceum , paleis subrotundis, concavis, longioribus quam semina, seminaque distinguentibus). Ce caractère est adopté, sans aucune hésitation. par MM. de Jussieu, de Lamarck, Willdenow, Persoon. M. Decandolle, dans ses Observations sur les Plantes composées ou syngeneses, présentées à l'Institut le 18 janvier 1808, déclare (premier Mémoire, pag. 21) avoir vérifié les caractères du pacouring, sur un échantilion sec de l'Herbier de M. Desfontaines ; et, comme tous les botanistes qui ont écrit avant lui sur ce genre, il lui attribue un clinanthe pourvu de squamelles plus longues que les fruits. Au mois d'ayril 1817, nous avons soigneusement analysé une calathide du seul échantillon existant à cette époque dans l'Herbier de M. Desfontaines, sous le nom de pacourina, et nous avons reconnu avec certitude que le clinanthe étoit parfaitement nu. A l'exception de ce point essentiel , la plante cont il s'agit ne nous a pas semblé différer de celle d'Aublet. Cependant la présence ou l'absencé des squamelles sur le clinanthe est un caractère si facile à déterminer

exactement, dans presque tous les cas, que le plus médiocre observateur ne peut presque jamais s'y tromper; et, dans le cas particulier dont il s'agit, l'erreur est d'autant moins présumable, qu'Aublet décrit des squamelles arrondies, concaves . plus longues que les fruits, et interposées entre eux. Ces réflexions nous ont persuadé que la plante de l'Herbier de M. Desfontaines n'étoit point le pacourina d'Aublet; que M. Decandolle avoit peut-être négligé d'observer le clinanthe sur cet échantillon, ou que peut-être il avoit examiné un autre échantillon appartenant au vrai pacourina, et qui auroit depuis disparu de l'Herbier de M. Desfontaines. En conséquence, nous avons proposé, dans le Bulletin des Sciences de septembre 1817. sous le nom de pacourinopsis, un nouveau genre voisin du pacourina, dont il ne diffère que par le clinanthe qui est inanpendiculé. Dans le quatrième volume des Nova Genera et Species Plantarum, publié en 1820, M. Kunth a décrit, sous le nom de pacourina cirsiifolia, une plante qu'il regarde comme une espèce différente, mais congénère, du pacourina d'Aublet; et, comme cette plante a le clinanthe inappendieulé, l'auteur croit ponvoir réformer les caractères du genre Pacourina, en lui attribuant un clinanthe nu , malgré l'assertion contraire d'Aublet. La plante de M. Kunth seroit à nos yeux une espèce de notre genre Pacourinopsis. Le possesseur de l'Herbier d'Aublet pourra seul résoudre ces difficultés, en vérifiant la structure du clinanthe sur l'échantillen authentique du vrai pacourina. (H. Cass.)

HAYS (Ichthyol.), nom que les matelots donnentaux grands requins. (H.C.)

HAYSARAN (Bot.), nom synonyme de cheisaran. (J.)
HAYSTRA. (Ornith.) Reservaski cite ce nom polonois

HADIKA. (Orasila.) Raseryasa: etc ce nom polonous comme désignant un oiseau d'asset grande taille, de couleur rembrunie, qui a un bec gros et long, pêche dans les rivières à la manière du héron, et niche sur les arbres. Plusieurs de ces circonstances sembleroient applicables au cormoran. (Cn.D.)

HAY-TSING. (Ornith.) Voyez HAI-ISING. (Cg. D.)

HAY-TSING (Ichthyol.), nom chinois d'un poisson que M. Bosc sompçonne devoir appartenir au genre Scorpène. (H. C.) HBARA (Ornith.), nom arabe du saisan, phasianus, d'après Forskal, Descrip. Anim., p. 8. (Cu.D.)

HRAULME, Morio, (Conchyl.) Genre de coquilles établi par M. Denvs de Monfort pour un assez petit nombre d'espèces du genre Casque de Broguières, mais qui en différent par quelques caractères. M. de Lamarck, qui a cru aussi devoir faire cette subdivision, lui a donné depuis le nom de cassidaire. Pour Linneus et tous les anciens conchyliologistes, c'étoient des buccins, Les animaux du genre Heaulme ne différent certaiuement pas, du moins génériquement, de celui des pourpres et des buccins; et en effet Adanson dit de son fasin et de son saburon, qui sont, il est vrai; de véritables casques, qu'ils ressemblent en tout à celui de l'animal de la pourpre; si ce n'est que le manteau sort un peu sur la lèvre droite de la coquille. Les caractères de ce genre de coquilles sont : Coquille subglobuleuse. ventrue, tuberculeuse, à spire pointue et très-courte, le dermer tour étant beaucoup plus grand que tous les autres pris ensemble; ouverture un peu alongée, ovalaire, subcanaliculée autérieurement : le bord externe rebordé et s'évasant en dehors: la columelle débordée, lisse et formant tout le bord gauche ou interne.

Ce genre, véritablement artificiel, fait une sorte de passage vers les tonnes. Les espèces qu'il doit contenir ne sont
pas encore bien déterminées. La principale, celle qui sert detype au genre, est le buceinum echinophorum de Linnauus, le
casque tuberculeux. M. Deuys de Monfort le nomme
le heaulme échinophore, morio echinophorus, casisdaire échimophore, Lamek, Enc. méth., pl. 405, 3, a b. C'est une coquille qu' a quelquefois trois pouces de haut, la surface
striée et cerclée transversalement, et en outre plusieurs rangs
de tubercules disposés en lignes longitudinales. La couleur
est fauve, rouse ou blanchâtre; elle vient des mers d'Amérique, de la Méditerranée, et surdout de la mer Adriaique.

M. de Lamarck figure encore ; h. c., fig. ; a et b. une espèce plus grande à laquelle il donne le nom de casidaria tyrhena. Elle diffère de la precédente en ce que saurhece extérieure, entre les stries transverses tre-fines, a des bourreleis transverses viewent especies, e eque lui donne l'aspect cerolé

20.

des tonnes. Une troisième espèce, également figurée par M. de Lamarck sous le nom de causidaria striata, est plus petite, plus alongée; as surface est de même cerclée et striée, mais la lèvre droite est beaucoup moins évasée; elle est même un peu dentelée en dedans, ce qu'il a rapproche des véritables casques. Ne seroit-ce pas un jeune êge de la précédente? (D. B.)

HÉAULME. (Poss.) Les espèces de, ce genre, qui avoient été rangées autrefois parmi les casques, et dont depúis M. Lamarck a fait le genre Cassidaire, sont peut nombreuses à l'état fossile, et se trouvent dans la couche du calcaire coquillier au-dessus des craites.

Le HAULMEN RANTE, Catti harpeformis, Lamk, Annalesdu Mus d'Hist, nat., tom. 6. pl. 45, fig. s. Coquille ovale-enflee, portant des côtes longitudinales, saillantes, interrompues yers le haut du tour où il se trouve une et quelquefois deux rangées transverses de tubercules. Entre la dernière rangée et la suture il règne une gouttière qui circule autour de cette des nière. La base est striet transversalement; longueur, un pouce neuf lignes. On trouve cette johe espèce à Grignon, département de Seine et Olise, et d'aus la couche du cafeire coquiment de Seine et Olise, et d'aus la couche du cafeire coquiment de Seine et Olise, et d'aus la couche du cafeire coquiment

Le Héxustre actras; Castis cancellata, Lamks, Ann. du Mus. Coquille ovale-enflée, couverte de stries qui se croisent. Le dernier tous est chargé vers le haut de deux rangées transverses de tubercules; entrela plus élevée et la suture il régne quatre cordons d'inégale grosseus, qui circuleta sistour d'elle. Le bord droit est denté intérieurement dans toute sa longueur, et la columelle est couverte de petites etes transverses.

lier des environs de Paris, mais elle n'est pas très-commune,

M. Lamarck pense que cette espèces ingulière pour roil n'être qu'une variété de la précédente; mais, quoique sa forme et as grosseur soient à peu près les mêmes, elle en diffare homocoup par ses stries croisées, par son ouverture dentée, et par les cordons qu'ise trouvent près de la suure. On la trouve às Parnes près de Gisors, à Chaumont (Oise), et à Hauteville ( Manche).

Le Héaulme cariné: Cassis carinata, Lamk., vélins du Mus., n.º4, fig. 2; Buccinum nodosum, Brander, Foss., n.º151; Knorr, Foss., pl. 39, fig. 6? Coquille ovale, couverte de fines striez transverses. Le dernier tour est chargé de quatre, et quelque.

0 -- 1 5,00

HEA 3 323

fois de ciaq rangées de tubercules disposés transversulement; longueur un pouce neuf lignes. Dans quelques variétés le bord droit est denté intérieurement. On trouve cette espéce à Grignon, à Parnes, à Fontenai-Saints-Pères près de Mantes, et à Betz, département de l'Oise; maîs les individus qu'on trouve dans cette dernière localité sont plus petits. Elle a beaucoup de rapports avec le buccinam echinophorum de Linnæus, qu'on trouve vivant dans la Méditerrandé."

Le Hégricus pu Peansarus, Def. Cette espèce, qui a plus de deix pouces de longueur, a beaucoup de rapports avec la précédente pour les stries et les rangées de tubercules dont elle est couverte; mais elle en différe par sa grandeur, par son épaiseur, par des stries tranveress beaucoup plus grosses, dont elle est couverte, et par l'intérieur de son bord droit, qui porte, sinsi que la columelle, des dents très-serrées, Quelques individus ne portent que deux rangées de tubercules. On la trouve dans le Plaisantiu.

Le Héanime Tubraculeux, Def. Cette espèce, que l'on rencontre avec la précédente, a beaucoup de rapports avec elle; mais elle en diffère par sa longueux, qui est quelquefois de plus de trois pouces, ainsi que parson bord droit et par sa columelle, qui ne sont point dentés. Elle a les plus grands rapports avec une espèce à l'état vivant, qui se trouve dans les collections. Le Héanime côtins, Def. Cette espèce, qui est de la grosseur d'une grosse noix, est chargée, sur le dernier tour, de quatre côtes transverses, unies, dont les deux plus élevées sont aigués. Tignore où elle se trouve.

Celles des coquilles de ce genre, qui sont chargées de tubercules, quand elles ontacquis tout leur accroissement, sont presque lisses à leur sommet. C'est le contraire pour beaucoup d'autres genres, et entre autres pour les volutes, dont les premiers tours sont beaucoup plus chargés de stries et de ôctes que les derniers. (D. F.)

HEAUME. (Bot.) Voyez HRIM. (J.)

HEAUMIER. ( Bot. ) Voyez HAUMIER. (L. D.)

HEART-SEAL (Mamm.), nom anglois du phoque du Groëaland. (F. C.)

\* HEATOTOTL. (Ornith.) On nomme ainsi au Mexique le harle couronné, mergus cucultatus, Lath. (CH. D.) HEBBE. (Bot.) Voyez Helben. (J.)

HEBE. ( Bot. ) Voyez Veronique. (Poir.)

HEBE (Erpétol.), nom spécifique d'un reptile du genre Couleuvre, coluber hebe, Daudin. Nous l'avons décrit tome XI, pag. 150 de ee Dictionnaire. (H. C.)

HÉBÉDÉ (Ichthyol.), nom que l'on donne quelquefois, en Égypte, au fitilé, porcus bayad. Voyez BAYAD, dans le Supplémeut du quatrième volume de ce Dictionnaire. ( H. C.)

HÉBEINE. (Bot.) C'est ainsi que Flacourt, dans son Histoire de Madagasear, orthographie l'ébène, nommé par les Malgaches Azou-Mentt. Voyez ee mot. (J.)

HEBEL. (Bot.) La sabine est ainsi nommée en Arabie, suivant Mentzel. (J.)

HEBENSTRETE, Hebenstretia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, très-rapprochées, de la famille des verbénacées, de la didynamie angiospermie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel: Un calice d'une seule pièce, en forme de spathe, échancré au sommet, feudu en dessous; une corolle tubulce, irrégulière. Une seule levre supérieure, à quatre lobes ; quatre étamines didynames ; un ovaire supérieur ; un style ; un stigmate simple. Le fruit est une petite capsule à deux loges ; une semence dans chaque loge. (Une scule loge, selon Gærtner, renfermant deux semences.)

On cultive, dans les jardins de botanique, plusieurs espèces d'hebenstretia, surtout la première et quelques unes de ses variétés. Elles produisent d'assez jolies fleurs, qui se succèdeut pendant une grande partie de la belle saison. Elles exigent une terre un pen substantielle, et l'orangerie pendant l'hiver; de fréquens arrosemeus pendant l'été. On les multiplie de graines, plus ordinairement de boutures faites au printemps ou dans l'été, placées dans des pots sur couches ou sous châssis. Elles s'enracinent en peu de temps, et même fleurissent quelque fois des la première année : mais elles vivent peu et craignent beaucoup le transport. Elles se présentent sous la forme d'un buisson fleuri et serré, au moyen de rameaux droits et nombreux. Ce genre a été consacré à la mémoire d'Hébenstret, hotaniste de Leipsick.

HÉBENSTRÈTE DENTÉE : Hebenstrelia dentata , Linn. ; Lamk. ,

Ill. gen, tab. 571; Commers., Horf., 2, tab. 109; Burm., . Afr., tab. 42, fig. 2. Petit arbuste qui s'élève à la hauteur d'environ un pied, dont les tiges sont droites, cylindriques, très - rameuses : les rameaux très - minces, très - simples, ascendans, garnis de seuilles éparses fort étroites, linéaires, subulées, garnies de dents rares, légérement cíliées ou hispides. Les fleurs sont petites, blanchâtres, disposées en un épi sessile, très-serré, droit, terminal, long de deux ou trois pouces, chargé de bractées concaves, presque imbriquées; le tube de la corolle de la longueur de la bractée, fendu jusqu'à sa moitié à son côté inférieur : la lèvre plane, alongée, marquée d'une belle tache oblongue, d'un rouge orangé. Ces fleurs, d'après Linnæus, sont sans odeur le matin, d'une odeur fétide vers le midi, suave, et approchant de la jacinthe orientale vers le soir, que probablement la fraicheur de la nuit dissipe à un tel point que ces fleurs sont inodores au lever du soleil, tandis que la forte chaleur du jour rend leurs émanations trop fortes et désagréables.

Cette espèce et les suivantes sont originaires du cap de Bonne-Esperance; quelques auteurs ont regardé comme espèces plusieurs variétés, telles que l'habenstrein aurea, Andr., Bot. Rep., tab. 25 a, dont les feuilles sont très-étroites, linéaires, entières, presque cylindriques, glabres, obtues; les fleurs d'un jaune orangé. Dans l'helenstrain-cobra, Thunh., Profur., 185, les feuilles sont rudes et elliées à leurs bords, linéaires et entières; les bractées glabres et entières, tandis qu'elles sont ovules et velus dans l'hebenstrain apienta, Thunh., l. c.; les feuilles linéaires, dentées seulement à leur sommet; les tiges herbacées.

On est encore très-porté à ne regarder que comme une aimple variété de l'espèce précédente l'hebenstreia integrifolia, Linn., Hort. Clif., 497, Royen. Lugib., 500. Ses fæilles sont linéaires, très-entières, plus obtutes; les épis plus laches; les bractées orales; les corolles munies d'un tube très-long. Dans l'hebenstreia ericoides, Linn. fils. Supp., pag. 236, les feuilles sont oblongues, plusues, dentées en seie; les bractées hispides et entières.

Hébenstraire a reuteles en coun; Hebenstretia cordata, Linn., Mant., 420. Ses tiges sont droites, ligneuses, glabres, blan-

châttes, ramifiées à leur partie supérieure, garaies de feuilles alternes ou opposées, sessiles, presque amplexicaules, échancées en œur à Teur base, obtuses, charmues, légèrement crénelées, renflées ou gibbeuses en dessous; les fleurs disposées en un épi terminal et sessile; les corolles blanches, de couleur incernate à leur origine; les anthéres jaunes et comprimées. Dans l'hobentrein fraticcus. Linno fils, Supp., 289, les tiges sont ligneuses; les feuilles glabres, lancéolées, deutées; les bractées entières. Je ne sais sur quoi fondé, M. Persont rapporte à cette espéce l'erantheum parujlorum, Berg., Pl. Cap., pag. 2, qui n'a que deux étamines, le limbe de la corolle à cind divisions. Voyez Enaxmañae, (Poss.)

HEBERDINIA. (Bot.) Banks avoit fait, sur une des plantes recueillies dans son voyage, un genre de ce nom, que Gartner a reporté à son anguillaria, refondu posterieurement dans l'ardisia de Swartz, type de la nouvelle famille des ardisiacées,

voisine des sapotées. (J.)

HEBI. (Bot.) Voyer Helbane. (J.)

HÉBRAÏQUE. (Conchyl.) C'est une espèce de cone, conus hebraicus, ainsi nommé à cause de la disposition des taches noires qui sont à sa surface, et que l'on a comparées à des caractères hébraïques. (Dg B.)

HÉBRAÏQUE. (Erpétol.) Daubenton et M. de Lacépède ont donné ce nom à une vipère que Linnæus a désignée par celui de coluber severus. Voyez VIPÈRE. (H. C.)

HÉBRAIOUE (Ichthyol.), nom spécifique d'un poisson rap-

porté par M. de Lacépède au genre Labre, et que nous avons décrit à l'article Girecte. Voyez Labre et Grelle. (H. C.) "HEBULBEN. (Bot.) Voyez Coulcoul. (J.)

HECATE, Heatet. [Bot.] Cenre de plantes dicopièdones, à fleurs incomplètes, monoques, de la famille des aphorbiacés, 'de la monécie monadrie de Linnœus, dont le caractère essentiel en d'avoir des fleurs monoques; un calice à cinq divisions profondes; point de corolle; un disque charau; irois anthères réunies en tête de clou sur un seul filoment. Dans les fleurs fientiles, un ovaire acuminel par un style court, termine par trois stimunes. Le fruit est une baie réaltermant trois semineurs.

HECATE A DEUX GLANDES ; Hecatea biglandulosa , Pet.-Thou.,

Plant, d'Afr., pag. 13, tab. 5. Arbre observé par M. du Petit-Thouars dans l'ile de Madagascar : il s'élève à la hauteur d'environ vingt pieds ; son tronc est divisé en branches diffuses . un peu touffues, garnies de feuilles pétiolées, opposées ou réunies trois par trois, ovales, entières, longues de trois a quatre pouces, larges d'un pouce et plus, un peu acuminées, élargies vers leur sommet, glabres à leurs deux faces, d'un vert foncé en dessus, plus pales en dessous, munies, un peu au-dessus de leur base, de deux glandes orbiculaires, enfoncées à leur centre, à nervures fines, simples, distantes. Les fleurs sont disposées en un panicule terminal, feuillé, peu garni; les ramifications alternes; les pédicelles opposés ou ternés; celui du centre portant une fleur femelle : les deux autres des fleurs males; leur calice divisé profondement en cinq lobes courts, arrondis; point de corolle; un disque central et charnu; un filament court , terminé en tête de clou , divisé en trois fentes très-étroites, chaque fente contenant une anthère à une loge, formant trois anthères réunies; le style court; les stigmates fort petits, ( Pois. )

"HÉCATE (Erpétol.) Dampier a parlé, sous ce nom, d'une tortue dealles de l'Amérique, laquelle paroit se rapprocher de la tortue terrapène de M. de Lacépède. Voyez Tortue et Ché-

LONTENS. (H. C.)

HECATOLITHE. (Min.) Le falspath adulaire nacré a reçu le nom d'héastolithe ou de pierre de lune. La lumière douce et argentine qui flotte à sa surface a suggéré cette synonymie. Noyer Fessyath ADULAISE NACES. (BRASD.)

HÉCATOUNIA (Bot.), Lour., Flor. Cochin. Ce genre, établi par Loureiro, appartient aux renoucules; et la plante qui lui sent de type, paroit se rapprocher beaucoup du pranneulus tecteratus, ce qui a été vérifié dans son herbier. (Poin.)

HECHT (Ichthyol.), nom allemand du brocheton ou jeune brochet. Voyes Esocs. (H. C.)

HECTOCERUS. (Bot.) Voyez Cénophons. (LBM.)

HEDEMIAS (Bot.), un des noms anciens de la conyse, cité par Ruellius. (J.)

HÉDENBERGITE ou EDEMBERGITE. (Min.) Fer siliciaté de Tunaberg, de Berzelius. (Brand.)

HEDEOMA. ( Bot. ) Genre de plantes dicotyledones, à

fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées, de la didynamie gymnopermie de Lianeus, offrant pour caractère esseptiel: Un calice à deux lèvres, relevé en bosse à sa base; une corolle labiée; la lèvre suprieure droite, plane, un peu échancrée; l'inférieure à trois lobe; quatre étamines didynames, dont deux stériles; un ovaire supérieur à quatre lobes; un style; un stignate bifde; quatre samences nues au fond du calice.

Ce geure se rapproche beaucoup des canilas il a été établi par M. Persoon, adopté par Purshe ti Nutal, qui y out ajouté quelques nouvelles espèces. Il en renferme plusieurs : il diffère principalement des canila par son calice, relevé en bosse a la base. Les espèces qu'il contient sout des plautes herbacées, à feuilles opposées; les fleurs disposées par verticilles.

HÉDIOMA A PERTES PLACTÉS; Hédeoma bracteolata, Nuttal, Flor. Amer., add. Plante découverte dans l'Amérique septentrionèle, particulièrement dans la Virginie: elle est puesceute sur toutes ses parties. Sa tige est grêle, point rameuse, garnie de feuilles opposées, linéaires, presque lancéolées, entières à leurs bords, aigues à leurs deux extrémités, les fleurs pédoncules, signosées en verticilles à la partie supérieure de la tige; chaque verticille composé de trois à cisaq deurs, accompagaées de petites bractées, les pédoncules sétacés, le calice oblong, à deux lèvres égales; la corolle petite.

Hébéona, histois, Hédeoma hispida, Pursh, El. Amer., 3, pag. 444; Hédeoma hirita, Nuttal, Flor. Amer., 1, pag. 16. Plante naîne, herbacée, pulbeacente, dont la tige très-courte se divise à sa base en rameaux garnis de feuilles opposées, très-entières, linéeires-lancéolées, pulbeacentes, nigués à leur osommet, rétrécies à leur base, traversées par des veines; les fleurs disposées en verticilles à l'extrémité des rameaux, accompagnées de bractées elifées à leurs bords. Le calice cet rude, à deux lèvres; la corolle petite, plus courtesque le calice. Cette plante croit fans l'Amérique septentironale. Dans l'hedeoma glabra, l'ers., Synops.; canila glabra, Mich., Flor. Bor. Amer., 1, pag. 18; et Vahl, Enum., 1, pag. 214, les feuilles sont glabres, les inférieures dolongues, les supérieures

lancéolées, dentées en scie; les dentelunes distantes; les fleurs pédonculées, verticillées, terminales, réunies trois par trois à chaque verticille; les dents du calice courtes, terminées par une arête.

Cette espèce a été découverte dans l'Amérique septentrionale.

Hankoma a peuilles de poullot : Hedeoma pulegioides, Pers. , Synops.; cunila pulegioides, Linn.; Lamk., Ill. gen., tab. 19. Selon M. Smith, cette plante seroit la même que le mentha exioua. Ses tiges sont pubescentes, hautes d'environ un demi-pied et plus, droites, rameuses; les rameaux garnis de feuilles pétiolées, ovales-lancéolées , bordées d'une à trois dents de chaque côté, glabres en dessus, ponctuées en dessous, avec des poils très-courts, assez semblables à celles de la menthe pouliot: les fleurs disposées en verticilles axillaires, plus courts que les feuilles ; les deux divisions inférieures du calice sétacées. Cette plante croît dans la Virginie et le Canada, sux lieux secs et arides. On la cultive au Jardin du Roi. Il faut encore ajouter à ce genre le cunita thymoides, Linn.; Moris., Hist., 3, \$, 11, tab. 19, fig. 6. Cette plante ressemble, par son port, à la précédente. Ses rameaux sont simples, courts, peu nombreux; les feuilles glabres, ovales, obtuses, striées en dessous; les verticilles disposés dans toute la longueur de la tige. Elle croît dans les environs de Montpellier. (Porn.)

HEDEONA. (Bot.) Sous ce nom, M. Persoon a distingué les espèces de cunita, dans la famille des labiées, qui ont le culice bilabié, avec une gibbosité à sa base. Ce genre n'est pas encore adopté. (J.):

HEDERA-(Bot.) Ce nom étoit donné au lierre dès le temps a probesoride; mais; suivant Ruellius son traducteur, il en a reçu d'autres en divers lieux, tels que eitharon, cistaron, chrysocierpos, corymhetra, cyssion, dionysia, ithyotherion, persis, cemos, asplenos, poetica, helix. C'est aussi le cissos ou cittos des Grees, suivant Daléchamps.

Le nom hedera a encore été donné à d'autres plantes qui ont des rapports d'oignés avec le lierre. L'hedera cilissa est un smilax; l'hedera terrestris est maintenant le giecoma; l'hedera mollis est le petit liseron ordinaire; l'hedera sazatilis de C. Baubin est l'asarine, antirrhinum asarina. L'aratia arborea étoit un hedera: de Plumier, et Plukenet donnoit aussi ce nom au menispermum canadense. (J.)

HEDERALIS (Bot.), nom donné par Ruellius au domptevenin, aselepias vincetoxicum. (J.)

HEDERULA. (Bol.) Tragus donnoit ce nom à une variété du lierre rampant sur terre. Lobel nommoit hederula aquatisa une lentille d'eau, .lemna triutea. L'hederula de Heister est la terrete, giccoma hederacea, qui est le chamacissus de Tragus, le chamacisma de Cordus, et que l'on connoit généralement sous le nom de lierre terrestre. (J.)

HEDGE-HOG (1bhthyol.), nom anglois du guara, diodon histrix. Voyez Diodon et Guara. (H. C.)

HEDGE-HOG (Mamm.), nom anglois qui se prononce heyde-hog, signifie proprement cochon de laie, et qu'on donne au hérisson. (F. C.)

HEDGE-SPARROW (Ornith.), dénomination angloise de la fauvette d'hiver, ou traine-buisson, motacilla modularis, Linn., la seule qui nous reste en hiver, et égaie un peu cette saison par son agréable ramage. (Ch. D.)

HÉDIOSME, Hedionnum. (Boi.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, monoïques, odorantes, de la famille des amentacées, de la monoéeie polyandrie, offrant pour caractèré essentiel: Des fleurs monoïques, les mâtes disposées en un chaton sans calice et sans corolle; point de filamens; des anthères oblongues, imbriquées, conniventes, placées sur un réceptacle linéaire. Dans les fleurs femelles, un calice d'une scule pièce, à trois dents très-petites; un ovaire trigone, oblong; un style très-court, triangulaire, te stignate simple, oblus. Le fruit est un drupe trigone, un peu arrondi, monosperme, entouré par le calice converti en baie.

HENDOME A. CHATONS PENDANS I Heldiomum nations. Sworth, Fl. Ind. oeeid, 2, p. pag. 565. Arbrissca up du répand une odeur aromatique très-agréable. Il s'élève d'un à cinq picds sur une tige droite, lisse et rameuse; les rameaux sont opposés; tetragones, géniculés, gamis de feuilles opposées, pétiolées, glabres, lancéolées, longuement acuminées, d'un vert pâle, dentées en seie, longues de deux ou trois pouces; les pétioles dentées en seie, longues de deux ou trois pouces; les pétioles courts, réunis à leur base par une gaîne membraneuse en forme de stipule, tronquée, ciliée à ses bords.

Les chatons des fleurs màles sont ovales , pendans, longuement acuminé; les pédoncules filiornes, opposés, longs de deux pouces, sortant de la gaine des pétioles; les femelles disposées en grappes terminales ou axillaires, droites, ramifées; les fleurs vertes, petites, sessiles, accompagnées de quelques petites bractées ovales, acuminées. Le fruit est un drupe glahre, luisant, de la grosseur d'un grain de poivre, trigone, à une seule loge, enveloppé, par le calice charau, d'un rouge éclatant. Cette plante croît à la Jamaïque sur les hautes montagnes.

Hancouse ex anna; Hedicomum arborescens, Swartu, Fl. Ind. occid., 2; pag. 961. Arbre des hautes montagnes de la Jamaïque, qui s'élève à la hauteur de douce à quinze pieds, dont les rameaux sont glabres, opposés, géniculés, garnis de réuilles opposées, pétioles, ovales on oblongues-lancéolées, luisantes, d'un vert-brun, obtuses; les pétioles courts, réunis par une gaine en capuchon, ample, munie de deux dents de chaque côté. Les fleurs femelles sont sessiles, rapprochées trois par trois, disposées en grappes droites, terminales, étales, trifiées, plus courtes que les feuilles; trois ou quette étailles voales, plus courtes que les feuilles; trois ou quette étailles voales, concaves, en forme de bractées, placées ous chaque leville. Les fruits sont blanchâtres, presque diaphinet. (Pons.)

HEDIUNDA (Bot.), nom peruvien d'un cestreau, cestrum

HEDONA. (Bot.) Ce genre, établi par Loureiro, dans sa Flore de la Cochinchine, appartient au lychnis. C'est le lychnis grandiflora de Jacquin. (Pors.)

HEDWIGIA. (Bot.) Ce genre, de la famille des mousses, est le mêmé que celui nommé anielangium on anæclangium. Hedwig, qui avoit adopté la première dénomination, est aussi l'auteur de ce changement de nom. Quelques botanistes ont fait comme Hedwig; nuis le plus grand nombre, et, entre autres, Schreber, Weber et Mohr, Decandolle, Schkuhr ont réuni ce genre avec le gymnatlomum: plusieurs ont placé seulement quelques espèces dans ce dernier genre, et vice vertâ; quelques uns enfin ont partagé l'anielangium en deux genres, savoir: Bri-

del en ceux qu'il nomme anαctangium et schistidium; et Palisotde Beauvois, en ses genres Anictangium et Hedwigia; encore ces deux auteurs renvoient-ils quelques espèces à d'autres genres.

L'hedwigia ou anictingium d'Hedwig ne differe du gymnos!omum que par ses fleurs monoïques et axillaires. Son port est différent, et c'est peut-être la la seule bonne raison qui pourroit faire conserver ce genre. Bridel, qui avoit d'abord suivi le sentiment d'Hedwig, et dans le nom, et dans les caractères de ces mousses, ne met dans l'anæctangium que les espèces à coiffe subulée et dimidiée; et, parmi elles, nous citerons l'anictangium setosum, Hedw. Il range dans le schistidium les espèces c'ont la coiffe, en forme de mitre ou conique, est découpée à sa base en plusieurs lanières. Ce dernier genre de Bridel renferme aussi plusieurs espèces du genre Gymnostomum des auteurs, en sorte qu'il pourroit être considéré comme faisant le passage de ce dernier genre à l'anictangium. Les espèces les plus remarquables sont l'aniciangium lapponicum, Hedw., et l'anictangium ciliatum, Hedw. Par une singulière circonstance, Bridel élimine de ce genre, et met dans le genre Gymnostomum l'anictangium aquaticum, Hedw., belle mousse aquatique qui, avec les deux précédentes, forme la première section du genre Gymnostomum de Decandolle. Il est vrai que cette mousse est fort difficile à classer. Cependant M. de Beauvois l'avoit, pour ainsi dire, donnée pour type de son genre Anictangium, caractérisé par l'absence de périchèse. Son hedwigia, caractérisé au contraire par la présence d'un périchèse, ne comprend que trois espèces, deux nouvelles d'Amérique, et une troisième, assez commune en Europe, et qui est l'hedwigia ciliata, ou anictangium ciliatum d'Hedwig.

Schwargrichen (Suppl. 2, p. 58) conserve le genre Anæclangium tel qu'il l'avoit admis, et en porte le nombre des espèces
à buit; mais iln y place plus l'ancicangium bulbourm, Hedw., ou
hookeria pennata, Smith, dont il fait, avec Labillardière. une
spèce de leskea. Il rapporte avec Bridel, au genre Scholotimia,
l'aniclangium cirrhosum, Hedw., mouse qui, selon Swartz,
est une espèce do neckra. Voyez Asietange, Gymnostomum,
HOOKEMA, SCIOTETIMA, SCHISTIMUM. (ELM.)

HEDWIGIA. (Bot.) Ce nom, qui rappelle l'auteur célèbre

d'un traité précieux sur les mousses , a été donné à trois genres très-différens. Celui qui appartient aux mousses, et que Hedwig lui-même paroît avoir adopté, avoit d'abord été nommé par lui anictangium, et ensuite hedwigia; mais plusieurs auteurs ont pensé qu'il devoit être supprimé et réuni au gymnostomum. Plus tard, Medicus, observant dans le commelina africana des caractères particuliers qui le distinguoient un peu de la commeline, en avoit fait un hedwigia qui, jusqu'à présent, n'a pas été adopté. Mais très-antérieurement, Swartz, dans son Prodromus Generum et Specierum Indiæ occidentalis, avoit donné ce nom à un genre de la famille des térébintacées. Il est nommé dans les Antilles bois cochon ; et voisin du bursera. Il en diffère soit par la réunion inférieure des pétales en une corolle d'une seule pièce, profoudément divisée, soit par l'addition d'une quatrième partie dans le caliee, la eorolle et les étamines. Ces aractères ne paroitront peut-être pas suffisans pour une distinction générique, d'autant que des pétales à large base s'unissent quelquefois ensemble, et que, dans les diverses espèces de bursera, le nombre des mêmes parties n'est pas constant, et s'élève même quelquefois au-dessus de celui qui est désigné dans l'hedwigia de Swartz. Ainsi, le genre qui doit conserver le nom d'hedwigia n'est pas encore déterminé invariablement. (J.)

HÉDYCAIRE, Hedycaria. (Bot.) Genre de plantes dicoylédone, à fleurs incomplètes, dioïques, de la famille des writèter; de la dioéte polyandrie de Linnæus, offrant pour caractère esseutiel: Des fleurs dioiques; un calice plan, à huit ou dix découjeures; point de corrolle; environ cinquante anthères sessiles, barbues à leur sommet, à quatre sillons. Dans les Reurs femelles, des ovaires nombreux, pédicellés; point de styles; des papilles éparses qui paroissent constituer les stigmates. Le fruit consiste en six ou dix noix pédicellées, mofospermes, presque osseunes.

Hervenin partie Hedycaria arborea, Forst., Gen., pl. 123, tab. 63; Limik., Ill., gen., tab. 63; Arbrisseau de la Nouvelle-Zelande; glabre sur toutes ses parties; et dont les rameaux sont garnis de feuilles alternes, oblongues, dentées à leur contour, très-glabres, munies de veines presque transverales, porfetes sur des-pétioles sourts. Les fleurs sont dis-

in a sure in the said

posées en grappes axillaires; elles sont dioïques. Leur calice est velu, plane, ouvert en étoile, à huit ou dix découpures lancéolées; les étamines nombreuses, privées de filameus, composées d'environ cinquante anthères oblongues, sessiles, placées dans le fond du calice sur le réceptacle commun, dont elles occupent la totalité. Dans les fleurs femelles, le calice persiste; il renferme des ovaires nombreux , pédicellés, glo-huleux, comprimés en dessus, dépourvux de styles, parseinés de papilles. Le fruit est composé de six à dix noix glouleuses, pédicellées, monospermes , placées sur un réceptacle lanugineux qui occupe le fond du calice. (Pors.)

HÉDYCARIA. (Bot. ) Voyez HÉDYCAIRE. (POIR. )

HEDYCHIUM. ( Bot. ) Voyez GANDASULI. (POIR. )

HÉDYCRE, Hedyerum. (Enton.) M. Latreille a rangé sous ce nom de genre les espèces de chrysides ou de guépes dorées, qui offrent une l'evre alongée, échancrée, qui enche les palpess. Telles sont les espèces que nous avons indiquées sous les noms de dorée, royale.

Ce nom d'hédycre viendroit-il du grec nduxpeos, dont la chair est de bonne saveur? M. Jurine n'a point adopté ce genre ni celui des parnopés. (C. D.)

HEDYCREA. (Rot.) Schreber et Vahl ont nommé ainsi le genre Licania d'Aublet, auquel paroit se rattacher le karaïa, genre de la Guiane, établi par M. Richard dans son herbier, mais non encore publié. Il est apétale, à caliec campanulé, portant trois étamines et enfourant un ovaire libre, de la base duquel s'élève us style latéral-terminé par un seul stigmate. Le fruit est uniloculaire, renfermant trois graines attachées au bas de la loge, dont deux avortent souvent. (J.)

HEDYOSMOS. (Bot.) Dioscoride nommoit ainsi la menthe. Ce nom a depuis été employé par Van Royen et Mitchell; pour désigner la plante qui est devenue le cunila de Linnæus; d uns la famille des labiées. (1.)

HÉDYOTE, Hedyotis. (Bot.) Genre de plantes dicotyledones, à fleurs complètes, monopétalées, régulières, de la famille des rebiacées, de la tétrandrie monograie de Linnœus, caractérisé par un calice persistant, supérieur, à quatre dents; une corolle infundibuliforme; le limbe à quatre divisions i quatre étamines attachées sur le tuble de la corolle; un ovaigre Inférieur; un style terminé par deux stigmates. Le fruit est une capsule globuleuse, à deux lobes, biloculaire, couronnée par le calice, s'ouvrant à son sommet transversalement; plusieurs semences dans chaque loge.

Ce genre comprend des arbustes ou des herbes, originaires les unes de l'Amérique, les autres des Indes orientales. Leurs feuilles sont aimples et opposées; les fleurs axillaires ou terminales. Cavanilles et les auteurs de la Flore du Pérou ont ajouté à ce genre plusieurs espèces nouvelles. On n'en cultive que rarement dans les jardins de botanique. Les hédyotessont si voisins des oldenlandes, que plusieurs auteurs ont cru devoir y placer quelques espèces d'hédyote. L'hedyotis americana de Jacquin a été reconnu pour un buchres.

Historia (1888). Helyotis fruicosa, Linn., Fl. Zeyl., Lamk., Ill., gem., this 6.3, fig. vi., Burm., Zeyl., tash. 107. Arbriseau de l'ile de Ceilan, dont la tige est glabre, tétragone, les feuilles opposées, lancéolées, nerveuses, glabres, entières, pétiolées lesstipules ovales, rhombórdales; les fleurs petites, disposée en corymbes terminaux, trifides ou fourchus, accompagnées en corymbes terminaux, trifides ou fourchus, accompagnées en corymbes terminaux, trifides ou fourchus, accompagnées en capable de hractées, persque en forme d'involucre; les étamines un peu saillantes hors de la corolle, L'hedyotis ponieulate, Lamk., Eacycl., asset semplable à la précédente, en diffère par set fices herbacées; par ses ficurs disposées en un panicule terminal, pyramidal, branchu ; les ramifications opposées, terminées chacune par un paquet de huit à doue fleurs des minées chacune par un paquet de huit à doue fleurs des sessiles; la corolle deux fois plus longue que le calice. Cette plante crott dans l'ile de Java.

Hebvorns staveuse. Hedyolin nerova. Lamk., Encycl.; Burm., Zcyl. Ste. 129, fig. 1; Hedyolin auricularia? Linn., Zcyl. Ste. tiges sont simples, ou à peine rameuses; longues d'un pied, velues à leur partie supérieure, garnies de feuilles lancées, un peu petiolées, aneveuses, pubescentes sur leurs nervures, longues d'un à deux pouces; les fleurs sessiles, petites, ramassées dans l'aisselle des feuilles; les stipules conniventes et ciliées. Cette plante, croit dans l'ile de Java. Dans l'hedyolir hirsuta, Lamk., Encycl., muriguti, Rhéede, Hort. Malab., 10, tab. 52, les tiges sont plus menues, moins élevées, les feuilles ovales, aigués, presquesessiles, longues d'un pouce; les fleurs, petites, axillaires, presque sessiles, réunies deux à cinq dans petites, axillaires, presque sessiles, réunies deux à cinq dans

chaque aisselle. Cette plante croit aux lieux sablonneux dans

Непуоте неввасе́е: Hedyotis herbacea, Linn., Fl. Zeyl.; Lamk., Ill. gen., tab. 62, fig. 3; Oldenlandia tenuifolia, Burm., Ind., tab. 14, fig. 1; Parpadugam, Rhéede, Malab., 10, tab. 23. Quelques auteurs ont prétendu que cette plante étoit le chavaver des Indes, employé dans les teintures; mais il ne peut lui être rapporté, si l'on consulte la description et la figure qui se trouvent dans les Lettres édifiantes , vol. 14, p. 224. Il convient beaucoup mieux à l'Ordentandia umbellata. ( Vovez ce mot ). La plante dont il est ici question aides tiges herbacées , hautes d'environ un demi-pied , des rameaux étalés, presque dichotomes; les feuilles sont opposées, lancéolées, très-étroites, glabres, aigues, longues d'un pouce; les pédoncules très-fins, longs d'un pouce, axillaires, solitaires ou géminés dans chaque aisselle, situés tout le long des tiges et des rameaux; les fleurs petites , infundibuliformes ; les capsules blanchâtres. Cette plante croît dans l'île de Ceilan.

HÉDYOTE A GARPES: Hédyolis racemona, Lamk., Encycl., et Ill. gen., tab. 62, fig. 2: Plante des Indes, à tige herbaeée, haute de huit à dix pouces, simple ou un peu rameuse, garnie de feuilles ovales-hancéoléea, glabres, entières, longues d'un pouce et plus; les grappes pédonculées, peu garuies, un peu plus longues que les feuilles, situées au sommet des rameaux.

Hanvore A fleens nomaneuss; Hedyotis multiflora, Cavant, P. c., tab. 574, fig. 2. Plante découverte dans l'île des Amis, dont les tiges sont longues d'environ deux pieds, inclinées, glabres, lancéolées, dichotomes, les feuilles presque s'essles, ovales, oblongues, a cuminnées; les fleurs disposées mu ample panicule terminal; les rameaux terminés ordinairement par trois fleurs pédicellées, munies à leur base de deux petites folioles très-courtes.

Hányore a printing no mátche; Hádyotis laricifólia, Cavan, L. c., tab. 5/5, fig. 1. Espéce trés-rameus, el devirtom un pied de haut, légèrement lignense; les rameaux grêles, opposés ou dichotomes, garais de féuilles sessiles, linéaires, aigués, larges à périne d'une l'êgre, longue de trois ou quatre. Les

fleurs sont placées dans la bifurcation des rameaux en petits panicules; la corolle est un peu rougeâtre. Cette plante croît au Chili, sur les montagnes.

Plusieurs autres espèces d'hédyotes sont mentionnées dans la Flore du Pérou, dans les Leones rar, de Cavanilles, dans le Nov. Gen. Humb. et Bonpl., dans le Supplément au Dictionnaire de botanique de l'Encyclopédie, etc. (Pors.)

HÉDYPNOIDE, Hedypnois. (Bot.) [Chicoracées, Joss.; Syngénésie polygamie égale, Linn.] Ce genré de plantes appartient à l'ordre des synanthérées, et à la tribu naturelle des lactucées. Voici les caractères génériques que nous avons observés sur des individus levrans d'hedypnois Tournefortii et d'hedypnois rhagadioloider.

La calathide est incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissible glandrogynifiore. Le péricline, cylindrique et inférieur aux fleurs' marginales, est formé des quames unisériées. égales, appliquées, embrassantes, linéaires; et il est accompagné, à sa base, de quel ques petites squames sur numéraires. Le clinanthe est pian et inappendiculé; les ovaires sont cylindracés, munis de côtés plus ou moins miantestes; eeux qui occupent le milieu d'est genatulée sont hérisées. d'aspérides plus ou moins miantestes; eeux qui occupent le milieu d'est genàthide sont souvent lisses; leur aigrette est composée de vieu douis requamellales unsériées, dont la partie inférieure est galétique-laminée, lancéolée, et la partie supérieure, est judicion de la partie supérieure, est galétique-laminée, lancéolée, et la partie supérieure, est publiformée, les quamellules rudimentaires, aemi-avortées, palétiquées, les autres ovaires, disposés sur plusieurs rangs, poèrent une aigrette estéphanoide.

Has troopages Tuns sarours Hedypnois Tournefortii, Hedypnois managenias, Yvidd. C'est whe plante herbaeée, annuelle, dout la tige rhaute d'environ un pied et demi, est rameuse, cylindique, munie det quelques poils très-courts, droits et roides; les feuilles inférieures sont longues de six à huit pouces, larges d'un pouce vers le sommet, étrécies vers la base, bordées dents un peu écartées, pourvues de quelques poils roides; les feuilles supérieures sont sessilés, presque embrasantes, lancéo-lées; les calathides, composées de fleurs jaunes, sont d'une grandeur médiocre, terminales et portées sur pédoncules un

peu épaissis au sommet; leur péricline, entièrement glabre, devient globuleux après la fleuraison. Cette espèce croît dans les champs cultivés ou incultes, en Dauphiné, dans la Provence méridionale, et près Montpellier.

Нібуткоўря выкавіоря: Hedypnois rhagadioloids; Hyoseris rhagadioloids; Linn. Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, dont elle n'est peut-être qu'une variété, suivant M. Decandolle, quoiqu'elle paroisse en différer par ses fœilles plus embrassantes à leur base, et par ses périclines hérissés de pois roides. C'est aussi une plaute auauelle qu'on trouve en Dauphine et aux environs de Montrellier.

On connoît quelques autres espèces d'hédypnoïdes : mais nous avons du nous borner à décrire celles qui sont indigenes en France.

Le genre Hedypnois fut d'abord établi sous ce nom par Tournefort, Vaillant reproduisit ensuite le même genre sous le nom de rhagadioloides. Linnæus a réuni en un seul genre, sous le nom d'hyoseris, le genre Hedypnois de Tournefort, ou Rhagadioloides de Vaillant, et un autre genre de Vaillast, nommé taraxaconastrum. Adanson, adoptant cette réunion, a désigné, par le nom de trineiatella, le genre Hyoseris de Linnæus, M. de Jussieu a distingué de nouveau l'hedypnois de Tournefort, et le taraxaconastrem de Vaillant, auquel il applique le nom d'hyoseris. Gærtner a distingué aussi un genre Hyoseris et un genre Hedypnois; mais il a interverti l'emploi de ces deux noms génériques, en sorte que l'hyoseris de Gærtner correspond à l'hedypnois de Tournefort et de M. de Jussieu, et que l'hedypnois de Gærtner correspond al'hyoseris de M. de Jussieu. Necker a un genre Hyoseris qui paroît correspondre à l'hedypnois de Tournefort et de M. de Jussieu , et un genre Achyrastrum , qui paroit correspondre à l'hyoseris de M. de Jussieu. Les dénominations employées par M. de Jussieu sont adoptées par Willdenow, qui en fait la même application, en distinguant les deux genres. MM. de Lamarck, Decandolle, Persoon les réunissent, à l'exemple de Linnæus, sous le nom d'hyoseris. Allioni les réunit également, mais sous le nom de rhagadiolis. Hudson et M. Smith attribuent le nom d'hedypnois au genre Leontodon.

Les deux genres Hedypnois et Hyoscris different peu l'un de

l'autre : cependant ils méritent d'être distingués, ainsi que nous le démontrerons dans notre article livoséride, auquel nous renvoyons le lecteur. (H. Cass.)

HEDYPNOIS. (Bot.) Ce nom latin, sous lequel Daléchamps désignoit le pissenlit ordinaire, terataceum, et Lobel une crèunide, erepi tectorum, avoit été appliqué par Tournefort à un autre genre de la même famille, que Linnæus a détruit en le réunissant à son hyoseris. Pline parle aussi de l'hedypnois, qu'il dit être une expèce sauvage de chieorée, clièt

HEDYSARUM (Bot.), nom latin du genre Sainfoin. (L.D.) HEEDE-LARKE. (Ornith.) On appelle ainsi, en Danemarck et en Norwége, l'alouette cajelier, alauda arborea et nemorosa, Linn. (Cu. D.)

HEEL-SPOVE (Ornith.), nom danois du courlis commun, scolopax arcuata, Linn.; numenius arcuatus de ce Dictionnaire. (Cn.D.)

HEERING (Ichthyol.), nom allemand du hareng. Voyez

HEERSCHNEPFE (Ornith.), nom allemand de la bécassine ordinaire, scolopar gallinago, Linn. (CH. D.)

HEGER. (Bot.) Voyez DARIBHE. (J.)

HEGFSCHARA. (Ornith.) La poule d'eau, à laquelle, suivant Gesner et Aldrovande, lés Allemands donnent ce nom et ceux de hegesar, heggeschaer, heggschaer et eggenschaer, est le porphyrio rufescens de Brisson. (Cu. D.)

HEGETRE, Hegiter. (Entom.) Genre d'insectes coléoptères hétéromérés, voisin des blags, établi par M. Latreille dans notre famille des lucifuges. M. Latreille n'indique, comme espèce, que le blags elongala d'Olivier, àvec ce signe? qui marque le doute. (C. D.)

HEGG. (Ornith.) L'oiseau auquel les Arabes de Matarych donnentee nom, qui s'écrit aussi egg, est, suivant M. Savigny, le pefit aigle noir, aquila melanceetos, dans un âge avancé. (Ch. D.)

HEGIN. (Mamm.) Suivant Marmol, dans sa Description de l'Afrique, c'est le nom qu'on donne au chameau de charge en Ethiopie. (F. C.)

HÉGRAT. (Mamm.) Ruysch, dans son Theat. Anim., p. 102, rapporte qu'on nomme ainsi, en Amérique, un animal de la grandeur du chat, de couleur marron, qui aime beaucoup le

miel, et dont la nature approcheroit de celle du blaireau, ce qui ne suffit point pour le faire reconnoître. (F. C.)

HEGRE. (Ornille.) On donne en Islande ce nom, qui s'écrit aussi hegren ethejre, au héron commun, ardea major, Linu., et particulièrement à la variété B, ardea cinerea. (Cu.D.)

HEHOC. (Ornith.) Flacourt, en citant ce nom parmi les oiseaux sylvestres de Madagascar, se borne à dire que c'est une poule de bois dont les plumes sont violettes, avec les extrémités rouges. (Cn. D.)

HEIDE-DROSTEL (Ornith.), nom allemand de la grive mauvis, turdus iliacus, Linn., que l'on appelle aussi, dans la même langue, heiden ziemmer. (Cu. D.)

HEIDEN-ELSTER (Ornith.), nom allemand du rollier commun, coracias garrula, Linn. (Cs. D.)

HEIL. (Bot.) Voyez HELBANE. (J.)

HEINZELMANNIA. (Bot.) Neckera voulu substituerce nom à celui de montira, un des genres d'Aublet, placé avec doute à la suite de la famille des personées ou scrophularinées. (J.) HEINZIA. (Bot.) Voyez DIFFENX. (J.)

HEISTER, Heisteria (. Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des arantiacées, de la décamèrie monogynie de Linneus, offrant pour caractère essentiel: Un calice très-petit, persistant, à cinqlobes peu apparens, cinque pétales, dix étamines: les filamens plans, alternativement plus courts; les anthères arrondies; à un ovaire supérieur ju na typic court; un stignate presque ciuq divisions. Le fruit est un drupe monosperanc, à demi averloppé par le calice considérablement agrandi.

HEISTER À CALICE NOUGE: Heisteria coccinca, Linn., Spec.; Lamk., Ill. gen., tab. 354; Jacq., Amer., pag. 126, tab. 81; et Icon. pict., pag. 64, tab. 122; Borboniá fructu oblongo, efc., Plum., Gen. Amer., 4; vulgairement Bois-Panois. Arber es qui offre l'apparence d'un laurier. Ses feuilles sont simples, alternes, pétiofes , oblongues, acuminées, très-effières, terminées par une pointe courbée latérelament, glabres, luisantes, longues d'un demi-pied; les pétioles courts, les fleurs petites, axillaires, solitaires; pédonculées. Leur calice est petit, campanulé, s'agrandit et se colore à mesure que le fruit

grossit: la corolle est blanche, composée de cinq pétales ouverts, ovales ; concaves , aigus; les filamens des étamines plans , ovales, aigus; les alternes plus courts; l'ovaire arrondi, aplati en dessus, surmonté d'un style droit et court, d'un stigmate obtus, à quatre divisions. Le fruit est un drupe de la forme d'une olive, oblong, obtus à son sommet, renfermant une noix ovale, obtuse, monosperme. Le calice, qui accompagne et entoure ce fruit à sa partie inférieure, acquiert une grande ampleur, et devient d'un rouge éclatant, avec le limbe trèsétalé, à cing lobes obtus. Cet arbre croît dans les forêts épaisses de la Martinique et de la Guadeloupe, au voisinage des torrens. Il fleurit dans les mois de février et de mars : les éréoles le nomment bois de perdrix , qui signifie bois des tourterelles, parce que celles-ci portent le nom de perdrix à la Martinique, et qu'elles sont très-friandes des fruits de cet arbre. Bergins , dans ses Plantes du cap de Bonne-Espérance a mentionné . sous le nom générique de heisteria, une plante qui appartient aux polygala , qui est le polygala stipulacea de Linnæus. (Posa.)

HEISTERIA. (Bot.) Linnœusavoit înît, sous ce nom, un genre que lui-même a ensuite réuni au genre Polygala, quoiquil ait les divisions du galice égales, la corolle non fendue; et fovaire surmonté de quatre pointes. Ces différences sufficient pour teablir ce genre; mals, comme dana l'intervalle Jacquin avoit fait un autre heisteria, adopté plus générolement, il a été nécessaire de donner un mon différent au premier genre. Necker en a fait le gearre Muralla, qui fait mântenant partie de la nouvelle famille des polygalees, publiée dans le premier vo-lume des Memoires du Museum d'Histoire naturelle, (1).

HEIVA. (Bot.) Les habitans de l'île d'Otahiti nomment ainsi, suivant Forster, l'engenia malaicencis, Bont ils mangent le fruit, qui a un goût acide et sucré. (J.)

HEL (Bot.), nom persan du pêcher, suivant Rauvolf. (1.) HELAMIS. (Mamm.) Nom dêrivé du grec, et qu'a reçu le genre que j'ai formé de l'espèce de rongeur nommé auparavant lièvre sauteur, gerboise du Cap, etc., dans mes Essais sur de nouveaux caractères pour les génres de mananiferes. (Annales du Muséum, t. xix.)

Cet animal a l'apparence extérieure d'une gerboise, c'est-àdire que ses membres antérieurs sont très-courts, et les pos-

térieurs très-longs ; de sorte que, quand il court debout sur ses. pieds de derrière, il s'élance par suuts successifs, comme le font aussi les kanguroos. Sa taille surpasse celle des lièvres . et il avoit recu le nom de lièvre sauteur à cause de ses grandes oreilles, assez semblables, pour la forme et les proportions, à celles de ce dernier animal. Ses dents ont des caractères pare ticuliers, et qui seuls suffiroient pour le faire distinguer des autres rongeurs. Les incisives des deux machoires sont sent blables, et les molaires sont dans le même cas. Leur couronne. approche de la forme cylindrique, et présente, à leur surface, le cercle d'émail qui les entoure, mais interrompu par un repli qui partage la dent en deux parties égales. Ce pli à la machoire inférieure naît à la face interne des deuts, et, àleur face externe, à la machoire opposée. Ces molaires sont au nombre de quatre de chaque côté de l'ane et de l'autre màchoires, et leur racine est semblable à leur couronne, c'est-àdire qu'elles n'ont point de racines proprement dites. Il a quatre doigts aux pieds de derrière; l'externe est très-petit; des trois suivans le moyen est le plus long, et les deux autres sont à peu pres égaux. Tous quatre sont armes d'ongles tresépais, droits, pointus et triangulaires; les pieds de devant ont cinq doigts très-distincts, terminés par des ongles longs, étroits et en goutfière. La plante est couverte de plis plutôt que de tubercules; mais la paume a deux lobes charnus d'une grosseur démesurée : l'un , à la base du pouce, de forme sphérique , nu et de la dimension d'une petite noisette: l'autre, à la base du petit doigt, a la forme d'un disque; il ne tient à la paume que par un point de son tranchant ; le reste de cette partie est libre et garni de poils. Les picds de devant lui servent principalement à fouir et à porter ses alimens à sa bouche s il ne s'appuie dessus que lorsqu'il marche lentement; et, quand il veut aller vite, il les applique contre son corps, et les cache dans ses poils de telle manière qu'il semble être bipède. Sa queue, frès-épaisse, très-musculeuse, pourroit bien, comme celle des gerboises et des kanguroos, l'aider dans ses mouvemens; les veux n'ont aucun organe accessoire: l'oreille, longue, étroite, terminée en pointe, est remarquable par un tragus long de plusieurs lignes et fort étroit; les narines consistent dans deux fentes qui forment entre elles un angle droit : elles

sont entourées d'un poil trèssfin, et, sous ce rapport, assez différent de celui du reste de la tête, pour douner à la partie qu'il recouvre l'apparence d'un mussle; la langue est charnue et garnie de papilles douces; la lèvre supérieure est eutière, mais elle offre cette particularité bien remarquable que ses bords, de chaque côté de la machoire supérieure, se réunissent en arrière des incisives; et forment au-dessous de ces dents uue poche dans laquelle on pourroit cacher une noisette, de sorte que le palais ne s'étend pas jusqu'à la base de ces incisives : l'intérieur de la bouche ne m'a point paru avoir d'abaiques. Le rectum et les parties génitales ont un même orifice à l'extérieur. La vulve est grande, simple; mais, de chaque côté du vagin, sur les bords de l'orifice commun à cet organe et à l'anus, se voient deux ouvertures assez grandes, profondes et terminées par un cul de sac, auxquelles aboutissent sans doute les sécrétions de quelques glandes. Le clitoris nuit d'une cavité particulière, est obtus et divisé longitudinalement en dessus par un sillon; et l'abdomen, chez les semelles, a une poche analogue à celle des didelphes; mais les mamelles n'y sont point contenues, elles sont pectorales et au nombre de quatre, deux de chaque côté. La verge est dirigée en agrière, et a le gland verruqueux.

Ce que je rapporte des organes males a été pris de Sparrman (Transact. de la Société Royale de Suède, 1778). J'ai oinserve le reste sur une femelle rapportée par M. de Lalande, dans la liqueur. Les poils sont de deux sortes: les laineux en petite quantité, et les soyeux assez épais. De fortes moustaches garaissent les lèvres supérieures et le dessus des yeux.

Ces animaux, d'après les rapports de M. Lalande, vivent dans des terriers très-profonds d'où ils s'éloignent peu, et où ils-rentrent précipitamment, et comme s'ils s'y plongeoient, dès que le moindre bruit slarme leur timidité qui est excessive. Ils passent une partie du jour à dormir, et ne pourvoient à leurs besoins que pendant la nuit ou durant les créguscules. Allamand-, qui a vu éet animal vivant en Hollande, nous apprend que, dans son sommelli, il raphe sa tête entre ses jambes de derrière, qui sont étendues, et qu'avec celles du devant il rabat ses orelles sur es yeux, et les y tient comme pour les préserver de toute atteinte extérieure. Sa voix so

consiste que dans un grognement assez sourd , lorsqu'il est calure.

Allamand nous apprend aussi que les Hollandois du Cap l'appellent aermanneije, springende haas, etc. En contractant le premier de ces noms, j'en avois fait celuigle mannet pour désigner spécifiquement en françois cet animal qui ne peut conserver ui celui de gerboise du Cap, ni celui de lièvressuteur.

Le MANNET: Helamis cafer, Yerbua capensis, Sparrman; Mus cafer, Pallas; Dipus cafer, Gmel.; Buffon, Suppl. v1, pl. 41, fig. de Forster.

Cet animal a le dessus de la tête, le dos, les épaules, les flancs et la croupe d'un brun jaune, légèrement grisàtre; le dessus de la cuisse est un peu plus pâle, la jambe est-plus brune, et a une ligne noire en arrière vers le talon.

Le tarse et le dessus des doigts sont d'un brun jaune, trèspile, et fils etrouve, au côté interne du tarse, une ligne d'assez longs poils noirs; les côtés de la tête sont d'un brun jaune mélé de blanc, et le dessous du menton, la poitrine, leventre, l'intérieur des bras, le carpe, le dessus des doigts, le devant de la cuisse et de la jambe, et une ligne transversale placée en avant de chaque cuisse, sont d'un beau blanc.

L'intérieur de la cuisse est d'un brun pâle; la gisteme est d'un roux assez vif en dessus jusqu'à son milieu, grise à l'origine en dessous, blanche en dessous, de même jusqu'au milieu, et noire jusqu'au bout, en dessus et en dessous. Les oreilles sont rousses à la ratine et noiratres à la pointe; le dessus du nez est de cette couleur, et les ongles sont roses. Les moustaches sont noires et moins longues que la tête. Il se trouve quelques soies longues et de même conleur sur l'eil. (F.C.)

HELBANE (Bot.), nom arabe du petit cardamome, suivant C. Bauhin. Il est nommé hebi, heil, selou Mentzel. (J.).

HELBEH (Bot.), nom arabe du fenuegree, trigonella fænum græcum, suivant M. Delile. Il est écrit hælke par Forskal; helbe, helba, hebbe par Mentael. (J.)

HELBUNION (Bot.), un des noms anciens du dietamne de Crète, origanum dictamnus, cité par Gesner et Ruellius. (J.)

HELCALIMBAT (Bot.), nom arabe du térébinthe, sclon Mentzel. (J.)

HELCH ( Bot.-), nom arabe du gui, selon Mentzel. (J.)

HELCION, Helcion. (Conchyl.) C'est une division générique établie dans le grand genre Patelle de Linnæus, par M. Denys de Monfort, pour les espèces bien symétriques, à bords horizontaux, dont le sommet médiane est très-rapproché du bord antérieur de la coquille, sans cependant reposer sur lui. Ce sont donc évidemment de véritables patelles dont la tête est toujours du côté du sommet de la coquille, et dont l'attache musculaire, et par conséquent son empreinte, est en forme de fer à cheval, ouvert en avant, ou du côté du sommet. Cette section doit contenir un assez grand nombre d'espèces; mais elles n'ont pas encore été suffisamment distinguées. Le type du genre est la patella pectinata de Gmelin, fig. dans Schroet., Einl. in Conch., 2, p. 418, t. 5, fig. 3, que M. Denys de Monfort nomme l'helcion pectiné, helcion pectinatus. C'est une coquille de la Méditerranée, de deux pouces de long environ, sur presque autant de large, opaque, quoique mince, de couleur cendrée, et sillonnée à sa surface externe, de stries augueuses, divergentes du sommet à la base, et de couleur brune. Voyez le mot PATELLE, où nous ferons connoitre un certain nombre d'espèces de chaque section, en ôtant de ce genre toutes celles qui ne lui appartiennent réellement pas. (DE B.)

HELEA. (Ornith.) Pour l'oiseau qui est désigné sous ce nom et sous celui de velra dans Belon, p. 227, voyez Elea. (Ch.D.)

3. HÉLÉE, Heleus. (Entom.) M. Latreille indique comme apparenant à un gene qu'il forme sous ce nom, cinq spèces d'insectes hétéromérés, voisin des cossyphes ou de notre fiamille des mycélobies. Ils out le corps orbiculaire; mois le correcte et échancré en devant pour recevoir la tête; les antennes grossiscut insensiblement. Les cinq espèces rapportées à ce genre sont toutes de la Nouvelle-Hollande (C. D.)

HELEGUG. (Ornith.) L'oiseau connu sous ce nom, dans la partie méridionale du pays de Galles, est le macareux, alca arctica, Linn. Voyez Hellicoc. (Cs. D.)

HÉLENE (Erpétol.), nom spécifique d'un serpent du genre Gouleuvre. Nous l'avons décrit dans ce Dictionnaire, tom. X, pag. 179. (H. C.)

HÉLÉNE (Ichthyol.), nom spécifique d'un poisson du genre Murenophis. Voyez ce mot, et Murene. (H. C.) HELENIA. (Bot.) Voyez HELENIASTRUM. (J.)

HELENIASTRUM. (Bot.) Ce genre de composée, fait par Vaillant, a été adopté par Linnaus, qui l'a nommé helenium. C'est l'herina de Gartner, la brasavola d'Adanson. Hene faut pas consondre avec l'helenium de Linnaeus, l'helenium de Vaillant et d'Adanson, qui est celui des anciens, et dont Linnaeus a fait son inula. (J.)

HELENIDE, Helenis. (Conchyl.) Genre de coquilles submicroscopiques, établi par M. Denys de Montfort, pour un corps crétacé, organisé, décrit et figuré par Leo. Von Fichtel, Test. microscop., p. 175, tab. 23. fig. a. sous le nom de nautilus aduncus. C'est une sorte de coquille celluleuse, contournée symétriquement en disque aplati, dont la spire est apparente et excentrique sur les deux côtés : le dos ou le bord est carené, et il' paroit que ce que M. Denys de Montlort nomme la bouche, n'est qu'une partie de ce bord qui est criblé de pores. Ce petit corps, qui a deux lignes de diamètre, et qui a eté trouvé dans la cavité de véritables coquilles venant de la mer Rouge, est de couleur blanche; ses deux flancs sont sillonnés par des stries qui vont dans le sens des cloisons intérieures, et qui sont croisées par d'autres: d'où résulte la structure celluleuse, et probablement la grande quantité de pores qu'on voit au bord d'accroissement. C'est dans ces petites cellules que M. Denys de Montfort suppose qu'existe l'animal. ou micux, dit-il, des formules de mollusques vivans en société, comme les polypes dans les polypiers, mais plus rapprochés des sèches : ne seroit-il pas plus probable que ces petits corns, que M. Denys de Moutfort s'efforce de définir comme des coquilles, ne sont autre chose que des corps crétacés intéricurs, comme l'os de la sèche ? (DE B.)

HÉLÉNIÉES, Helenier. (Bot.) La plus nombreuse des vingt tribus fautrelles que nous avons établies dans l'ordre des synanthérées, et la neuvième, ou celle des hélianthées, qui est précédée par celle des tagétinées, et suivie par celle des ambrosiées. Comme elle comprend une centaine de genres, nous avons essye de la diviser en plusieurs sections, qui ont été d'abord indiquées à la fin de notre quatrième Mémoire au les Synanthérées, lu à l'Académie des Sciences, le 11 novembre 1316, et publié dans le Journal de Physique de juillet 1817. Ces sections nous paroissent assez naturelles, et assez bien caractérisées par la forme de l'ovaire et par la structure de son aigrette. Nous nommons la première hélianthées - héléniées : la seconde, hélianthées-coréopsidées; la troisième, hélianthéesprototypes; la quatrieme, hélianthées-rudbeckiées; la cinquième et dernière, hélianthées-millériées, Dans la section des hélianthées-héléniées, voisine de la tribu des tagétinées, l'ovaire est ordinairement à peu près cylindracé, souvent velu, muni de plusieurs côtes ou arêtes, qui divisent sa surface en autant de bandes longitudinales, et il porte une aigrette composée de squamellules paléiformes ou laminées, membraneuses, scarieuses, ou quelquefois filiformes-laminées et barbées. Dans la section des hélianthées-coréopsidées, l'ovaire est ordinairement tétragone et obcomprimé, c'est-à-dire, comprimé antérieurement et postérieurement, de sorte que le sens de sa largeur est de droite à ganche; l'aigrette est composée de quelques squamellules épaisses, roides, ordinairement triquetres, très-fortement adhérentes au corps de l'ovaire. Dans la section des hélianthées-prototypes, l'ovaire est ordinairement tétragone et comprimé bilatéralement, de sorte que sou plus grand diamètre est de devant en arrière : l'aigrette est composée de squamellules adhérentes ou caduques, filiformes, triquètres ou paléiformes. Dans la section des hélianthées-rudbeckiées; l'ovaire est ordinairement tétragone, glabre, et pas sensiblement comprimé, de sorte que ses deux diamètres sont égaux : il est comme tronqué an sommet, qui porte une aigrette stéphanoide. Dans la section des héliauthées-millériées . voisine de la tribu des ambrosiées, l'ovaire est ordinairement épais, obovoïde, arrondi en son contour, et dépourvu d'aigrette; les ovaires extérieurs de la calathide sont souvent plus on moins enveloppes par les squames du péricline. Remarquez que les caractères de nos sections, comme ceux de nos tribus. ne sont que des caractères ordinaires, c'est-à-dire, sujets à exceptions.

Nous attribuons à la scition des hélianthées-héléniées, les vingésits genres suivans, rangés iel dans l'ordre alphabétique; Achyropappus, Kunth; Actinea, Juss.; Allocarpur, Kunth; Rabias, Lug.; Palbias, Willd.; Baldaina, Nutti; Calea, B. Dr.; Caphalopha, Cavr.; Dimeroctemmá, H. Cas.; Calcante, R. Br.; Caphalopha, Cavr.; Dimeroctemmá, H. Cas.;

Eriophyllum, I.ag., i Florestina, H. Cass.; Gaillardia, Fouger.; Galinsoga, Cav.; Helenium, Linn.; Hymenopappus, I.hér.; Con-tophialmum, Willd.; Leptopoda, Nutt.; Marshallia, Schrech.; Mocima, Lag.; Folypteris, Nutt.; Filostephium, Kuutt.; Schkulrar, Rothi, Sogaligia, H. Cass.; Tithionia, Desf.; Tirkophyllum, Nutt. Cette liste n'est point définitive, et pourra être augmentée. diminuée. rectifiée par des observations ultériexations.

Le groupe de cinq genres, proposé en 1818 par M. Nuttal, sous le titre de galardia, se trouve compris dans notre section des hélianthées héléniées, qui est braucoup plus étendue, parce que ses caractères sout beaucoup moins restrictifs. Voyce, notre article Galanties, dans lequel nous avons exposé les motifs qui nous gampéchent d'adopter ce petit groupe. (H. Cass.)

HÉLÉNION, Helenium. (Bot.) [Corynhiferes, Juss.; Syngéndit polygamiesuperfue, Linn.] Ce genre de plantes appartient à l'ordre des synanthérées, à notre tribn naturelle des hélianthées, et à la section des hélianthées-héléniées, dont il est le type. Il fut établi par Vaillant, en 1720, sous le nom d'Heleniastrum, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences. Linmeus, ayant jugé à propos de donner le nom d'helenium au genre Heleniastrum. Adanson a conservé le nom d'helenium au genre et ainsi nommé par Vaillant, et il a donné à l'Heleniastrum e nouveau nom de brassavola. La nomenclature de Linneau étant généralement adoptée parles botanistes moderaies, nous devona nous y conformer. Void les caractères générques que nous avons observés sur des individus vivans d'helenium dutenmale et d'helenium quadridentatum.

La calathide est radiée; composée d'un disque inutiflores, régulariflore, androgyniflore; et d'une couronne unisériée, liguilliore, féminiflore. Le péricline est double : l'extérieur, involucriformé, très-supétieur, aux fleurs du disque, orbiculaire, plécolépide, est, formé de squames unisériées, entregreffées à la base, un peu inégales, étalées, bractéformes, lucaires subules, foliacées; l'intérieur, peu régulier, beaucoup plus court que l'extérieur, à peu près égal aux fleurs du disque, est formé de squames subunisériées, inégales, libres, appliquées, linéaires-subulées, foliacées, squamelliformes. Le clinanthe estabujebuleux ou cylindracé inappendiculé. Les

ovaires sont eylindriques ; leur surface est divisée en doute bandes longitudinales, parallèles, dont les unes sont parsemées de globules jaunâtres, et les autres, alternes avec les premières, sont hérissées de très-longues soies roides ; l'aigrette est composée de six squamellules correspondantes aux six bandes velues ; elles sont unisériées , entre-greffées à la base . paléiformes, lancéolées ou arrondies, membraneuses, à base charnue, à bords entiers ou denticulés, à sommet obtus ou prolongé en une arête épaisse, eylindracée, denticulée. Les eorolles de la couronne ont la languette large, cunciforme. tri-quadrilobée au sommet; les corolles du disque ont le tube extremement court, et le limbe eylindracé, divisé au sommet en quatre ou cinq lobes très-courts. Les étamines ont l'anthère jaune, devenant ensuite un peu noiratre, pourvue d'un appendice terminal et de deux appendices basilaires. Le style est remarquable en ce qu'il est absolument conforme à celui des anthémidées ou des sénécionées.

Hélénion p'autonne; Helenium autumnale, Linn. C'est une plante herbacée, à racine très-vivace, produisant chaque aunée des tiges nombreuses, hautes d'environ cinq pieds, dressées, peu rameuses, ailées par la décurrence des feuilles; cellesci sout alternes, sessiles, décurrentes, étroites, lancéolées, un peu dentées en scie sur les bords; les calathides sont terminales. un peu corymbées, assez grandes, et composées de fleurs d'une belle couleur jaune. Il y a deux variétés de cette espèce, l'une à feuilles très-glabres, l'autre à feuilles pubescentes. Plusieurs botanistes les considérent comme deux espèces distinctes. Ces plantes sont originaires de l'Amérique septentrionale, et cultivées en Europe dans les grands jardins, où elles produisent un bel effet quand ou les mêle avec des asters pour rompre l'uniformité des couleurs. Elles fleurissent depuis le mois d'août jusqu'au mois de novembre. Tout terrain et toute exposition leur conviennent; elles n'exigent d'autre soin que d'être soutenues par de forts appuis; on les multiplie par le semis de leurs graines, et surtout par la division de leurs racines qu'on opère en automne.

On connoit une seconde espèce d'hélénion, helenium quadridentatum, a feuilles inférieures pinnatifides, à feuilles supérieures très-entières et glabres, à corolles du disque découpées au sommet en quatre dents. C'est, comme la première espèce, une plante herbacée, de l'Amérique septentrionale; mais elle est moins belle, plus délicate et plus difficile à cultiver.

M. Kunth a récemment décrit une troisième espèce, sous le nom d'helenium mexicanum. (H. Cass.)

HELENIUM. (Bot.) Plante ainsi nommée, suivant Pline. parce qu'elle est née des pleurs d'Hélène. La première qui a porté ce nom, cité par Dioscoride, et qui auroit du le conserver, est la grande aunée, helenium vulgare de C. Bauhin, dont Tournefort avoit fait son aster. Vaillant, dans les Mémeires de l'Académie, avoit rétabli le genre Helenium, augmenté de beaucoup d'espèces que Linnæus a réunics presque toutes à son genre Inula, en nommant l'espèce principale inula helenium. Plus récemment, M. Merat en a fait un genre distinct de l'inula, sous le nom de corvisartia, qui n'a pas encore été adopté. Duléchamps cite un second helenium de Dioscoride, dont la description est trop incomplète pour qu'on puisse en déterminer le genre. Plusieurs espèces de soleit, helianthus, out aussi été nommées helenium par divers auteurs, et C. Bauhin en fait mention. Le kelenium de Théophraste paroit être un thym, thymus mastiliena. Il est encore question d'un helekium comagenium de Dioscoride, cité par Cordus et C. Bauhin, dont la racine est nommée costus amarus officinarum, et qui n'est pas rapporté par les auteurs modernes. Linnæus, avant réuni le premier helenium à son inula, a cru pouvoir appliquer ce nom, resté sans emploi, à un de ses autres genres dans la même famille. auquel on l'a laissé pour éviter de nouveaux changemens, toujours nuisibles à la science. (J.)

HELEOCHLOA. (Bot.) Genre de plantes, de la famille des graminées, établi par Aost, et qui ne diffère pas du genre Caysing, Voyes ce dernier article, vol. 12, p. 80. (L. D.)

HELEONOSTES (Bot.), nom donné par Ehrhart a une espèce de laiche, nommée, pour cette raison, carex heleonostes par Linnœus fils. ( J.)

HÉLÉPHANT, HELFANT. (Mamm.) Le nom de l'éléphant se trouve quelquefois écrit ainsi dans des auteurs allemands. (F. C.)

HELEREBOSEMATA. (Bot.) Voyez Linonkoi. (J.)
HELEUX (Ornith.), nom sons lequel Descourtile parle, su

deuxième vol. de ses Voyages d'un Naturaliste, p. 198, d'une espèce de héron, qui est l'onoré de Saint-Domingue. (Cs. D.)

HÉLIANTHE. (Bot) Voyez HELIOCOLLIS. (J.)

HÉLIANTHE, Helianahus, (Bot.) [Corymbiferes, Jass.; Syngonésie polygamie frustrandes, Lian.] Ce genre de plantes appartient à l'ordre des synanthérées, et à notre tribu naturelle des hélianthées, et à la section des hélianthées-prototypes. Il fut d'abord établi par Tournefort, sous l'ancien nous de oronns solis; mais ce botaniste y répnissoit des plantes de garres différens. Linnaus a convensablement réforme le genre dontil's ajit, et il lui a donné le nom d'helianthes, auquel Adasson a voulu depuis substituer celui de Voncaen.

Les hélianthes sont des plantes à racine vivace chet la plupart, à tige ordinairment herbacée, souvent très-élevée, rarement ligneuse; leurs feuilles opposées ou alternes, sout entières, ordinairement trinervées ou triplinervées, souvent roider, et senbres; les calathides, composées de fleurs jauncs, sont terminales, et, le plus souvent, disposées en corymbes, On en comnoit jusqu'à présent plus de trente especes, proeque toutes indigènes de l'Amérique. Nous pensons que ce genre doit étre divisée en trois sous-genres caractérisés parla structure de l'aigrette et par celle du péricilies. (Voyes notre article Harratton). Voici les caractéres génériques, que nous avons observés aur des individus vivans de plusieurs espèces appartenant à celui des trois sous-genres qui doit conserver le nom d'Rhânthus.

La calathide est radiée, composée d'un disque multillore, régulariflore, andragy milor, et d'une couronne unisériée, liguillore, neutrillore. Le péricline, supérieur aux fleurs du disque, est formé de squames passiériées, irrégulièrement obimbriquées (1), preque entièrèment inappliquées, foliacées, ordinairement linéaire-saigués. Le clinanthe est convexe, pourro de squamelles inférieures aux fleurs, demi-embrassantes, oblongues, aigués. Les ovaires sont oblongs, com-

<sup>(</sup>i) Les squames sont os un un que et and de control de

primés bilatéralement; leur aigrette est composée de deux aquamellules opposées, l'une antérieure, l'autre postérieure, palétiformes, sublancéolices, articulées, caduques. Les fleurs de la couronne ont un faux-ovaire inovulé, à aigrette semiavortée, le steje nul, la lanquette elliptique per

HELIANTHE A GRANDE CALATHIDE : Helianthus platycephalus : Helianthus annuus, Linn. C'est une plante herbacée, annuelle, dont la tige dressée, simple ou rameuse, épaisse, cylindrique, rude au toucher, acquiert depuis six jusqu'à quinze pieds d'élévation; ses feuilles sont alternes, pétiolées, grandes, subcordiformes, pointues au sommet, dentclées ou crénelées sur les bords, trinervées, rudes comme la tige; les calathides, larges quelquefois d'un pied, et composées d'une multitude de fieurs d'un beau jaune, sont terminales, solitaires, et inclinées de manière que leur disque est presque vertical, et le plus souvent exposé au midi. Cette espèce, indigene au Pérou, est cultivée depuis long-temps en Europe pour orner les jardins, où elle est connue sous les noms de soleil ou de tournesol. Elle a aussi quelques usages économiques. Ses fruits torréfiés out une odeur et une saveur qui approchent, dit-on, de celles du café. On en fait, dans la Virginie, une sorte de pain, et de la bouillie pour les enfans. On en retire une huile bonne à brûler. Ces mêmes fruits sont une excellente nourriture pour la volaille; ils plaisent heancoup aux moineaux et aux serios. Les abeilles recherchent les fleurs. L'écorce pourroit être filée comme celle du chanvre, Toute la plante contient beaucoup de nitre. Il faut, dans nos climats, lui donner une bonne terre, et l'exposition la pluschande, pour qu'elle puisse élever sa tige et produire ses calathides, qui fleurissent en juillet et août.

Hétianthus multiforus, Linn. Sa racine est vivace et produit des tiges nombreuses, herbacées, hautes d'envion quatre pieds; rameuses, rudes au toucher, esse feuilles sont alternes, petiolées, dentees, rudes, tinervées; les inférieures cordiformes, les supérieures ovales, pojutues: les calathides sont nombreuses, terminales, solitaires, et composées de fleurs d'un beau jaune; elles sont bien moins grandes que dans l'espèce précédente, et ne sont point inclinées. Cette espèce, originaire de la Virginie, est la plus agréable du genre, par le

nombre, la beauté et la longue durée de ses calathides. Sa culture dans les jardins a produit une charmante variété, improprement dite à fleurs doubles, et qui consiste dans la métamorphose des corolles régulières du disque en corolles ligulées comme celles de la couronne. Cette variété décorque nois d'août, nos parterres, où on la multiplie très-facilement en divisant ses racines en autonne ou au printemps; elle prèxige aucunsoin, et prospère dans la plupart des terrailos.

HELIANTHE A RACINES TUBÉREUSES ; Helianthus tuberosus , Linn. Sa racine est vivace, et composée de plusieurs tubérosités oblongues, assez grosses, charnues, rougeatres en dehors, blanches intérieurement, ressemblant à la pomme de terre ; les tiges sont herbacées, hautes de huit à douze pieds, dressées, souveut simples, épaisses, cylindriques; lès senilles, tantot alternes, tantot opposées ou même ternées, sont pétiolées, grandes, ovales, pointues, deutclées, un peu rudes décurrentes sur le pétiole, triplinervées; les calathides, composées de fleurs jaunes, sont terminales, solitaires, point inclinées, petites relativement à celles des deux espèces précédentes et relativement à la grandour de la plante. Elle est originaire du Brésil, et cultivée en Europe sous le nom de topinambour ou de poirc de terre, à cause des tubérosités de sa racine qui fournissent une bonne nourriture aux moutons et autres bestiaux, pendant l'hiver, et que les hommes peuvent manger aussi, eu les faisant cuire et les assaisonnant de diverses manières : leur saveur douce et sucrée a de l'analogie avec celle de l'artichaut : mais elle ne plait pas aussi généralement que celle des pommes de terre, qui sont d'ailleurs beauconp plus nourrissantes et plus saines. Comme la plante fleurit très-tard, ses graines múrissent rarement dans notre pays : mais les racines se multiplient spontanément à un tel point, qu'après en avoir enlevé une partie pour les usages alimentaires, il en reste ordinairement assez pour que les places vides se trouvent remplies l'été suivant. On peut donc laisser ces plantes, pendant bien des anuées, dans le même lieu, et récolter leurs racines, sans qu'il soit besoin de les renouveler. Elles ne demandent aucun soin pour leur culture, et elles croissent dans les plus mauvais terrains : mais un bon terrain leur fait produire des racines plus gros es et d'une meilleure qualité. Ces tubercules, qu'on re-

-

cueille au mois d'octobre, doivent être garantis de la gelée, dans un endroit qui ne soit ni trop sec ni trop humide; on peut, de cette manière, les conserver en bon état jusqu'à Paques.

Les trois espèces que nous venons de décrire, étant les plus intéressantes du genre Hélianthe, qu'elles font suffisamment connoître, nous devons omettre ici les descriptions des autres espèces. (H. C.Ass.)

HÉLIANTHÉES, Helianthea. (Bot.) A l'époque où nous avons rédigé l'article Composées ou Synanthérées, inséré dans le tome X de ce Dictionnaire, nous n'avions pas encore fixé définitivement les caractères des tribus ou divisions naturelles de cet ordre de plantes. Quoique publiés depuis long-temps (1), ces caractères exigeoient un nouvel examen, avant d'être présentés avec une entière confiance. C'est pourquei nous nous sommes abstenu de les exposer dans l'article qui auroit dû les contenir. Depuis cette époque, la révision des caractères des tribus a été terminée ; nous croyons les avoir perfectionnés autant qu'ils en sont susceptibles, ou du moins autant que nos moyens nous le permettent; et le résultat de ce travail a été publié sous le titre de Sixième Mémoire sur la famille des Synanthérées, dans le Journal de Physique, de février et mars 1819. Il devenoit des lors indispensable de remplir l'espèce de lacune laissée à dessein dans l'article Composées de ce Dictionnaire. La tribu des hélianthées étant la plus considérable de toutes, elle peut servir de prétexte pour offrir, dans l'article qui la concerne, le tableau général des caractères des tribus, qui doit être considéré par nos lecteurs comme un supplément destiné à compléter l'article Composées ou Synanthéries.

Nous divisons l'ordre des synanthérées en vingt tribus naturelles, qu'isont: 1.º les lactucées, 2.º les carlinées, 5.º les certaiuriées, 4.º les carduinées, 5.º les échinopsées, 6.º les arctotidées, 7.º les calendulées, 8.º les lagétinées, 9.º les héliamhées, 10.º les ambrosiées, 11.º les anthémidées, 12.º les inulées, 15.º les astérées, 14.º les sénécionées, 15.º les nassauviées, 16.º les multisiées, 17.º les

<sup>(1)</sup> Les caractères des tribus avoient été décrits dans nos quatre Mémoires sur les synanthérées, lus à l'Académie des Sciences en 1812, 1813 1814, 1816, et publiés dans les tomes 76, 78, 82 et 85 du Journal de Physique.

tassilaginées, 18.º les adémospites, 19.º les eupotoriées, 20.º les evronoiées. Ces tribus sont caractérisées, 1.º par l'ossire, avec ses accessoires; 2.º par le style androgynique, avec ses deux stigmatiophores, ses stigmates et ses collecteurs; 5.º par les staminées, 14.º par la corolle staminée. Remarquons que cet ordre de description des caractères, conforme à l'ordre d'importance des organes, n'est point conforme à l'ordre d'importance des caractères; car, en général, c'est le style qui fournit aux tribus leurs caractères les plus importans.

## I.™ Tribu. Les Lactucées (Lactuceæ).

#### Caractères ordinaires.

L'ovaire, en màrissant, change plus ou moins de forme, de dimensions, de proportions, et il se développe às aurânce des excroissances dures, laminées, transversales, imitant des rides, des écailles, des tubercules ou des épines. L'aréole basilaire est ordinairement supportée par un pédicellule souvent difficile à dégager du clinanthe. La forme de l'ovaire et la structure de l'aigrette varient steoln les geares, et souvent, sur la même plante, selon la situation centrale, marginale, ou intermédiaire, des fieurs dans la calathido.

Le siyle androgynique porte sur son sommet deux stigmatophores demi-cylindriques, qui, à l'époque de la fleuraison, divergent en s'arquant en dehors; le stigmate est formé de petites papilles, et couvre la face intérieure plane de chaque stigmatophore; les collecteurs sont piiformens, et occupent la face extérieure convexe de chaque stigmatophore, ainsi que la partie supérieure du style.

Les étamines ont le filet greffé à la corolle jusqu'au sommet de son tube; l'article anthérifere conforme au filet; l'anthére longue; le connectif grêle; l'appendice apicilaire oblong, terminé en demi-cercle, libre; les appendices basilaire strès-variables, oblongs, non pollinifères, greffés avec les appendices des anthères voisines; le pollen composé de globules sphériques, mamelonnés, conservant leur forme sans altération, et dont chacun semble formé de l'agrégation de plusieurs globules beaucoûp plus petits.

La corolle staminée est fendue, c'est-à-dire que l'incision in-

tirieure se prolonge jusqu'à la base du limbe, les quatre autres étant incomparablement plus courtes. Cette corolle est longue, étroite, arquée en dehors; son limbe, primitivement cylindracé, s'épanouit en une lame plane, linéaire, opaque; ses cinq divisions sont courtes, épaissies derrière le sommet par une callosité mameloanée. La jonction du tube et du limbe est souvent garpie d'une sorte de manchette de poils.

#### Remarques.

La calathide est incouronnée, radiatiforme, pluriflore, androgyniflore. Le clinanthe est le plus souvent inappendiculé, quelquefois squamellifére ou fimbrillifére. Les squames du péricline sont tantôt imbriquées, tantôt unisériées, et, dans ce denier cas, ordinairement accompagnées de squames surunéraires. Les fœuilles sont alternes; les tiges presque toujours herbacées. Les vaisseaux propres contiennent un suc laiteux. Les corolles sont ordinairement jaunes, quelquefois orangées, rouges, violettes ou bleues; elles sont, en général, d'une substance très-déficate, et sujettes à éprouver les alternatives de la veille gé du sonmeil, suivant les heures du jour, ou suivant l'état de l'atmosphère.

Cette tribu diffère cassatiellement de toutes les autres par la corolle fendue, et de presque toutes par le style, qui ne resemble qu'à celui des vernoniées. Les apparences extérieures du pollen des lactucées nous persuadent que chaque globule est intérieurement divisé en une multitude de petites cellules, dout les extérieures forment à la surface les maunelons ou portions de petits globules, que d'autres botanistes considérent fort mal à propos, selon nous, comme des facettes planes et anguleuses. La calathide radiatiferme est propre aux lactuced aux nassauviées. Le but de cette disposition est d'empécher que les organes sexuels des fleurs extérieures ne soient recouverts par les corolles des fleurs inférieures. Cest aussi pour dégager les mêmes organes que le limbe de la corolle des lactucées a dû être fendu d'un bout à l'autres sur le ché intérieur.

L'Europe produit un tres grand nombre de lactucées; il y en a moins en Asie et en Afrique, tres peu en Amérique, et point du tout aux Terres Australes.

## II.º Tribu. Les Carlinges (Carlinea).

#### Caractères ordinaires.

L'owire est ordinairement cylindracé, non comprimé, couvert de longs poils biapiculés, muni d'au moins cinq nervures fines non saillantes, ayant l'arfole basilaire sessile, non oblique. L'aigrette est ordinairement régulière, formée de squamellules uni-bisériées, à peu préségales, et entre-greffées inférieurement ou à la base; elles sont le plus souvent laminées inférieurement, filiformes supérieurement, roides, barbées, tendantes à s'arquer en débors; quelquéois elles sont paléformes.

Le style androgynique est un peu diversifié, et quelquefois anomal. Ordinairement, ses deux stigmatophores sont trèscourts, à peu près semi-coniques, obtus, point ou presque point articulés avec le style, dont ils sont peu distincts, son sommet rétant passensiblement renfié, ni entouré d'une zone de poils; ils sont entre-greffés, ou au moins appliqués par leur face interne plane, à l'exception des marges qui sont stigmatiques, lisses, libres et réfléchies; leur face externe convexe est garaie de collecteurs papiliformes, un peu plus longs à la base des stigmatopheres.

Les étamines ont le falet greffé à la corolle jusqu'au sommet de son tube, laminé, parfaitement glabre, sans aucun vestige de poils ou de papilles; l'article anthérière plus étroit que le filet; l'appendiceapicilaire long, linéaire, aigu, coriace, greffé avec les appendices des anthères voisines; les appendices basilaires longs et barbus.

La corolle staminée est très-diversifiée, et souvent acomale. Elle est régulière, subrégulière, ringente ou palmée; sa substance est le plus souvent épaisse, subcartilagineuse, coriacée, peu colorée; tantôt elle est parfaitement glabre, tantôt toute couverte de poils extérieurement, et quelquefois même velue dans l'intérieur du tube; le limbe est ordinairement cylindracé et plus long que le tube, dont il se distingue foiblement; ses divisions sont courtes ou longues, demi-lancéolées ou linéaires; quelquefois elles sont surmontées d'une corne derrière le sommet.

## Remarques.

La calathide est ordinairement incouronnée, rarement dis-

coide ou radiée. Le clinanthe expresque toujours fimbrillière, etses fimbrilles ont souvent entre-greffées inférieurement où la base. Les squames du péricline sont imbriquées; les intérieures souvent surmontées d'un appendice scarieux, coloré, radiant; il y a quelquefois un involucre outre le péricline. Les carlinées sont ordinairement plus ou moins épineuses; leurs feuilles sont alternes, souvent coriaces; leurs figes sont assex souvent ligneuses; leurs corolles sont ordinairement jaunaîtres ou rougedêtres, rarement bleues.

Cette tribu, quoique foiblement caractérisée, est naturelle, et suffisamment distincte. De tous les caractères qui la distinguent des centauriées et des carduinées, le seul qui soit exempt d'exceptions consiste dans la glabréité parfaite des filets des étamines.

Il y a des carlinées dans les quatre parties du monde.

III. Tribu. Les Centauniées (Centaurieα).

Caractères ordinaires.

L'ovaire est comprimé sur les deux côtés, obovoïde; muni de quatre côtes ou arêtes plus ou moins prononcées, une intérieure, une extérieure, deux latérales rapprochées de l'intérieure; il est garni de poils rares, fugaces, extrêmement capillaires. L'aréole basilaire est sessile, et fortement adhérente à la substance du clinanthe; elle est très-oblique-intérieure, etsituée dans une large échancrure en losange, à bords curvilignes. Il y a un bourrelet basilaire peu distinct, et un bourrelet apicilaire coroniforme, crénelé, saillant au-dessus de l'aréole apicilaire, L'aigrette implantée sur le pourtour de cette aréole, en dedans du bourrelet, est double : l'extérieure composée de squamellules multisériées, régulièrement imbriquées et étagées, celles du rang le plus extérieur étant extrêmement courtes, et les autres progressivement plus longues; ces squamellules sont laminées, linéaires, obtuses, droites, roides, barbellées sur les deux bords: leurs barbelles cylindriques, obtuses, droites et roides, sont égales, très-rapprochées, appliquées, comme pectinées. L'aigrette intérieure est composée de squamellules unisériées, courtes, semi-avortées, membraneuses, linéaires, tronguées.

Lestyle androgynique, avec sesstigmatophores, sesstigmates

et ses collecteurs, ne diffère point essentiellement de celui des carduinées; mais cet organe offre plus de diversité et d'anomalies chez les centauriées.

Les étamines sont semblables à celles des carduinées, si ce n'est que le tube, forméde la réunion des appendices apicilaires, est ordinairement courbe, au lieu d'être droit comme dans presque toutes les carduinées.

La corolle staminée ne diffère de celle des carduinées qu'en ce que les cinq incisions sont ordinairement moins inégales, en sorte que le plus souvent cette corolle est subrégulière, au lieu d'être obringente.

## Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, souvent discoïde, rarement incouronnée; as couranne est composée de fleurs neutres, à corolle très-diversifiée, et le plus souvent anomale. Le clinanthe, plan, épais, charun, porte des fimbrilles nombreuses, longues, inégales, libres, filiformes-laminées. Les squames du péricline sont imbriquées, coriaces, ordinairement pourvues d'un appendice ou d'une bordure très-divezifiés. Les feuilles sont alternes; les tiges presque toujours herbacées; les fleurs ordinairement purpurines, souvent jaunes, quelquefois bleues.

Les centauriées ne différent essentiellement des carduinées que par l'ovaire et son aigrette : c'est pourquoi il seroit peutêtre plus convenable de réunir ces deux tribus en une seule qu'on diviseroit en deux sections naturelles, sous les titres de Cardainées-entauriées, et de Cardainées-prototypes.

La plupart des centauriées sont européennes; il y en a beaucoup en Asie, plusieurs en Afrique, presque point en Amérique, aucune aux Terres Australes.

IV. Tribu. Les CARDUNÉES (Carduinea).

Caractères ordinaires.

L'ouaire est obovoïde, comprimé sur les deux côtés, glabre ét luisant, muni de quntre côtes ou arfets, une intérieure, une extérieure, deux latérales. L'aréole basilaire est sessile, large, plane, arrondie, un peu oblique-intérieure. Il n'y a guint de bourrelet basilaire. Le bourrelet apicilaire est peu distinct, coroniforme. L'aréole apicilaire est souvent couverte d'un plateau charnu, entouré d'un "anneau corné, qui porte l'aigrette, et se détache spontanément. L'aigrette, souvent hrune, en sa partie moyenne, est formée de squamellules plurisériées, irrégulièrement disposées, inégales, barbélultées ou berbées; celles des rangs intérieurs sont laminées en leur partie inérieure, triquièrement aprie moyenne, filiformes en leur partie supérieure, qui s'épaissit quelquefois su sommet; celles des rangs extérieures sont plus courtes, plus gréles, presque entièrement filiformes. Les barbes et les barbélules sont courbes, inégales, distancées, irrégulièrement disposées: cependant les barbes coupent de préférence les deux côtés des squamellules, et les barbellules, leurs deux côtés et leur face extérieure.

Le syle androgynique est, comme dans les autres tribus, formé d'un style proprement dit, portant sur sonsommet deux atigmatophores. Le sommet du style est presque toujours entoure d'une zone de collecteurs pilliormes, et souvent un peu renflé. Les deux stigmatophores sont articulés sur le style, et presque toujours greffés incomplétement ensemble par leux faces intérieures respectives. Chacun d'eux asa face extérieure convexe, couverte de tràs-petits collecteurs papilliformes, et sa face intérieure plane, par fairement ilsse. Les faces intérieure des atigmatophores sont ordinairement greffées ensemble dans toute leur étendue, à l'exception de deux marges, qui resteht libres, et qui se réfléchissent plus ou moins fortement pendant la fleuraison. Ces marges sont sitgmatiques.

Les étamines ont le filet greffé à la corolle jusqu'au sommet de contube, et hérissé sur sa partie libre, qui est arquée, en dedans, de poils ou de papilies plus ou moins manifestes; l'article anthérifère conforme au filet, mais un peu plus grêle et très-glabre; l'anthère longue et étroite; le connectif large; l'appendice apicilaire de substance ferme et sèche, à partie inférieure inédire et greffée avec les appendices des anthères voisines, et à partie supérieure demi-lancéolde et libre; les appendices basilaires très-variables, pollinifàres supérieurement, frangés verd'extrémité, greffés l'un avec l'autre en leur partie supérieure, et entièrement greffés avec les appendices des supériouses de supérieure, et entièrement greffés avec les appendices des

anthères voisines; le pollen composé de globules blanchètres, ovoïdes, à surface granulée, se déformant après l'émission.

La corolle staminé est obringente, c'est-à-dire que les deux incisions qui forment la division extérieures ont beaucoup plus profondes que les trois autres. Cette corolle est longue, étroite, arquée en dehors, glabres le tube, qui s'alonge beaucoup à l'Popque de la fleuraison, devient en même temps cannele en dehors, et creusé, dans l'intérieur de sa substance, de cinq lacunes closes de toutes parts, qui règnent d'uu bout à l'autre entre les nervures : le limbe est cylindracé, à base un-céolée, un peu gibbeuse du côté intérieur; il est opaque, et le plus souvent purpurin; as es divisions sont longues, étroites, linéaires, médiocrement divergentes, point arquées endéhors, leur sommet est épaissi extérieurement par une callosité canique; leur bordure est cartilagineuse, et forme une callosité à la base externe de chaque incision; leurs nervuressont intramarzinales et fines.

## Remarques.

La calathide est presque toujours incouronnée, très-racment radice cependant les organes sexuels sont asset souvent imparfaits dans les fleurs extérieures; mais la forme de la corolle n'étant point aitérée, il n'y a pas lieu d'admettre une couroune. Le clinanthe est ordinairement planiuscule, épais, charnu, garai de finbrilles nombreuses, longues, inégales, libres, filiformes-laminées; rarcement il est ulvole, sans finbrilles. Les squames du péricline sont imbriquées, coriaces, souvent spinescentes au sommet. Les carduinées sont le plus sonvent épineuses; leurs feuilles sont alternes; leurs tiges presque toujours herbacées; leurs fleurs ordinairement purpurines, quelquefois jaunes, rarement bleues.

Cette tribu différe des carlinées par les filets des étamines, hérissés de poils on de papilles; des centauriées, par la structure de l'ovaire et de l'aigrette; des échinopsées, par beaucoup de caractères très-importaus.

Les carduinées habitent l'Europe, l'Asie et l'Afrique; il n'y en a presque point en Amérique, et point du tout aux Terres Australes.

## V.º Tribu. Les Échinopsées (Echinopsea).

#### Caractères ordinaires.

L'ovaire est cylindracé, non comprimé, muni de cinq nervures. Sa partie inférieure est atténuée et prolongée en un pied evlindracé. L'aréole basilaire, qui termine le pied, n'est point oblique : elle n'adhère que par son point central au clinanthe. et elle est bordée d'un bourrelet basilaire pentagone, L'aigrette est quadruple, composée de squamellules multisériées, implantées sur toute la surface du coros de l'ovaire et de son pied. La première aigrette, située autour de l'aréole apicilaire, est formée de squamellules unisériées, paléiformes, courtes, souvent entre-greffées inférieurement. La seconde aigrette, qui occupe tout le corps de l'ovaire, est formée de squamellules multisériées, filiformes, longues, barbellulées, La troisième aigrette, naissant de la partie supérieure du pied de l'ovaire, est formée de squamellules plurisériées, paléiformes, foliacées, coriaces, très-grandes. La quatrième aigrette, implantée sur la partie inférieure du pied, est formée de squamellules plurisériées, laminées, membraneuses, divisées en lanieres filiformes, barbellulées. Le placentaire est très-élevé.

Le style androgynique est semblable à celui des carduinées, ai ce n'est que les deux stigmatophores sont complétement libres jusqu'à la base, et qu'ils divergent en s'arquant en de-hors pendant la fleuraison, d'où l'on peut conclure que leur face intérieure plane est entiérement stigmafique.

Les étamines différent de celles des carduinées, en ce que le fische steparfaitement glabre, et qu'il est greffé avec la corolle, non seulement jusqu'au sommet de son tube, mais encore jusqu'à la base des incisions du limbe. Les molécules polliniques nous ont paru être prismatiques, à quatre faces, avec un sillon loneitudinal médiaire sur chaque face.

La corolle staminée est régulière et très-droite. Le limbe est plus long que le tube; sa partie indivise est extrémement courte; ses divisions sont très-longues, étroites, linéaires, et condées brusquement en dehors à quelque distance de leur base; un petit appendice plus ou moins manifeste, en forme d'écaille courte, dentieulée, est situé transversalement sur la

. #d

face intérieure de chaque division, à l'endroit où elle se coude.

#### Remarques.

La calathide est sphérique, incouronnée, équalitiore, multifore, régularitiore, androgynitiore. Le climanthe est sphérique, inappendiculé. Le péricline est très-anomal, formé d'une multitude de squames diffuses, rabattuces, semi-avortées, analogues aux squamellules de la quatrième sigrette. Les feuilles sont alternes, épineuses, pinnatifides; les tiges herbacées; les fleurs blanches ou bleuâtres. L'ordre de fleuraison de la calathide est inverse, c'est-à-dire que les fleurs intérieures s'épanouissent les premières. Ordinaitement les fleurs marginales ne se développent qu'imparfaitement.

L'ordre de fleuraison inverse, ainsi que le demi-avortement ou l'imperfection des fleurs marginales et du péricline, sont, selon nous, l'effet de la situation génée et renversée des parties extérieures de la calathide, laquelle situation résulte de la subéricité du climante. C'estdoncà tort que Mr. B. Brewn (Journal de Physique, tom. 86, pag. 598 et 410) croit trouver dans l'ordre de fleuraison inverse une preuve certaine de l'opinion généralement admise, et qui attribue aux cchinops un capitule composé de plusieurs calathides uniflores. Nous soutenons au centraire que les prétendues calathides uniflores de ces plantes sont réellement de simples fleurs, et nous démontrons rigoureusement cette proposition de la manière suivante.

Toute calathide est essenticllement composée d'une ou plusieurs fleurs, portées sur un clinanthe, et entourées d'un péricline qui est constamment implanté sur les bords du clinanthe. De cette définition incontestable, nous tirons deux conséquences: la première est qu'une prétendue calathide uniflore qui n'auroit ni clinanthe, ni péricline, ne seroit point une calathide unis une simple fleur; la seconde est qu'un prétendu péricline qui nattroit, non des bords du clinanthe, mais de la surface de l'ovaire, ne seroit point un vrai péricline. Posons encore un principe : c'est que tout ovaire de synanthérée est terminé inférieurement par une aréole basilaire, qui s'articule avec le clinanthe; d'où il suit que tout appendice qui auroit son origine au-cessus de cette aréole basilaire, d'autorée par

l'articulation, seroit une dépendance de l'ovaire, et non du clinanthe.

Appliquens ces principes à l'echinops. 1.º L'aréole basilaire de chaque obblire repose immédiatement sur le clinanthe communa à tous, et il ne peut y avoir d'équivoque sur cette aréole, attendu qu'elle est jointe au clinanthe par une articulation manifeste, et qu'elle est bordée d'un bourrelet. Donc la prétenduc calathide uniflore est dépourvue d'un clinanthe propre. 2.º Le prétendu péricline de la prétenduc calathide uniflore est implanté sur l'ovaire, bien au-dessus de l'aréole basilaire. Donc ce n'est point un vrai péricline; donc la prétenduc calathide est dépourvue de péricline comme de clinanthe; douç ce n'est point une calathide, mais une simple aleur.

Maintenant, si on nous demande pourquoi nous considérons comme une aigrette ce faux péricline, qui ne ressemble guére à une aigrette, et qui d'ailleurs est implanté sur la base de l'ovaire au lieu de l'être autour de son soumet, nous répondrons que tous appendices qui sont implantés sur des points quelconques de la surface de l'ovaire, entre les deux aréoles, hasilaire et apicilaire, et qui sont manifestement analogues à des squames de péricline, ou à des squamelles de clinanthe, ne peuvent être assimilés à rien, si ce n'est à des squamellules d'aigrette.

La tribu des échinopsées, parfaitement distincte de toute autre tribu, et extrêmement remarquable par ses singuliers caractères, ne comprend qu'un seul genre composé d'un petit nombre d'espèces qui habitent l'Europe, l'Asie ou l'Afrique.

# VI. Tribu. Les Ακατοτισέες (Arctotidea).

## Caractères ordinaires.

L'ouirest obcanique; sa partie inférieure est plus ou moins prolongée en un pied cylindracé. Il offre une face intérieure dépourvue de côtes, et une face extérieure munie de cinq côtes longitudinales. Ordinairement il est garai de très-longues soies membraneuses, qui occupent de préfèrence le pied et la face intérieure. Il y a un bourrelet apicilaire. L'aigrette est tautét nulle, tantôt stéphanoide, tantôt composée de squamel-lules unisériées ou plurisériées, paléiformes, laminées, ou fi-

liformes, barbellées ou barbellulées. Le placentaire est élevé. La cavité de l'ovaire est souvent divisée en trois loges, dont une ovulifère correspond à la face intérieure, et les deux autres stériles et semi-avortées correspondent à la face extérieure.

Le style androgynique est composé de deux articles, dont i l'inférieur est filiforme et glabre; l'article supérieur, plus court et plus gros, forme une colonne cylindrique, dont la partie supérieure est divisée en deux languettes; la surface extérieure de cet article est colorée, et toute couverte de collecteurs ponctiformes à peine saillans, qui présentent un aspect veloute; les collecteurs sont moins courte et piliformes sur le contour de la base, lequel est en outre un peu épaissi de manière à former un bourrelet anunlaire, qui s'oblitére ordinairement à l'époque de la fleuraison. La surface intérieure des deux languettes constitue le signante; elle est plane, unie, glabre, et autrement colorée que la surface extérieure. A l'époque de la fleuraison, les deux languettes divergent en s'arpoque de la fleuraison, les deux languettes divergent en s'arquant en dehors, et leurs bords se réfléchissent en dessous.

Les étamines ont les filets greffés à la corolle jusqu'au sommet de son tube, et souvent papillés sur leur partie libre; les antières souvent noirâtres en tout ou partie; les appendices apicilaires souvent semi-orbiculaires, et imbriqués latéralement durant la préfleuraison; les appendices basilaires souvent pollinifières, et entre-greffés des deux côtés.

La corolle staminée est régulière et droite; ses divisions sont longues, étroites, linéaires, souvent munies, derrière le soumet, d'une callosité très-remarquable; la substance du limbe est souvent subcartiliagineuse.

# Remarques.

La calathide est radice, son disque est souvent masculilore intérieurement, et androguislore extérieurement. Le clinanthe est alvéolé, et souvent en outre simbrillière. Les 
squames du periciline sont ordinairement imbriquées, quelque sois bisériées, rarement unisériées, très-souvent entregreffées inférieurement. Les feuilles sont rarement opposées. 
Les tiges sont tantôt herbacées, tantôt ligneuses. Les fleurs sont 
jaunes; quelquesois celles de la couronne sont blanches ou 
purpurinas.

Cette tribu est très-remarquable par la structure de l'ovaire, surtout lorsqu'il est triloculaire. L'analogie frappante que nous avons observée entre les ovaires d'arctotidées et les ovaires de valérianées, nous a fermement convaincu que les ovaires d'arctotidées nous nous revent pour type un ovaire rédlement triloculaire et triovulé. Les arctotidées ne sont pas moins remarquables par la conformation du styles qui démoutre leur affinité avec les échinopsées, les carduinées, les centauriées et les carlinées. Nous derons avertir que les caractéres du style ne sont pas, chez toutes les arctotidées, aussi fortement prononcés que chez celles qui servent de type à cette tribu, et d'après lesquelles mous avons fait notre description; mais, magire quelques modifications, on retrouve chez toutes ce qu'il y a d'essentiel dans la structure décrite.

Toutes les arctotidées habitent exclusivement la région du cap de Bonne-Espérance.

## VII.º Tribu. Les Calendulées (Calenduleæ).

## Caractères ordinaires.

L'owaire, abstraction faite de ses appendices, est cylindracé ou obovoïde, quelquefois comprimé bilatéralement. En mûrissant, le péricarpe acquiert un développement très-considérable, et souvent il devient presque difforme, en produisant de sa surface des excroissances très-grandes et très-variées. Il n'y a point d'aigrette.

Le siyle androgynique porte deux stigmatophores trèscourts , larges , arrondis au sommet , qui divergent en s'arquant en dehors ; chaque stigmatophore est bordé , sur la face intérieure, de deux gros bourrelets stigmatiques cylindriques, oblitérés ausommet, très-saillans en dehors ; confluens à la base avec les bourrelets de l'autre stigmatophore; la face extérieure de chaque stigmatophore forme au sommet un demi-cône dont la base est bordée d'une rangée de collecteurs pilliformes.

Les étamines ne différent de celles des hélianthées que par les appendices basilaires, qui sont subulés, aigus, dépourvus de pollen en leur partie inférieure, ordinairement libres des deux côtés. La corolle stamioée est régulière et très-analogue à celle des hélianthées, dont elle diffère par la consistance des divisions du limbe, qui sont, comme sa partie indivise, minces, membraneuses, demi-transparentes, point épaissies sur la face intérieure par une lame charnue, ni par des papilles. Quelquefois le limbe est subcartilagineux, et muni de callosités situées derrière le sommet des divisions, et analogues à celles des arctotidées. Le limbe, en préfleuraison, est pyriforme.

#### Remarques.

La calathide est radiée; son disque est ordinairement macuililore, rarement androgynillore, quelquelois mascuillore intérieurement, et androgynillore extérieurement; sa couronne est fémainillore. Le ilinanthe est presque toujours inappendiculé, rarement fimbrillifère. Les squames du péricline sont unisériées ou pausiériées. Les feuilles sont ordinairement alternes. Les tiges sont tantô li ligoeuses, tantôt herbacées. Les corolles sont ordinairement jaunes ou orangées, quelquefois blanches, pourpres ou bleuer.

Les calendulées ont une odeur analogue dans toutes les espèces, et qui paroît exclusivement propre à cette petile tribu. Elles ont de l'affinité avec les arctoidées; ainsi qu'avec les hélianthées-millériées. Si nous n'a vions pas cru devoir restreiadre, autant que possible, la trop nombreuse tribu des hélianthées, nous y aurions compris celle des calendulées, qui est très-foiblement caractérisée.

La plupart des calendufées habitent l'Afrique, et surtout la région du cap de Bonne-Espérance; on trouve les autres en Europe et en Asie.

## VIII. Tribu. Les TAGÉTINÉES (Tagetineæ).

#### Caractères ordinaires.

L'ovaire est long, étroit, cylindracé ou prismatique, quequefois un peu comprimé ou obcomprimé; il est obscurément et irrégulièrement anguleux, légèrement strié, hispidule, quelquefois pourvu d'un bourrelet basilaire très-élevé, pêdiforme; son placeotaire est très-élevé. L'aigrette très-diversifiée, et le plus souvent irrégulière, est composée de squamellules unisériées ou pluriséries, semblables ou dissemblables, ordinairement inégales et entre-greffées à la base, coriaces, roides; elles sont paléformes, laminées, triquêtres ou filiformes, très-barbellulées ou inappendiculées; souvent paléformes inférieurement, et filiformes supérieurement, quelquefois paléformes inférieurement, et divisées supérieurement en plusieurs lanières filiformes.

Le st/e audrogynique porte sur son sommet deux stigmatophores qui divergent en s'arquant en dehors pendant la flèuraison; ils sont longs, demi-cylindriques, semi-coniques-obtus au sommet; deux bourrelets stigmatiques demi-cylindriques, apaillulés, presque contigus, couvrent la face intérieure plane des stigmatophores, à l'exception de sa partie apicilaire, qui, n'etant point stigmatifere, forme un petit appendice; la face extérieure convexe des stigmatophores est hérisée, en sa partie supérieure, de collecteurs piliformes. Chez plusieurs tagétinées, le style androgynique est três-anomal, imilant parfaitement un style masculin, parce que les deux stigmatophores sont entre-greffés presque jusqu'au bout.

Les étamines ont l'article anthérifère long et conforme au filet; l'appendice apicilaire ordinairement demi-lancéolé-obtus; les appendices basilaires presque nuls.

La corolle staminée est régulière ou subrégulière; son limbe est ordinairement trés-peu distinct du tube, et divisé en lanières longues, linéaires, dont la face intérieure est hérissée de papilles piliformes, quelquefois très-longues.

## Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, quelquefois quasiradiée ou discoide, raremen incouronnée: l'eddique est androgynillore; la couronne est composée d'un petit nombre de fleurs femelles ligulèes à languette large et arrondie. Le climanthe est inappendiculé, ou le plus souvent finbrillifère. Les squames du péricline sont ordinairement unisériées, libres ou entre-greflées, quelquefois bisériées, rarement paucisériées et imbriquées. Les feuilles sont ordinairement opposées, tantot pennées ou pennatifides, tantot indivises, souvent ciliées ou frangées vers la base. Les tiges sont ordinairement herbaécés, et souvent anguleuses ou striées. Les fleurs sont presque toujours jaunes ou orangées; la couronne est souvent veloutée. Les tagétinées aont ordinairement glabres, et pourvues de glandes larges et souvent oblongues, situées sons les feuilles et sur le périculire, leur odeur forte, et d'une nature particulière, est due sans doute au sue propre contenu dans ces réservoirs glanduilformes.

Les tagéinées ne sont réellement qu'une section très-naturelle et très-remarquable de la tribu des hélianthées, dont elles diffèrent principalement par la forme de l'ovaire; elles ont surtout ka-plus grande affinité avec les hélianthées-héléniées, ainsi qu'avec les hélianthées-orofosidées, et un genre diblianthées-prototypes: eependant quelques tagétinées semblent se rapprocher des sénécionées ou des astérées; mais c'est surtout pour diminuer un peu la trop grande tribu des hélianthées, que nous nous sommes décidé à en séparer les tagétinées. ¿ Presque: totte les tagétinées habitent l'Amérique.

# IX.º Tribu. Les HELIANTHEES (Helianthea). Caractères ordinaires.

L'ouire est oblong, obovoide, arrondi ou tronqué au somet; tantôt comprimé, tantôt comprimé, tantôt comprimé, tantôt comprimé, muni de quatre côtes ou arêtes plus ou moins prononcées, une intérieure, une extérieure, deux latérales, de sorte qu'il semblé offir quatre faces limitées par quatre arêtes, dont deux souvent oblitérées. L'aréole basilaire est sessile, et le plus souvent oblique-intérieure. L'aréole apicilaire est moins étendue que la sommité de l'ovaire. L'aigrette est tantôt unlle, tantôt stelphanôde, tantôt composée de squamellules peu nombreuses, unisériées, souvent entre-greffees à la base, ordinairement tré-fôrtement adhérentes à l'ovaire, quelquefois cadqueux; elles sont tantôt palgiformes ou laminées, tantôt triquètres ou filiformes, épaisses, roides, munies de fortes barbellules, quelquefois de barbelles.

Le ±3/e androgynique porte sur son sommet deux stigmatophores, qui, à l'époque de la fleuraison, divergeat en s'arquant en dehors; ils sont demi-cylindriques inférieurement, et semi-coniques supérieurement; leur façe intérieure plane porte deux bourelets stigmaiques demi-cylindriques, papillulés, espacés à la base, devenant ensuite contigus, puis confluens, oblitèrés et lisses; fenin s'évanouissant prés du sommet;

leur face extérieure convexe est hérissée, en sa partie supérieure, de collecteurs piliformes. La base du style se prolonge souvent en une sorte d'appendice filiforme ou obconique, engaîné par le nectaire alors tubuleux.

Les étamines ont le filet greffé à la corolle jusqu'au sommet de son tube; l'article anthérifère à peu près conforme au filet; l'anthère noiratre ou brune; l'appendice spicilaire libre, sub-cordiforme, cartilagineux, les appendices basilaires longs comme l'article anthérifère, obconiques, polloilifères, libres et divergens par leur côté intérieur, greffés par leur côté extérieur avec les appendices des anthères voisines; les molécules du pollen jaunes, sphériques, échiuulées. Le filet se fétrit le plus souvent aussitôt après la fécondation, et avant l'article anthérifère.

La corolle staminée est régulière; son tabe est court; la partie indivise du limbe est longue, subcylindracée; ses divisions sont courtes, épaissies sur la face intérieure, qui est hérissée de papilles cylindriques. Cette corolle porté des poils subulés, articulés; sa couleur est ordinairement jaune foncé; ses nervures sont le plus souvent intra-marginales, épaisses,

## Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, souvent incouponnée, quelquefois discorde. Le clionathe est ordinairement squalelifère, souvent inappendiéulé, jamais fimbrillière. Les squames du péricline sont ordinairement unisériées ou bisériées, égales ou peu inégales, souvent imbriquées. Les feuilles sont ordinairement opposées, souvent alternes, souvent trinervées. Les tiges sont ordinairement hérbacées, souvent ligneuses. Les fleurs sont ordinairement jaunes, souvent blanches, quelquefois purpurines.

De toutes les tribus dont se compose l'ordre des synanthérées, celle-ci est la plus nombreuse en genres, èt l'une des plus difficiles à caractériser : elle est trés-naturelle, et cependant il n'y a peut-être pas un seal de ses caractères qui ne soft sujet à beaucoup d'exceptions ou de modifications plus ou moins graves. Il est indispensable de la diviser en plusieurs sections naturelles , dont nous avons exposé les titres et les caractères dans notre article Huissings. La plupart des hélianthées habitent l'Amérique; plusieurs sont en Asie, quelques unes en Afrique; l'Europe n'en a presque point; les Terres Australes en paroissent dépourvues.

## X. Tribu. Les Ambrosiées (Ambrosiea).

## Caractères ordinaires.

L'ovaire est ovale, obcompriné, à înce intérieure plane, à face extérieure couvex; il set glabre, lisse, marqué légèrement d'une dizaine environ de lignes longitudinales paral·tèles, quelque fois parsemé de globules; l'aréole basilaire est sessile, irrégulère, oblique-intérieure. L'aigrette est nulle.

Le syte féminin est court, quelquefois coutinu au sommet de l'ovaire; il porte deux longs stigmatophores lamines, qui divergenten s'arquant en dehors pendant la fleuraison; chacun d'eux est bordé de deux gros bourrelets stigmatiques, cylindriques, fortement papillés. Le style masculin est tantot indivis, et terminé par une troncature garnie-de collecteurs; tantot anomal et variable.

Les étamines ont les filets larges, épais, greffés à la partie basilaire seulement de la corolle, mais ordinairement greffés entre eux en un tube; les articles anthériféres très-courts, et à peine distincts des filets; les authères libres, épaisses; les appendices apicilaires charnus; les appendices basilaires presque nuls, pointus; le pollen un peu verdatre.

La corolle staminée est régulière, et a la forme d'une figue, sa substance est verdâtre, herbacée, analogue à celle d'un calice; elle a le tube confondu avec le limbe, l'es divisions trèscourtes, les nervures intra-marginales, les poils pour la plupart coniques, articulés.

## Remarquest

Il n'y a, dans cette tribu, que des fleurs femelles et des fleurs males, qui, ches les ambroisées-prototypes, sont disposées en calathides unisexuelles, réunies sur le même individu. La calathide féminiflore est composée d'une seule fleur dépourvue de corolle; son clinanthe est inappendiculé; son périeline est formé de plusieurs squames imbriquées, entregréflées; souvent deux calathides sont réunies par leurs périclines entre-greffés. La calathide masculiflore est composée de plusieurs fleurs; son clinanthe est presque toujours squamellifére; son péricline est formé de plusieurs squames uniscriées, souvent entre-greffées. Les feuilles sont ordinairement alternes; les tiges sont ordinairement herbacées; les fleurs fleurssont verdâtres. Chez les ambrosiées douteuses, les fleurs femelles ont une corolle, et la calathide est bisexuelle, discoide, à fleurs blanchâtres.

Les ambrosiées, qui ont une affinité bien remarquable avec certaines authémidées, telles que l'artemista, ne se rapprocharpas mois des hélianthées-miliériées, auxquelles nous aurions pu les réunir: mais nous avons mieux aimé restreindre qu'étendre la tribu des hélianthées, qui a le défaut d'être trop nombreuse, trop diversifiée, et d'avoir en conséquence des caractères trop vagues. Nous avons souvent observé, sur quelques ovaires du zanthium sirumarium, une sorte d'aigrette semi-avortée, épigyne, composée de squamellules difformes (ou, si l'on veut, des rudimens informes de coroile), accompagnées quelquefois d'une étamine épigyne. Les nervures de la corolle semblent un peu rameuses ches l'iva frutescens.

On a trouvé des ambrosiées en Europe, en Asie et dans les deux Amériques.

## XI. Tribu. Les ΑΝΤΗΕΜΙDΕΕ (Anthemidea).

## Caractères ordinaires.

L'ovaire est épais ou large, irrégulier, anguleux, de forme diversifiée, glabre; muni de cêtes três-fortes, inégales, souvent dissemblables, irrégulièrement disposées, arroudies ou aliformes; quelques globules glanduliformes, substipités, sont épars entre les côtes, et il y a souvent des réservoirs de sues propres logés dans la substance du péricarpe; l'aréole bailaire est sessile, large, irrégulière, point oblique. L'aigrette eatle plus souvent nulle ou stéphanoûde, irrégulière, quelque-fois composée de squamellules palétiormes.

Le 11/2 androgynique porte deux stigmatophores demi-cylindriques, qui, à l'époque de la fleuraion, divergent en s'arquant en dehors en forme de demi-cercles; leur face intérieure plane est bordée de deux bourrelets stigmatiques non-confluens, leur sommet est comme tronqué transversalement en une aire semi-orbiculaire, bordée de collecteurs piliformes.

Lés étamines ont le filet greffé à la partie inférieure seulement du tube de la corolle; l'article anthérifere subglobuleux; les loges amincies en pointe à la base; l'appendice apicilaire ligulé, charmu; les appendices bailaires nuls ou presque nuls. Les anthéres sont courtes, foibbilement entre-greffées.

La corolle staminée a le tube au moins aussi long et presque aussi large que le limbe, très-irrégulier, presque difforme, inégalement anguleux, souvent prolongé par sa base autour du sommet de l'ovaire; d'une substance verdâtre, très-épaise, fongueuse no spongieuse, lacuneuse. Le limbe est régulero subrégulier, campaniforme, à nervures verdâtres; ses divisions, presque aussi longues que sa partie indivise, sont semi-ovales, très-divergentes et arquées en dehors, tapissées de très-courtes papilles sur la face intérieure, et épaissies derrès-courtes papilles sur la face intérieure, et épaissies derrès-courtes papilles sur la face intérieure, et épaissies derrès-courtes papilles ur la face intérieure et dehors, tapissées de très-courtes papilles per la face intérieure et dehors de production de la courte pedicules perpendiculaires à la surface qui les porte, sont épara en petit nombre sur cette corolle.

#### Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, souvent discoide, souvent incouronaée. Le cliuanthe est tantôt squauellifère, tantôt inappendiculé, rarement fimbrillifère ou stipifère. Les squames du péricline sont ordinairement imbriquées. Les ficilles sont alternes, et le plus souvent très-découpées. Les tigessont tantôt et le plus souvent herbacées, tantôt ligneuses. Les corolles inradiantes sont ordinairement jaunes, quelque-fois blanches, les corolles radiantes sont ordinairement blanches, souvent jaunes. L'odeur aromatique et la saveur amère sont communes dans cette tribu.

Les anthémidées ont beaucoup d'affinité avec les hélianthées. Elles ressemblent par le style à beaucoup d'inulées, a aux sénécionées et aux nassauviées; mais elles s'en distinguent bien pur les autres organes floraux.

Les anthémidées habitent l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il n'y en a presque point en Amérique, non plus qu'aux Terres. Australes.

## XIII. Tribu. Les Inulées (Inulea).

#### Caractères ordinaires.

L'osaire est ordinairement grêle, non comprimé, cylindrique, arrondi aux deux bouts, dépourvu de côtes ou de nervures saillantes, souvent garni de poils ou de papilles. L'aigrette est ordinairement très-longue, régulière, composée de squannelluels peu nombreuses, égales, unisériées, assex souvent eutre-greffées à la base; ces squamellules sont grêles, droites, ayant quelque tendance à s'arquer régulièrement en debors, souvent cadquues; elles sont filiformes, subhaminées en leur partie inférieure, qui est barbellulée, subtriquètres en leur partie supérieure, qui est barbelllée, surtout dans les fleurs malies; les barbellules sont ouvertes, rapprochées, régulièrement disposées sur deux ou trois lignes; les barbelles sont très-souvent appliquées, comme entre-gréfées.

Le .is/le androgynique porte deux stigmatophores demieylindriques, un peu élargis et épaissis vers le sommet, lequel est arrondi; leur face intérieure plane est bordée de deux bourrelets stigmatiques confluens au sommet; leur face extérieure convex est munie, sur son tiers supérieur, de collecteurs piliformes, très-menus, très-courts et très-rares; à l'époque de la fleuraison, les deux stigmatophores divergent aans se courber sensiblement ni en dehors ni en dedans. Beaucoup d'inulées ont le style semblable à celui des anthémidées, éest-à-dire que les stigmatophores sont arqués en dehors, et tronqués au sommet, que les collecteurs sont rassemblés sur cette troncature, et que les bourrelets stigmatiques ne confuent pas sessiblement au sommet.

Les étamines ont le filet greffe à la partie inférieure seulement du tube de la corolle; l'article anthérière, grêle; l'appendice apicilaire, souvent sublinéaire, obtus, un peu greffe inférieurement avec les appendices des deux anthéres voisines; les appendices basilaires, très-longs, subulés, souvent plumeux.

La corolle staminée est régulière, grête; lisse et glabre, subcoriacée, à nervures peu manifestes, intra-marginales; le limbe, peu distinct du tube, est pyriforme; ses divisions sont courtes, peu divergentes, peu arquées, demi-lancéolées, épaissies sur les bords qui sont munis d'une arête cartilagineuse, très-saillante en déhors, et se prolongeant dercière le sommet en une corne calleuse; des poils terminés en globule sontcouchés verticalement sur la face extérieure des divisions.

#### Remarques.

La calathide est tantôt radiée, tantôt discoïde, tantôt incouroance. Le clinanthe est ordinairement inappendiculé, souvent squamellière, quelquefois garni d'appendices anomaux. Les squames du péricline sont ordinairement imbriquées, et souvent surmontées d'un appendice scaricux, coloré. Les calathides sont assex souvent rassemblées en capitules. Les feuilles, rarement opposées, sont ordinairement indivises, et le plus souvent tomenteuses en tout ou partie. Plusieurs inulées, de différens genres, ont les feuilles concaves et tomenteuses en desus, convexes et glabres en desous, et retournées sens dessus dessous par l'effet d'une torsion. Les tiges sont tantôt herbacées, tantôt ligneuses. La couleur des corolles est ordinairement jaune-pàle.

Beaucoup d'inulées ont le style semblable à celui des anthémidées, des sénécionées et des nassuriées: mais leurovaire, leur aigrette, leur étamines, leur corolle les fixent solidement dans la tribu des inulées. D'autres inulées, au contraire, sont fixées dans cette tribu par le style, quoique les autres organes offrent des anomalies. Les inulées ont des rapports d'affinité avec les carinées.

Il y a des inulées dans les quatré parties du monde, et surtout dans l'Afrique méridionale; presque toutes les synanthérées des Terres Australes appartiennent à cette tribu.

# XIII. Tribu. Les Asténées (Asterea ).

# Caractères ordinaires.

L'ovaire est pédicellulé, plus ou moins comprimé sur les d'ux côtés, dovale-oblong, rarement glabre, le plus souvent garni de poils biapiculés; muni d'une côte sur chacune des deux artérs, et quelquerois d'aurres côtes moindres sur les deux faces. L'aigrette irrégulière, courbée vers le centre de la calathide, comme chiflonnée, rarement nulle ou semisavotée, est le plus sauvent composée de squamellules trésinégales, filiformes ou subtriquétres, épaisses, flexueuses; hérissées de barbellules longues et fortes, rapprochées, irrégulièrement disposées. Quelquefois l'aigrette est composée, en tout ou partie, de souamellules laminées ou paléiformes.

Le style androgynique porte deux, stigmatophores, dans chacun desquels on distinge une partie inférieure demi-cy-lindrique, hordée de deux bourrelets stigmatiques non confluens, et une partie supérieure ordinairement plus courte, semi-conique, non stigmatifère, hérissée de collecteurs ur la face extérieure coavexe; à l'époque de la fleuraison, la partie inférieure stigmatifère se courbe en déalans, de sorte que les deux stigmatophores, arqués l'un vers l'autre, représentent une sorté de pince.

Les étamines ont le filet greffé à la corolle, ordinairement jusqu'au sommet de son tube; l'article anthérifère, souvent jaune ou orangé, très-distinct du filet; les loges arrondies à la base; l'appendice apicilaire, libre, demi-lancéolé, obtus, un peu sinué sur les côtés; les appendices basilaires nuls,

La corolle staminée est régulière ou subrégulière; le tube offre cinq obtes arrondies; le limbe est le plus souvent subpyriforme, à nervures cylindriques, charmues, épaisses; ses 
divisions sont semi-ovales, oblongues, sub-acuminées, membraneuses, demi-transparentes, bordées d'un gros bourrelet 
cylindrique, charmu; les poils, qui occupent presque éujours 
la partie inférieure du limbe, sont cylindriques, obtus, divvisés en articles courts.

## Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, quelquefois discotide, varement incouronnée. Le dinanthe est ordinairement inappendiculé, fovéolé ou alvéalé, rarement fimbrillière ou squamellière. Les squames du péricline sont ordinairement imbriquées, quelquefois unisériées. Les feuilles ordinairement alternes, quelquefois opposées, sont toujours indivises. Les tiges sont herbacées ou ligacuese. Les corolles inradiantes sont jaunes; les radiantes sont jaunes, blanchès, rouges, violettes, ou bleues.

Cette tribu est caractérisée principalement par le style, qui suffit pour la distinguer de toute autre tribu, quand les

caractères de cet organe sont bien prononcés. Dans le cas contraire, il faut recourir aux autres organes floraux, qui offrent aussi plusieurs bons caractères.

Les astérées sont répandues inégalement sur toutes les parties de la terre; il y en a beaucoup dans l'Amérique septentrionale et en Afrique.

## XIV. Tribu. Les Sénécionées (Senecionere).

#### Caractères ordinaires.

L'ouire est pédicellulé, non comprimé, sylindracé, sa surface est divisée en dix ou vingt bandes longitudinales, qui, ordinairement, sont alternativement glabres et hérisées de polis papilliformes; l'aréole basilaire n'est point oblique. L'aisquette est le plus souveut longue, blanche, composée des quamellules filiformes, trè-grêles, caduques par fragilité, striées longitudinalemét, barbellulées; les barbellules ordinairement éparses, distancées, menues, courtes, obtuses, peu saillantes.

Le 13/2 androgynique porte sur son sommet deux stigmaphores demi-cylindriques, qui, à l'époque de la fluensian, divergent cu s'arquant en dehors, cu forme de demi-cercles; la face intérieure plane des stigmatophores est bordée de deux bourreles stigmatiques, quelquefois confluens; le sommet de chaque stigmatophore est ordinairement tronqué, et garni de collecteurs, qui se répandent aussi quelquefois sur la face extérieure convexe des stigmatophores; quelquefois un appendice collectière, plus ou moins long, surmonte le sommet de chaque stigmatophore.

Les damines ont le filet greffé à la corolle, ordinairement jusqu'au sommet de son cube; la partie libre du filet est le plus souvent contournée en signs avant la fleuraison; l'article anthérifère est presque toujours notablement épaissi et strié; les logis sont amincies en pointe à la base; les appendices basilaires sont nuls ou presque nuls.

La corolle staminée est régulière, gréle et glabre, à tube lisse, à limbe pyriforme; les divisions, beaucoup plus courtes que la partie indivise du limbe, sont semi-ovales, bordées d'un bourrelet souvent papillulé, et munies, sous les sommet de leur dece extérieure, d'une petite bosse papillée, qui se prolonge inférieurement en une nervure surnuméraire plus ou moins étendue.

#### Remarques.

La calathide est tanôt incouronnée, tanôt radiée, quelquefois discoide. Le clinanthe est ordinairement inappendiculé, souvent alvéolé, quelquefois fimbrillifère, jamais squamellifère. Les squames du péricline sont, le plus souvent, unisériées, ou abunisériées, égales, oblongues, quelquefois entregreffes inférieurement. Les feuilles sont alternes, tanôt indivises, tanôt découpées, et, dans ce dernier cas, presque toujours pennatifides. Les tiges sont herbacées ou ligneuses, Les corolles sont ordinairement jaunes, souvent rouges, violettes, orangées, blanchâter.

Cette tribu se consondroit parle style avec les nassauviées, les anthémidées, et une partie des inulées; mais elle s'en distingue bien par les autres organes storaux.

Ou frouve des sénécionées dans toutes les parties du globe; l'Afrique méridionale, surtout, en produit un très-grand nombre. M. de Humboldt remarque qu'il y a beaucoup de sénécionées dans la région supérieure des Andes, située au-dessus de la limite des neiges perpétuelles, où le soleil a peu d'empire, où règnent habituéllement des vents impétueux, et où me aucun arbre ne peut croître (s).

## XV. Tribu. Les NASSAUVIÉES (Nassauvieæ).

## Caractères ordinaires.

L'ovaire, dans cette tribu, varie selon les genres.

Le style androgynique a ses deux stigmatophores d'une longueur moyenne, divergens, arqués en delors, demi-cyliadiques, tronqués au somuet qui est un peu fantsi; leur face interne plane porte deux très-petits bourrelets stigmatiques marginaux, souvent imperceptibles; leur troncature terminale est garnie d'une toullé de collecteurs piliformes. La base du style estsouvent très-épaissie et globulcuse.

<sup>(1)</sup> Nova Gerena et Sprotes Plantanun, 40m. IV, in-fol., pag. 240. Voyez, cans le Journal de Physique, de juillet 1819, notre Analyse critique et raisonnée de ce quatrième volume de l'ouvrage de M. Kunth.

Les étamines ont l'article anthérifère épaissi; le connectif court; l'appendice apicilaire long, linéaire, greffé inférieurementavec les appendices des deux anthères voisines; les appendices basilaires longs, laminés.

La corolle staminée est labiée; le tube et le limbe sont peu distincts l'un de l'autre; les deux lèvres deviennent inégales en longueur, à l'époque de la fleuration; la lèvre extérieure plus longue, plus large, et à trois divisions plus courtes, est d'une substance plus épaise, plus opaque, plus colorée, et d'une forme ovale; la lèvre intérieure plus courte, plus étroite, et à deux divisions plus longues, mais quelque fois cohérentes, est d'une substance plus mince, plus transparente, plus pâle, et d'une forme demi-lancéolis.

#### Remarques.

La calathide est incouronnée, androgyniflore; elle devient radiatiforme, à l'époque de la fleuraison, comme dans la tribu des lactucées, la lèvre extérieure de la corolle s'alongeant davantage dans les fleurs extérieures que dans les fleurs extérieures que dans les fleurs extérieures que la calathide. Le clinanthe est tantot inappendiculé, tantot fimbrillifère, tantot squamellifère. Les squames du péricline sont ordinairement unisériées ou subunisériées, quelquefois bisériées ou paucisériées. Les feuilles sont alternes, quelquefois imbriquées, le plus souvent sossiles sur la tige, ou partie, souvent plus ou moins dentées ou découpées en tou partie, souvent coriaces. Les tiges sont herbacées, ou quelquefois ligneuses. Les corolles sont ordinairement jaunes, quelquefois rouges, bleues ou blanckes.

Cette tribu differe de la suivante par le style, et de toutes les autres par la corolle; cari in e faut point confondre la corolle labiée, qui cat exclusivement propre aux nassauviées et aux mutisiées, avec les corolles biligulées et ringentes, qui se rémonûtent lans d'autres tribus. Les nassauviées ont des rapports d'alfinité trè-remarquables avec les carlinées et les lactucées.

Les plantes de cette tribu habitent l'Amérique méridionale,

XVI. \* Tribu. Les Mutisiées (Mutisieæ).

Caractères ordinaires.

L'oraire est cylindracé, rarement collifère, ordinairement

convert de grosses papilles charaues, arrondies; quelquefois garni de poils, ou glabre. Il y asouvént uo bourreletapicilaire dilatéhorizontalement. L'aigrette est composée de squamellules nombreuses, filiformes, barbellulées, rarement barbées.

Le style androgynique a ses deux stigmatophores courts, non divergens, un peu arquiés en dedans, demi cylindriques, arrondis au sommet qui est uo peu épaissi; leur face interne plane porte deux très-peitis bourrelets stigmatiques marginaux, confluens au sommet, et souvent imperceptibles; leur face externe convexe porte sur sa partie supérieure quelques petits collecteurs papilificreures, épars.

Les étamines ont l'article authérifère grêle; le connectif d'unc longueur moyenne; l'appendice apicilaire long, linéaire, greffé inférieurement avec les appendices des deux anthères voisines; les appendices basilaires longs, subulés.

La corolle stamioée est labiée; le tube et le limbe sont peu distincts 'un de l'autre; les deux lèvres sont égales co longueur, et linéaires; l'extérieure plus large, et à trois divisions plus courtes; l'intérieure plus étroite, et à deux divisions plus longués.

# Remarques.

La calathide est ordinairement radiée, quelquefois discoide-radiée, rarement incouronnée, jamais radiatiforme. Le clinanthe est ordinairement inappendiculé, rarement fimbrillifere, jamais squamellifère. Les squames du péricline sont plurisériées, ordinairement imbriquées. Les mutisiées sont des plantes herbacées, ou quelquefois ligneuses, assez ordinairement tomenteuses en tout ou partie, tantôt pourvues de vraies. tiges, tantôt, et le plus souvent, n'ayaut que des hampes. Leurs feuilles sont alternes, sessiles sur les tiges, 'tautôt indivises, tantôt découpées, et, dans ce dernier eas, lyrées, roncinées, pennatifides, ou pennées, quelquefois munies de vrilles. Les corolles du disque sont ordinairement jaunes, rarement purpurines ou blanchâtres; celles de la couroone radiante sont ordinairement plus colorées , jaunes, orangées , ou pourpres , et leur languette radiante est souvent épaisse, comme charnue, et velue en dessous; elles sont ordinairement biligulées, quelquefois simplement ligulées.

Cette tribu diffère de la précédente par l'estyle, et de toutes les autres par la corolle. Elle a , comme la précédente, des rapports d'affinité extrêmement remarquables avec les lactucées et les carlinées : c'est pourquoi il conviendroit peut-être de ranger les mutisiées et les nassauviées entre les lactucées et les carlinées.

La plupart des mutisiées habitent l'Amérique méridionale; l'Afrique en produit plusieurs, et l'Amérique septentrionale quelques unes.

## XVII. Tribu. Les Tussilaginea).

## Caractères ordinaires.

L'ouaire est pédicellulé, oblong, non comprimé, cylindracé; l'aréole hasilaire n'est point oblique; il y a un bourrelet basilaire ét un bourrelet apicilaire; le corps est glabre, muni de cinq nervures ou de cinq côtes. L'aigrette est formée de squamellules unisérices, filiformes, barbellulées; les barbellules irrégulièrement disposées, distancées, courtes et fines.

Le style féminin a deux stigmatophores extrêmement courts, cylindriques, arrondis au sommet, couverts sur toute leur surface de petites papilles stigmatiques souvent imperceptibles. Le style masculin a sa partie supérieure épaissie en une masse bérissée de collecteurs, et fendue supérieurement en deux languettes.

Les étamines ont le filet et l'article anthérifère presque entièrement confondus ensemble, l'articulation étant à peine perceptible, l'appendice, apicilaire demi-lancéolé-obtus, libre; les appendices basilaires extrêmement courts, arrondis, politnifères, en forme d'orcillette.

La corolle staminée est régulière, glabre. Le limbe est large, campaniforme, à nervures épaisses; ses divisions sont ausi longues que as partic indivise, étroites, semi-ovales, membraneuses et demi-transparentes comme la partie indivise, bordées d'unbourrelet.

# Remarques.

La calathide est discoïde, ou radiée, à disque masculiflore, et à couronne féminiflore. Le clinanthe est inappendiculé. Les squames du péricline sont subunisériées. Les tussilaginées sont des plantes herbacées, plus ou moins velues on tomenteuses on tout ou partie, et pour vues, au lieu de tiges, de hampes monocalathides ou polycalathides, garnies de bractées squamiformes. Les feuilles ne se développent qu'après la fleuraison, clies sont radicales, pétiolées, ordinairement suborbiculaires, échancrées à la base, et anguleuses ou dentées. Les corolles sont jaunes, rougedires ou blanchâtres.

Aucune tussilaginée connue jusqu'ici n'a de fleurs hermaphrodites; ainsi, nous n'avons pu décrire le style androgynique de cette tribu. Peut-être seroit-il semblable à celui des adénoatylées; et, dans ce cas, les deux tribus devroient être réunies ensemble. En attendant, les tussilaginées se distinguent trésbien de toute autre tribu, par la structure singulière de leurs styles, qui est surfout remarquable en ce que le stigmate occupe toute la surface tant extérieure qu'intérieure des stigmatophores.

Presque toutes les tussilaginées habitent l'Europe.

XVIII.º Tribu. Les Adenostylee).

Caractères ordinaires.

L'ovaire, dans cette tribu, varie selon les genres.

Le syle androgynique porte sur son sommet deux stigmatophor se, qui divergent en s'arquant en debors pendant la fleuraison : chaque stigmatophore est demi-cylindrique, arroudi au sommet; sa face extérieure convexe est toute couverte de collecteurs glanduliformes, dont souvent quelques uns orcupent le sommet du style; sa face intérieure est creusée dans son milieu, depuis la base jusque près du sommet, d'une rainure très-étroite, qui s'epare deux gros bourrelets stigmatiques poneticulés, confluens ensemble au sommet du stigmatophore, et confluens par la base avec les bourrelets de l'autre stigmatophore, et confluens

Les étamines ne paroissent pas pouvoir servir à caractériser la tribu.

La corolle staminée est régulière, souvent munie de nervures surnuméraires,

Remarques.

La calathide est fantôt incouronnée, tantôt discoïde, tantôt

radiée, toujours pourvue de fleurs hermaphredites. Le clinauthe est inappendiculé. Les squames du péricline sont orilnairement unisériées. Les feuilles sont alternes, pétiolees, indivises, ordinairement arrondies. Les tiges sont ordinairement herbacées. Les fleurs sont ordinairement frongatres:

Cette tribu a beaucoup d'analogie avec les cupatoriées, les tussilaginées et les sénécionées, et elle ne s'en distingue que par le style.

Les adénostylées sont, pour la plupart, européennes.

XIX.º Tribu. Les Euratoniées (Eupatorieæ).

Caractères ordinaires.

L'ovaire est oblong, non comprimé, un peu épaissi de bas en haut, arrondi au sommet; ordinairement prismatique, à cinq faces limitées par cinq arétes saillantes; quelque fois cylindracé, avec cinq ou dix nervures; il est glabre, ou garni de poils, ou parsemé de globules substipités. Cet ovaire est ordinairement portésur un pied plus ou moins grand, et de forme diversifiée, souvent articulé avec le, corps. Le placentaire est ordinairement très-clèvé. Le fruit unive est ordinairement de course de corps. L'aprette, rarement nulle ou stéphanoïde, est ordinairement composée de squamellules uni-bisériées, libres ou entre-greffées inférieuremoire, filiformes ou paléifognæs.

Le tyle androgynique a wes sigmatophores longs, colorés comme la corolle, peu divergens pendant la ficuraison, leur partie inférieure, un peu arquée en dehors, est coarte, gréle, demi-cylindrique, bordée de deux très-petits hourrelets signatiques; leur partie supérieure, un peu arquée en dedans, est longue, épaisse, subcylindracée, souvent étargie supérieurent, toujours arrendie au sommet, couverte de collecteurs papiliformes ou glanduliformes. La base du style est souveat veine.

Les étamines ont l'article anthérifère quelquefois épaissi; l'appendice apicilaire arrondi au sommet (nul dans le piqueria, denticulé dans quelques stevia); les appendices basilaires nuls ou presque nuls.

La corolle staminée est régulière ; mais tellement diversifiée du reste , qu'elle ne peut fournir à cette tribu aucun autre caractère général. Celle des stepis et de quelques autres eupato-



riées est remarquable par les poils qui garnissent sa surface intérieure.

#### Remarques.

La calathide est incouronnée, équalifiore, pluriflore, régulariflore, androgyniflore. Le clinanthe est presque toujours inappendiculé, rarement fimbrillière, ou squamellière. Les squames du péricline sont tantôt imbriquées, tantôt unisériées ou bisériées. Les feuilles sont ordinairement opposées, souvent alternes. Les tiges sont herbacées, , ou quelquefois ligueuses. Les corolles sont ordinairement rouges, blanches ou bleues, quelquefois janones.

Les eupatoriées sont bien caractérisées par le style, qui ne permet pas de les réunir avec les vernoniées.

Presque toutes les eupatoriées habitent l'Amérique; il y en a très-peu en Asie, encore moins en Afrique, et l'Europe n'en possède qu'une seule espèce.

XX. Tribu. Les Vernonies ( Vernoniex ).

# Caractères ordinaires.

L'oraire est sessile ou pédicellulé. L'aréole, hasilaire, est rarement oblique. Il y a ordinsirement uu bourrelet basilaire; le bourrelet apicilaire manque souvent, mais quelquefois il acquiert un développement extraordinaire, et simule une aigrette stéphanoide. Le corps, souvent pastemé de glandes, ou garni de poils, est tantôt cylindracé, ou subcylindracé, et muni de dix côtes; tantôt en pyramide reuversée, à cinq arêtes plus un moin saillantes, dont une ou deux sont souvent oblitérées; tantôt dépourve de côtes et d'arêtes, et atténué supérieureement en un col gros et court. L'aigrette est simple ou double, souvent caduque, quelque fois stéphanoide, quelque fois nulle; ses aquamellules sont filiformes ou l'aminées, barbellulées ou inappendiculées.

Le style androggraique porte sur son sommet deux stigmatophores demi-cylindriques, qui, à l'époque de la fliguraison, divergent en s'arquant en dehors. Le stigmate, formé de petites papilles, couvre toute la face intérieure plane des deux stigmatophores. Les collecteurs, piliformes, you guelquefois lamelliformes, occupent la face extérieure convexe des deux stigmatophores et le haut du style.

Les étamines ont l'anthère munie ordinairement d'appendices basilaires pollinifères.

. La corolle staminée est ordinairement purpurine, membraneuse, et parsemée de glandes, souvent arquée en dénois; le tube et le limbe sont le plus souvent peu distincts l'un de l'autre : le limbe, presque toujours subrégulier, e'est-à-dire : a intisions un peu inégales, est quel que fois palmé, jampis fendu; est divisions sont longues, étruites, linéaires.

## Remarques.

La calathide est ordinairement incouronnée , quelquefois diacoide, rarement radice, rarement subradiatiforme, quequefois naillore, rarement unisexuelle. Le climatile est ordinairement inappendiculé, quelquefois fimbrillière, rarementsquamellière. Les squames du périciène sont ordinairement imbriquées, quelquefois unisériées ou bisériées, quelquefois entre greffees inférieurement. Les calathides sont
quelquefois raresemblées, en capitules. Les fauilles ordinairement alternes, rarement opposées, sont souvent parsemées de
points glanduleux. Les tiges sont tantôt et le plus souvent perbacées, tantôt lignéeues. Les fieurs sont le plus souvent purpurinces, quelquefois jannes, bianches on blemes.

Les vernoniées différent essentiellement des lactuoées par la corolle qui n'est point featue, et de toutes, les autres tribupar le style qui est absolument ansiegne à celui des inctucées, Elles an rapprochent encore des lactucées par la corolle qui est quelquelois palmée, et par consépéent trés-roisine de la coro le fendue, a insi que par la calathide qui est quelquefois radiatiforme.

La plupart des vernoniées sont d'Amérique; les aufrès habitent l'Afrique ou l'Asie; aucune n'est indigèné en Europe. (H. Cass.)

HÉLIANTHÈME, Helianthenium, (Bot.) Totorner. Juss, Genre de pla tes dicotylédones, de la famille des cistées, juss., et de la polyandrie monogynie de Lianteus, dont le caractères principaux sont les suivans: Gallec de ciniq folfider persistantes, dont deux exircieures plus petitées (mi a détafée persistantes.)

4

égaux, disposés en rose et très-cadues; étamines nombreuses, insérées au réceptacle; un ovaire supérieur, ovaie, surmonté d'un style simple, et terminé par un stignate aplati, une capsule à une seule loge, s'ouvrant en trois valves revêtues intérieurement d'une membrane, et munies dans leur milieu d'une nervure asiliante à laquelle les graines sont attachées par de petits cordons ombilicaux.

Le mot latin helianthemum vient de deux mots grecs »λιος, «νθιμον, qui significant fleur de soleil, et ce nom paroit d'abord avoir été donné à une espèce de ce genre, l'hélianthème commun, dont la fleur est d'une belle couleur jaune d'or.

Les hélianthèmes sont des arbustes ou des herbes à feuilles pour la plupart opposées, accompagnées ou dépourvues de stipules, et à fleurs ordinairement disposées en grappes terminales. On en connoit aujourd'hui environ quatre-vingts espèces, dont plus des trois quarts croissent en Europe, et surtout dans ses parties méridionales. Jusqu'à présent on n'en a trouvé qu'un trés-petit nombre en Amérique: ces plantes ne présentant d'ailleurs presque aucun intérét sous le rapport de leurs propriétés ou de leurs usages, nous ne ferons mention ici que de quelques unes des plus remarquables.

## \* Feuilles dépourvues de stipules.

HÉLLASTRÈME A OMSELES: Hélianthenum umbellatum, Dest., Hort. Par., éd. 1, p. 157; Decand., Fl. Fr., é, p. 815; Gittas umbellatus, Linn., Spec., 759. Sa tige est ligneuse, haute de hait à douze pouces, divisée en rameaux grêtes, pubescens, un peu visqueux, garnis de feuilles linéaires, d'un vert foncé en dessus, un peu blanchâtres en dessous. Les fleurs sont blanches, pédonculées, disposées cinq à six ensemble en une sorte d'ombelle terminale; elles sont trés-fugaces, etne durent que quelques heures. Cette espéce se trouve en France dans les lieux secs et sabloaneux; elle est commune dans la forêt de Fontainebleau.

Hattasvuskue oaku: Helianthenium levipea, Deaf., Hort. Par., éd. 1, p. 152; Decand., Flor. Franç., 4, p. 8:16; Cituta levipea, Linn., Spec., 759. Ses tiges sont ligneuses, un peu couchées, 'très-rameuses, hautes de sept à huit pouces, garnies de Teuilson alternes, lineaires, d'une couleur glauque. Les flears sion jaunes, pédonculées, disposées cinq à huit au sommet des rameaux et en manière de grappe. Cette plante croit dans les parties méridionales de la France et de l'Europe.

Héttaxtukur axvisolor: Hélianthemum alyssoides, Vent., Choix de Pl., n. ett. 20; Cistus alyssoides, Lamk., Dict. Enc., 2, p. 20. Sa tige est ligneuse à sa base, divisée en romeaux nombreux, étalés et couchés sur la terre, chargés, ainsi que les feuilles, de petites taches blanches, formées de pois tréscourts qui, vus à la loupe, paroissent rayonnans. Ses feuilles sont ovales-oblongues, opposées; ses fleurs sont jaunes, pédicellées, disposées deux à trois ensemble à l'extrémité des rameaux. Cette espèce est commune dans les lieux sablonneux du midi de la France, et principalement dans les Landes, entre Bordeaux et Bayonne.

Hattarvnièms rusanans: Helicaulhemun tuberaria, Mill., Dict., n. 10; Gitus tuberaria, Linn., Spec., 743; Cavan., Icon., t. 67. Sa racine est ligneuse, cylindrique, tortue; elle produit une à trois tiges herbacées, hautes de huit à dir pouces, garnies à leur base de feuilles ovales-bolongues, chargées de nervures longitudinales, saillantes, et de poils blance soyeux. Les feuilles placées dans la longueur des tiges, sont opposées, lancéolées et glabres; les fleurs sont jaunes, pédicellées, et forment, au sommet des tiges, une grappe courte ou un bouquet corynbiforme; leur calice est glabre, deux fois plus long que la capsule pubesceate. Cette plante croît dans le midi de la France et de l'Europe.

Haillarriekur Nacus : Halicathemum guttatum, Mill., Dict., n. 18, Cistus guttatus, Linn., Spec., 741. Sa tige est herbacée, plus ou moins rameuse, hérissée de poils, haute de six à huit pouces, garnie de feuilles oblongues, opposées, sessiles, ve-uses. Les fleure, disposées en une grappe la che, au sommet de la tige et des rameaux, sont d'un jaune peu foncé, remarquables par une grande tache violette placée à la base de chaque pétale. Cette espèce croit dans les lieux sablonneux et sur les bords des bois : elle est commune aux environs de Paris.

HELIANTRÈME A PEUILLES DE SAULE : Helianthemum salicifolium,

<sup>\*</sup> Feuilles munies de deux stipules à leur base.

Decand., Flor. Franç., 4, p. 500, Citha' salleifhlinis, Linn., 5pec., 7,42. Sa racine est grêle, annuelle, comme celle de l'espece précédente; elle produit une tige quelquefois simple', souvent divisée dès sa base en plusieurs rameaux étalés, recreasés, pubasecens, hauts de quatre à six pouters, garnis de feuilles ovales ou oblongues, oppnisées, munics de stípuiles alneéolées. Les fleurs sout petites, d'un jauné palé, disposées en grappes terminales et peu garnies. Cette plante erott dans les lieux sécries et sabloméux du midi de la France.

Hétiasyuksa e retuits de Lavasori Helianthemun lavandulisfalum, Dest, Hort. Par., éd. 1, p. 155; Cistus lavanduleffilius, Lamk., Diet. Enc., 2, p. 25; Cistus syriaeus, Juc., 1eon, var., 5, 6. Sa ige est ligneuse, haute d'un pied à dis-huit pouces, divisée en plusieurs rameaux redressés, couverts ainsi que les feuilles, les pédoncules et les caliees, d'un duvet court et Dainchâtre. Les feuilles sont lancéolés-linéaires, munies de atipules étroites. Les fleurs sont jaunes, nombreuses, pendantes ivant leur épanouissement, et disposées, au sommed des raineaux, en grappes serrées. Cette plante croit sur les collines, en Provence et en Epagane.

Hάμιλαντικόν commun: vulgairement Hæran b'ôs, Irvore nes caniques, Feata nu sousits, Hellandhoman wulgare, Derl., Hort. Par., éd. 1, p. 155; Ciuta helianthomaw Linn., Spec., 744; Flor. Dan., t. tool. Sa tige est ligueuse à sa basé, divisée en rameaux grêles, étalés, légèrement velus, longs de six à huit pouces, garnis de feuilles ovales-oblongues, opposées, portées air de courts pétioles, vertes en dessus et blanchâtres en iles-sous. Ses fleurs sont jaunes, pédonculées et dispoées en grappe l'adhen à l'extrémité des rameaux; leur calice est présque glabre. Cette espèce est commune sur les collines et sur les bords des bois, dans les lieux sees. Elle passoit autrefôis pour vuinéeraire et astringente. On trove qu'elle a été conseilée contre le crachément de sang, la dysenterie, la diarrhée, etci, autord'hui elle est tout-à-fait tombée en désquéué. (L. D.)

HELIANTHEMOIDES. (Bot.) Boerhauve avoit donné primitivement ce nom à une plante dont Linnæus a fait depuis son turnera cistoides. (I.)

HÉLIANTHES. (Bot.) M. de Jussieu a proposé de diviser ses corymbifères en quatre groupes naturels, intitulés éspatoires, astera, matriorires, hélianthes; mais il n'a indiqué ni les gearactères de ces groupes, ni les genres qui les composent. Nos études au les synanthérées nous ont appris que cet outré de végétaux forme un ensemble tellement lié, qu'il est absolument impossible d'y faire un petit nombre de grandes coupes naturelles, susceptibles d'être caractérisées, et qu'on ne peut le diviser naturellement qu'en une vingtaine de petits groupes ou tribus, distingués par des caractères extrêmement compliqués, fort minutieux, équivoques, et sujets à beaucoup d'exceptions. Il en résulte que le plan propuée, mais non exécuté par M. de Jussieu, est, selon nous, incrécutable.

M. Decaudolle, dans ses Observations sur les plantes composées ou syngénèses, a proposé de diviser cet ordre en trois tribus : 3.º Les chicoracées ou semi-flosculeuses, qui ont toutes leurs corolles en languette; 2,º les labiatiflores, qui ont les corolles. ou au moins celtes du disque, divisées en deux lèvres inégales; 5.º les tubuleuses , qui ont les fleurons, tous , ou au moins ceux du disque, tubuleux, à cinq dents ou cinq lobes égaux. It subdivise ensuite la tribu des tubuleuses en trois sections : 1.º Les cinarocéphales , remarquables par leur feuillage ferme et souvent épineux; leur réceptacle charnu , toujours couvert de paillettes; leurs corolles souvent brusquement renslées vers la gorge; leurs anthères fermes, souvent contractiles; leurs fleurs hermaphrodites ou stériles, mais jamais unisexuelles; leurs styles souvent simples et noueux au-dessus des anthères : 2.º les corymbifères, qu'on peut reconnoître à leurs feuilles souvent alternes, rarement épineuses; à leur réceptacle plus mince, souvent dépourve de paillettes; à leurs graines nues ou couronnées par une aigrette qui sc sépare du sommet du fruit sans déchirement, et qui est presque toujours caduque : 3.º les hélianthées, qui ont les feuilles presque toujours opposées, les réceptacles presque toujours garnis de paillettes, et le fruit couronné, non par une véritable aigrette caduque et piliforme, mais par des appendices persistans, ordinairement durs on écailleux, et qui sont évidemment des prolongemens du calice , lequel a son tube adhérent. Enfin. M. Decandolle distribue les genres des cinarocéphales en quatre divisions : 1.º Les échinopées , qui out les fleurons solitaires dans chaque involucre; 2.º les gundéliacées, qui ont les puillettes du réceptacle soudées et formant des loges monospermes; 3.º les cardacées, qui ont dans chaque involuvre plusieure flucurons, tous hermaphrodites et attachés au réceptacle par un ombilic basilaire; 4.º les centaurées qui ont le disque composé de fleurons hermaphrodites, le rayon composé de fleurons neutres plus grands, tous les fleurons attachés au réceptacle par un ombilic latéral. Cette méthode classification des synanthérées est très-séduisante au premier aperpu; mais en la soumettant à un examen approfondi, on reconnoit qu'elle n'est ni naturelle ni artificielle, et qu'elle a le défaut des méthodes mixtes, qui réunissent les inconvéniens de la méthode artificielle et ceux de la méthode naturelle, sans offire les avantages de l'une ni de l'autre (H. Cass.)

HELIAS (Ornith.), nom spécifique donné par Linnæus à l'oiseau du soleil, de Fermiu, ou caurale et petit paon des roses, de Buffon, ardea helias, Linn. Voyez CAURALE. (Ch. D.)

HÉLICE, Helix. (Malacoz.) Genre de mollusques conchylifères, admis par tous les zoologistes pour un grand nombre d'espèces d'animaux de la famille des limacinés, répandus dans toutes les parties de la terre, et qu'il est aussi aisé de caractériser par la forme de l'animal, que cela est difficile par celle de la coquille : aussi a-t-on proposé, dans ces derniers temps, d'établir dans ce genre un nombre assez considérable de sections génériques, pour faciliter la distinction des coquilles. Ses caractères sont : Animal de forme à peine variable, ponryu inférieurement d'un disque musculaire ou pied quelquefois subpédiculé, plus ou moins gibbeux et spiral en dessus : le manteau formant, au point de jonction des deux parties du corps, une sorte de bourrelet ou d'anneau (collier), dans l'épaisseur duquel sont percés l'orifice arrondi de la cavité respiratrice et celui de l'anus. La tête peu distincte, avec deux paires de tentacules obtus, rétractiles, l'antérieure plus petite, la postérieure plus grande, et portant les veux au sommet. La bouche accompagnée d'une paire d'appendices fort courts et obtus, et armée supérieurement d'un petit peigne dentaire. Les organes de la génération se terminant à l'extérieur par un orifice unique, situé au côté externe et postérieur du grand tentacule gauche. Coquille de forme extrêmement variable, en général plus ou moins globuleuse,

quelquefois discoïde; à spire courte, obtuse; l'ouverture entière, arrondie, ordinalrement transverse, à bords désunis, et plus ou moins modifiée par le dernier tour de spire; point d'opercule véritable, mais un épiphragme dans un grand nombre d'espèces.

L'organisation de l'animal des hélices, plus connues sous le nom de colimacons, ou même de limacons, a beaucoup de rapports avec celle des limaces. Pour s'en faire une idée, il faut concevoir une de ces limaces , c'est-à-dire , un corps ovalaire alongé, convexe en dessus, plane en dessous, dans lequel la masse des viscères de la digestion et d'une partie de ceux de la génération, auroit formé une sorte de hernie dans l'étendue du tiers moyen du dos, ou mieux, dans l'espace formé par le bouclier, et auroit entraîné avec elle la peau, considérablement amincie. Cette masse, au devant de laquelle est l'appareil de la respiration, se contourne en spirale, et est contenue dans une coquille de même forme. Alors nous avons à décrire le corps proprement dit, c'est-à-dire, la tête et l'empatement musculaire qui le termine en dessous et en arrière, et auquel on donne le nom de pied; la masse herniale des viscères, et le bourrelet qui forme le manteau autour de l'espèce de pédicule qui joint cette masse au corps, c'est ce qu'on nomme le collier; et enfin la coquille, qui revêt constamment celle-ci, et dans laquelle peuvent rentrer plus ou moins complétement la tête et le pied.

Le corps, comme nous l'avons circonserit, est à peu près demi-cylindique dans toute sa partie antérieure, étant plus ou moins convexe en dessus et plane en dessous; en strière il se termine en une sorte de langue, ou de partie plus aplatie et ordinairement peu pointue, qui est entièrement unsculeuse, et qui n'est que le prolongement du pied. On donne ce mom à la portion aplatie et fort épaise de l'enevloppe extérieure qui occupe toute la facciaférieure du corps de l'animal, parce que c'est sur elle qu'ils e meut en rampant. Ce pied, tout à-fait libre en arrière, se prolonge jusque sous la tête, dont il est séparé par un sillon asset profond. Toute la surface inférieure du corps ou du pied est parfaitement lisse, au contraire de la supérieure, qui est rendue rugueuse par un grand nombre de tubercules peu saillans, séparés

par des sillops asses irréguliers en général, mais dont quelques uns paroissent disposés d'une manière plus symétrique! ainsi on en voit un qui fait le tour du bord supérieur du nied, et il en est deux autres qui occupent la partie antérieure du dos, se dirigeant, de chaque côté, vers l'espace qui sépare le pied de la tête; celle-ci n'est réellement bien distincte, surtout en dessus, que par les organes dont elle est pourvue. Ces organes sont les tentacules; ils sont au nombre de deux paires : l'une antérieure et un peu interne, ce sont les plus petits, et l'autre postérieure et externe, ce sont les plus grands, qui, d'ailleurs, sont toujours reconnoissables, parce qu'on voit à leur extrémité un point noir regardé comme un mil. Ces tentacules différent beaucoup des organes de même nature qu'on trouve dans les autres familles de mollusques. parce qu'ils sont rétractiles, c'est-à-dire, qu'ils peuvent entièrement disparoitre en rentrant à l'intérieur de l'animal par un mécanisme qui sera expliqué plus loin, Enfin, à l'extrémité antérieure de la tête du limaçou est une ouverture plissée qui forme la bouche et, de chaque côté, la tête s'élargit en un appendice arrondi assez court, en forme d'oreillette : ce sont les appendices buceaux. Pour terminer tout ce qui a rapport à l'extérieur de l'animal, dans cette partie, nous ajouterons, qu'on voit souvent, assez aisément, à peu de distance de la raeine externe du tentacule droit, une petite fente dans une sorte de reuslement; c'est par là que se terminent les appareils de la génération. La masse viscérale, comme il a déjà été dit, est entièrement enchée par la coquille ; elle est plus ou moins en spirale, et plus ou moins saillante, couverté d'une peau extrêmement mince et lisse : elle est jointe au corps proprement dit par une sorte de pédicule formé par l'élévation dorsale de celui ci, et qui est couverte d'une peau également rugueuse. Ce pédicule est plus ou moins long, suivant les espèces : il pêuètre dans une sorte d'anneau musculaire fort épais qui borde la masse viscérale, et qui n'est autre chose que ce qu'on appelle le manteau dans les autres mollusques; ici on le nomme collier. Il borde tout l'orifice de la coquille, et fait un cercle complet. Il fant y distinguer deux parties assez distinctes : l'une interne, lisse, à bord mince , qui forme antérieurement une large échanerure droite, à l'extrémité de laquelle est, de chaque côté, un appendice arrondi. C'est également dans une céhancrure latérale droite de cette membrane que se trouve l'orifice pulmonaire. L'autre partie du manteau est le collier proprement dit, elle est beaucoup plus épaisse, et forme un veritable hourrelet qui, en passant sur l'échancrure latérale droite de l'autre partie, la convertit en un trou à peu prés roud. C'est entre ces deux mêmes parties, et en arrière de l'orifice pulmonaire, qu'est celui de l'anus, dans une sorte de fente verticale.

La coquille, dans les hélices, offre la même structure générale; et, par conséquent, le même mode d'accroissement que celle des autres malacozogires : elle est médiocrement épaisse. souvent même fort mince . rarement converte d'un épiderme, et jamais nacrée intérieurement. Elle est quelquefois assez disproportionnée avec le corps de l'animal, et de manière qu'il n'en est recouvert que dans une partie de son étendue ; cette partie est toujours la masse des viscères, et surtout l'appareil de la respiration : par là ces espèces rapprochent le genre Hélice des vitrines. La forme générale de cette coquille est extrêmement variable. Ainsi, quelquefois elle est réellement déprimée, ou écrasée de haut en bas, et dans ce cas la spire est composée d'un petit nombre de tours, dont le dernier est trèsgrand; d'autres fois elle est g'obuleuse, et enfin il arrive qu'elle soit fortement comprimée ou planorbique; alors les tours de spire deviennent très-nombreux , s'euroulent presque dans le même plan, et augmentent insensiblement de diamètre. Enfin, on trouve quelques espèces qui sont trochiformes, ou dont la spire s'élève verticalement en pointe conique, tandis que la base reste plate. Quant à celles qui sont très-élevées, et même cylindrique elles n'appartiennent pas au genre Hélice, tel que nous le considérons ici. Les tours de spire sont presque toujours earénés ou subcarénés dans le jeune âge ; mais il est un certain numbre d'espèces chez lesquelles le dernier l'est constamment. Enfin, presque toutes les coquilles d'hélices sont ombiliquées, du moins encore dans le jeune âge ; mais il en est plusieurs dans lesquelles cet ombilic disparoit ou est caché par une sorte de callosité, produite par un élargissement du bord gauche de l'ouverture, c'est-à-dire, de celui qui est en partie formé par le prolongement de la columelle. L'ouverture, ordinairement plus large que longue, est toujours parfaitement entière ou saus échancrure; elle peut être arrondie, ovale, ou semilunaire; mais elle est toujours plus ou moins modifiée par l'avant-dernier tour de spire, qui saille dans son intérieur. Les bords sont presque toujours désunis, ce qui forme le péristome discontinu, ou, s'ils sont réunis, ce qui est désigne par péristome subcontinu ou discontinu, cela n'est produit que par un dépôt calleux. Le bord gauche est formé en plus ou moins grande partie par le prolongement de la columelle; et, au point de jonction, on trouve souvent une sorte de petite saillie : cette partie columellaire du bord gauche s'élargit ordinairement à son origine, et cache plus ou moins l'ombilic quelquefois en se soudant complétement sur ses bords. Le péristome peut être tranchant, épaissi, ou bordé par un bourrelet marginal ou intérieur; il peut être droit, évasé ou rebroussé en dehors; mais, dans tous ces caractères, il y a des nuances insensibles. On voit aussi, dans la disposition des couleurs, quelque chose de général. Les hélices sont assez souvent de couleur uniforme, et alors elle est brune dans toutes ses nuances; mais, le plus généralement, sur un fond plus clair, se détachent des bandes colorées. Ces bandes peuvent être subdivisées en deux sortes : les inférieures et les supérieures ; les inférieures sont les plus courtes et celles qui manquent le plus tôt; elles se décomposent en deux et même cina filets continus, et quelquefois en taches. Le système de bandes supérieures est toujours borné par la carene ou sa place; il pout aussi se subdiviser en trois, cinq et plus de bandes continues ou décomposées, dont la plus constante et la plus étendue est celle qui suit la suture, et la carene dans toute sa longueur. Enfin, on trouve un groupe d'espèces d'hélices dans lesquelles la couleur emuniforme, sauf une bande brune ou blanche qui suit la carene. Il m'a semblé que la disposition des couleurs dénote assez bien les petits groupes naturels des espèces d'hélices.

De la coquille, qui ne tient au reste du corps que par les muscles rétracteurs du pied et de la tête, nous passerons maintenant à l'étude de l'organisation.

La peau ou l'enveloppe du limaçon est, dans les endroits qui ne sont pas recouverts par la coquille, d'une sensibilité extrême: aussi reçoit-elle une grande quantité de ners. Elle est rendue rugueuse, à la face supérieure, par un grand nombre de tubérosités irrégulères, peu saillantes, séparées par des sillons proportionnels, dans lesquels semble circuler la matière muqueuse, et se répandre sur toutes les parties. Sa strocture ou composition anatomique est du reste la pième que dans les autres mollusques, avec ectte différence cependant que le nombre des pores muqueux doit encore être plus considérable, ce que l'on peut juger par la grande quantité de matière visqueuse ou muqueuse qu'elle rejette; il est cependant moindre que dans les linaces. Le collier offre surtout beaucoup de ces pores, dont on peut même apercevoir la disposition et la terminaison.

Ainsi le sens général du toucher doit être et est en effet extrêmement délicat dans ces animaux.

Il faut y joindre les tentacules dont nous avons déjà exposé la forme et la disposition : la peau qui les enveloppe paroit être d'une sensibilité encore plus grande que celle du reste du corps; elle est plus fine, moins visqueuse peut-être, et surtout béaucoup plus nerveuse.

Mais leur fonction se borne-1-elle à cette sensibilitée générale ? n'en ont-ils pas une particulière? C'est equi nous semble probable. Dans notre manière de voir, la paire de tentacules antérieure serviroit d'organes de l'olfaction. Quelques personnes ont pensé que toute la peau de ces mollusques étoit, pour ainsi dire, pituitaire, c'est-à-dire, qu'elle pouvoit leur transmettre la sensation des odeurs; mais, d'après l'analogie, cela ne nous semble pas probable. Quoi qu'il en soit, car ce n'est pas le moment de discuter ce point, il est certain que les colinaçons odorent très-bien, puisqu'ils sont aixément attirés par beaucoup de plantes dont l'odeur leur plait.

La dernière paire de tentacules porte, comme il a été dit plus haut, un point noir plus ou moins étendu à leur extrémité: éest eque tous les auteurs sont d'accord pour regarder comme des yeux, et très-probablement, avec beaucoup de raison. Swammerdam en a même fait l'anatomie, et il dit y avoir trouvé toutes les parties qui composent un véritable œil. Il faut cependant qu'il soit assez imparfait, puisque l'on sait qu'en opposant un corps à la première ou à la seconde paire de tentacules de ces animaux, ils ne l'aperçoivent, à ce qu'il m'a semblé, pas plutôt avec l'une qu'avec l'autre.

On ne trouve, dans les limaçons, aucune trace d'un organe apécial de l'audition, et, en effet, ces auimaux ne paroissent pas apercevoir le bruit, à moins qu'îl ne devienne assez considérable et assez voisin d'eux pôur produire un mouvement sensible dans l'air qui les environne.

L'appareil de la locomotion des hélices est général on partiel; il est général tant que la fibre musculaire ou contractile n'est pas distincte de la peau dont elle forme la conche interne, en se dirigeant dans tons les sens ; elle est seulement beaucoup plus épaisse, et elle preud une direction plus déterminée, lorsqu'elle appartieut à la partie de l'enveloppe au moyen de laquelle l'animal se meut réellement : aussi l'épaisscur de la peau au pied est-elle beaucoup plus considérable qu'ailleurs, et les fibres musculaires, coupées en petits faisecaux, sont disposées longitudinalement. C'est, en effet, au moyen de ce pied que l'animal se meut, et même assez promptement, en contractant et en alongeant successivement chaenn de ees petits faisceaux dans la direction longitudinale, de manière à former des espèces d'oudulations. Les organes partiels de la locomotion, sont les museles proprement dits, e'est-àdire, des faisceaux distincts de fibres, ayant une direction de terminée. Le plus remarquable de ces muscles est celui qu'on nomme le muscle de la columelle, parce qu'il a son origine à l'axe de la coquille. Ce muscle est considérable et formé de plusieurs faisceaux distincts: tous s'attachent à la coquille, comme il vient d'être dit. Le plus gros faisceau va se terminer à la partie médiane, à peu près, de la face supérieure ou viscérale du pied; c'est ce muscle qui rentre ce disque musculaire dans l'anneau formé par le collicr, et par suite dans la coquille, en le ployant dans son milieu. Du côté externe du même faisceau , part un autre muscle ; il pénètre dans l'intérieur du tube de chaque tentacule, dont il forme la paroi interne, et il va se fixer à son extrémité; en sorte que, par sa contraction, il fait rentrer le tentacule en dedans, et en le retournant comme un doigt de gant. Ces organes sont, au contraire, déployés par l'action des fibres annulaires de la peau qui les forme ; une autre paire de muscles , appartenant au même faisceau columellaire, se termine sur les côtés de la masse buccale, et la tire par conséquent en arrière; elle est portée en avant par de petits muscles bacucoup plus courts, qui, de la circonférence de la lèvre, se terminent sur les bords antérieurs de cette masse. Enfin, il existe eucore un unstel distinte qui, de la partie moyenne des muscles du collier, se porte à la racine de la partie renflée de la verge.

Les organes de la digestion ont encore plus de rapports avec ee qui a lieu dans les limaces, que ceux de la locomotion. La tête, que nous avous vue être séparée autérieurement du pied par un silion assez profond, présente, de chaque côté, un petit appendice court et ovale, et, à son extrémité, un orifice de même forme, un pen transverse, dont les bords, et surtout le supérieur, sont plissés assez régulièrement : c'est la bouche. A son bord supérieur et un peu intérieurement se voit un petit peigne dentaire, corné, de couleur noire, et qui est divisé fort régulièrement en un nombre de dentelures, variable suivant les espèces. On pénètre ensuite dans la cavité buccale, qui est enveloppée de muscles assez épais dont l'ensemble forme la masse buccale : nous avons délà dit comment cette masse, qui est composée essentiellement d'un gros muscle oblihucment tissu de chaque côté, un peu comme dans le gésice des oiseaux, est portée en arrière au moyen d'une paire de muscles provenans du faiscean columellaire, et en avant, a l'aide de muscles également longitudinanx, mais beaucoup plus courts, qui, du point où arrivent les rétracteurs, vont se terminer à la circonférence de l'orifice buccal. Dans son intérieur on trouve inférieurement un rentlement fruguel qui ne se prolonge que tres-peuen arrière, et qui n'est pas garni d'épines cornées. C'est contre ce bourrelet que, dans la mastication, neit le peigne dentaire supérieur, qui est tiréen arrière par un fais. ceau distinct de fibres longitudinales. A la paroi tout-à-fait supérieure de la masse buccale, commence l'asophage qui est fort mince, et à l'entrée duquel viennent se terminer des glandes salivaires d'un blanc mat, granuleuses, et qui se prolongent en s'élargissant assez loin sur le canal intestinal ; celui-ci, toujours membraneux, se prolonge au côté gauche de la masse viscerale, en augmentant d'abord un peu de volume, et formant ainsi une sorte de premier estomac peu distinct et longitudinal; mais, parrenu vers l'extreunité de la spire, il ae renfle un peu davantage, en formant un cul-de-sac peu considérable, d'où naît, tout prés de la terminsison de l'exophage, l'intestin qui revient en avant, et qui, après une circonvolution asser forte, appliqué contre le foie, suit la cavité de la respiration, se place au côté postérieur de son plancher, et vient s'ouvrir au debors par un orifice situé immédiatement en arrière de celui de la respiration. Le foie, d'une étendue médiocre et de couleur d'un brun foncé, est composé de trois ou quatre lobes, dont le plus postérieur rempit la sommité de la spire avec l'ovaire; les autres sont appliqués le long de l'intestin. Les canaux billaires, successivement réunis, viennent se terminer par un canal unique dans l'estomac lui-même, dans l'intervalle du cardia et du priore.

Des parois de ce canal intestinal , ainsi que de tous les autres viscères de la digestion et de la génération , comme du foie . de l'ovaire et des testicules, naissent, par des ramifications nombreuses, les veines faisant seules, et comme dans tous les autres mollusques, fonction de vaisseaux absorbans. Ces veincs se réunissent successivement, et il en résulte une grosse veine qui suit le bord concave de la spire, et qui, arrivée vers la cavité respiratrice , suit le traiet du rectum ; près de la terminaison de celui-ci, cette veine se réunit avec deux autres veines qui ont rassemblé le sang de l'enveloppe de l'animal, et qui sont placées une de chaque côté. Enfin il se réunit aussi à la veine commune un autre vaisseau veineux provenant des viscères situés en avant de l'organe de la respiration, et qui a passé sous le cœur. Il résulte de là que toute la cavité respiratrice est bordée par de gros vaisseaux veineux, qui maintenant, en se subdivisant dans cette cavité, vont faire l'office d'artère pulmonaire.

L'organe de la respiration est situé dans une vaste eavité placée au-dessus de la masse générale des viscères, et occupant tout le dernier tour de spire de la coquille, par conséquent obliquement dirigée de gauche à droite, et d'arrière en avant : nous avons déjà dit qu'elle communique avec l'air extérieur au moyen d'un orifice à peu près arrondi, et percé dans le côté droit du bord épaissi du manteau, ou dans le collier. Toute la partie inférieure de cette cavité est lisse, et

formée par une membrane évidenment musculaire; mais la supérieure ou le plafond est presque entièrement vasculaire. Les ramifications d'une partie des vaisseaux qui s'y trouvent, proviennent des grosses véines que nous avons vues suivre la circonférence de la cavité; elles forment le plan le plus externe. De l'extrémité des ramifications de ces vaisseaux pulmonaires en naissent d'autres qui se réunisent successivement, les ramuscules en rameaux, les rameaux en brancheset, enfin, ces branches, au nombre de six ou sept, se porteut d'avant en arrière, et se terminent dans un assez gros trone qui occupe le milieu de la partie supérieure de la cavité, en se dirigeant vers son angle postérieur où il s'ouvre dans l'oreillette du cour.

Ainsi le limaçon, comme tous les mollusques de la même famille, respire l'air en nature dans une cavité évidemment pulmonaire. Le métanisme de cette fonction est assessimple : l'animal y fait entrer l'air en ramenant la cavité respiratrice dans le dernier tour de spire, écst-à-dire, dans le plus large, en sortant de la coquille toutes les parties qui peuvent en sortir, et en dilatant fortement l'orifice pulmonaire; il l'en chasse, au contraire, en retirant son corps dans une partie plus étroite de la coquille, et cela d'autant plus complétement qu'il y fait rentrer davantage sa tête, son pied, etc.; mais jamais ces mouvemens de respiration ne sont isochrones ou réguliers.

Le fluide élaboré dans l'organe respiratoire, ou le sang qui est de couleur d'un blanc un peu bleuhre, arrive, au moyen de la veine pulmonaire, dans le cœur. Cet organe est situé un peu obliquement au côté gauche et au tiers postérieur de la acutié respiratoire, dans une cavité particulière ou péricarde. Il est considérable et formé de deux parties triangulaires placées bout à bout, et se touchant par leur base. La veine pulmonaire entre par la pointe de l'oreillette, qui est sensiblement plus petite, et à parois plus minces que le ventricule. Au point de l'embouchure de l'une dans l'autre, existent deux espèces de petites valvales dirigées suivant le cours du fluide. De l'extrémité du ventricule sort, au contraire, l'aorte qui, après s'être rensièe en un petit bulbe, se divise presque aussitôt en deux trones, dont l'un va se ramifier dans la partie postérieure des viscères, c'est-à-dire au loie, à l'ovaire, au postérieure des viscères, c'est-à-dire au loie, à l'ovaire, au

testicule, à l'oviducte, après avoir suivi la convexité de la spire; l'autre tronc se distribue, au contraire, aux organes antérieurs ainsi qu'au pied.

Nous devons commencer la description de l'appareil de la génération par celle d'un organe sur l'osage et la nature daquel les anatomistes ne sont pas d'accord, et que nous croyons appartenir à la dépuration urinaire : situé à la partie postériere du plasfond de la cavité pulmonsire, il forme un sac-triangulaire, lisse en dehors, et, au contraire, gamt intérieurement d'un trèe, grand nombre de labare placées de champ, et assez régulèrement disposées. Le long du hord qui se trouve du côté du rectum, règne un canal exerciteur qui se porte en arrière jusqu'à l'angle postérieur de l'organe. Arrivé en éci endroit, il se recourbe subitément, et, soivant le rectum contre lequel il est collé, il se sporte en avant et à droite pour se terminer, près de l'orifice de la cavité pulmonsire; par us sillon.

, Les organes de la génération sont extrèmement compfiqués dans ces animaux. Depuis long-temps on a fait l'observation que chaque individu est pour utes des exexes distincts, et que, par conséquent, il est véritablement Bermaphrodite; qu'orqu'il n: puisse ceptendant pas se reproduire sans l'action d'un autre individu.

Le sexe semelle se compose, x.º d'un ovaire; x.º d'un premier oviducte; 3.º d'une deuxième sorte d'oviducte ; lieu de dépôt momentané que quelques auteurs nomment matrice; et ensin d'une vessie.

. L'ovaire est assez peu considérable : il forme une petite masse composée de grains blanchâtres , et située dans le lobe postérieur du foie , presque tout-à-fait à l'extrémité de la soire.

L'oviducte est un canal blanc parfant; d'une manière asset difficile à déterminer, de l'ovaire, et qui, après avoir d'abord augmenté de diamètre en formant un grand nombre de replis en signags très-serrés, s'aminoit tellement, lorsqu'il est arrivé en connexion avoc le testicule, et avairout avec la seconde partie de l'oviducte, qu'il est fort difficile d'assurer comment il s'y termine.

La seconde partie de l'oviducte est d'un diametre benus

coup plus considérable: elle forme des boursonflures assex serrées, déterminées par la manière dont le canal déférent y adhère, et qui la font assex bieu ressembler à l'intestin côlon des mammifères. C'est dans cette partie de l'oviducte que les cus reçoivent leur enveloppe gélatineuse, que déposent sur eux les parois de cet organe. Près de sa terminaison, cette partie de l'oviducte n'offre plus de boursouffures, et elle souvre largement dans le cloaque commun aux appareils des deux sexes.

Tout près de l'endroit de sa terminaison on trouve celle du canal d'une veste, dont l'usage est totalement inconnu, et qui est profondément sinée parmi les viacères de la digestion. Elle est globuleuse; aux parois sont minces; elle contient un fluide blanc, bien liquide; son canal, fort long, étroit, s'applique le long du canal déférent et de la seconde partie de l'oviduote; et, avant de se terminer avec celle-ci, il s'ernelle asses fortement. M. G. Cuvier a fait l'observation que la longueur de ce canall est proportipanelle à celle de la verge.

Un peu plus en avant que l'ouverture des deux canaux que nous venous de décirie, de chaque côté, se voit un groupe de petits cœcums alongés, souvent fort nombreux (îl y en a 66 dans l'hélice vigueronne), qui se réunisseut quelquefois plusieurs ensemble avant de s'ouvrir par un canal commun dans le cloaque. Leur orifice est fort étroit: c'est encore un organe dont on ignore l'usage; in l'existe pas dans let limaces. Le nombre des cœcums varie suivant les espèces: on les nomme quelquefois vésicules multifides, ce qui feroit croire qu'on les compareroit avec les vésicules séminales; je les regarderois plus volontiers comme des espèces de prostates. Ils contiennent en effet un fluide d'une grande blancheur.

L'appareil male est composé, 1.º d'un testicule; 2.º d'un épidydyme; 3.º d'un canal déférent; 4.º d'un organe excitateur on verge.

Le testicule est beaucoup plus considérable que l'ovaire: il forme une masse alongée, assez lisse, d'un tissu presque homogéne et assez ferme, collée contre l'oviducte, et se prolongeant ausi beaucoup en arrière; à l'endroit où la première partic de l'oviducte se joint à la seconde, il y a aussi une connexión bien intime avec le testicule. C'est ou cet en-

26

droit qu'on voit nattre l'épidydyme. Celui-ci, dont le volüme varie suivant l'époque à laquelle on dissèque l'animal, forme une asser large bande blanche, à replis trausversaux nombreux, qui se collent contre la seconde partie de l'ovidnete dont elle forme les boursoullures. Un peu avant la terminaison du canal de la vessie, contre lequel l'épidydyme est placé, celui-ci se continue en un canal unique, non plissé, d'un diamètre asset gros, et qui, après quelques flexions irrégulières, se termine au point de jonction des deux parties de la verge.

L'organe excitateur, ou la verge, est compusé de deux parties l'une, très-grêle et très-longne, presque filiforme, est lihement flottante, dans la cavité viscérale, dans l'intervalle des viscères; son extrémité libre est terminée par un très-peit renflement; elle est entièrement creuse, et ses parois sont sunsculaires. La seconde partie de la verge est beaucoup moins unsculaires. La seconde partie de la verge est beaucoup moins ont lort épaisses, formées de fibres annulaires ou tranverses. Son extrémité antérieure saille en foruse de mamelon dans le cloaque. On admet asser généralement que, dans l'accomplement, cette longue verge se retourne comme le font les tentacules, et que, par conséquent, elle devient extérieure.

Il nous reste à décrire un dernier organe qui n'appartient qu'aux limaçons, et dont l'usage est fort singulier, comme on le verra plus loin en parlant des mœurs de ces animaux ; c'est ce qu'on nomme la bourse du dard. Il seroit difficile de décider à quel appareil il appartient; il est formé par une hourse plus ou moins alongée, obtuse, arrondic à son extrémité libre ou postérieure, et dont les parois sont fort épaisses et trèsmusculeuscs : elle est située au-dessus des vésicules multifides; son intérieur présente une cavité fort peu considérable, à quatre sillons, et dont le fond a un mamelon; elle se termine dans le cloaque par un orifice étroit, au-dessous de l'orifice de l'appareil femelle. L'intérieur de cette poche, et surtout le mamelon, excrète une matière crétacée, comme spathique, qui, en se disposant par couches dans la cavité de la bourse, en prend la forme et produit une espèce de dard pointu et quadrangulaire, ayant un canal fort étroit dans son intérieur. Ce bord peut être remplacé lorsqu'il a été perdu ou rompu. Nous verrons bientot l'usage de cette espèce de dard

r (Gr

'entièrement calcaire, qui ne commence à se former que vers le temps du rut, et qui paroît ne plus exister après la ponte.

Le système nerveux, dans les hélices, est très-considérable : il est formé d'une partie centrale supéricure au canal intestinal, ou d'une paire de ganglions fort gros, aplatis, réunis dans la ligne médiane par une commissure de continuité : c'est le cerveau proprement dit : les nerfs qu'il fournit de tout son bord externe sont assez nombreux et fort considérables. La première paire me semble naître d'une sorte de tubercule peu distinct, qui est un peu inférieur au ganglion; elle fournit un gros nerl' qui se porte vers la racine du petit tentacule ; une grande partie s'y perd, tandis que le reste va à l'appendice buccal. A la racine de ce herf, et évidemment plus en dedans, naît un autre filet qui se porte à la masse buccale ; un autre blus gros va aux muscles labiaux inférieurs. Enfin le plus gros de tous naît à part sur un plan plus supérieur, c'est le nerf du tenfacule oculaire; il pénètre dans la cavité qu'y forme le mustle rétracteur, et, après s'être plus ou moins contourné en spirale, suivant que le tentacule est plus ou moins étendu, il se termine dans le point oculaire. L'angle externe et postérieur de chacuudes ganglions supérieurs se prolonge en atrière par un cordon considerable, composé de trois filets, jusqu'à un double ganglion inférieur, qui est celui de l'appareil de la locomotion, Il est réellement situé sous l'œsophage où il semble ne former qu'une masse aplatie symétrique, plus grosse que le supérieur. Les nerfs qu'il fournit sont très-nombreux ; les plus inférieurs, au nombre de trois de chaque côté, plongent de suite dans le pied avec les subdivisions du muscle de la columelle. Les antérieurs, très-fins, vont aux muscles columellaires des tentacules et de la masse buccale. Il y a un ganglion particulier pour l'appareil de la génération, qui est situé à la racine de la poche terminale : il reçoit un gros filet de communication du ganglion cérébral, et fournit des filets aux différentes parties de l'appareil. Quant au ganglion des viscères digestifs, quoique je ne me rappelle pas de l'avoir vu distinctement, je ne fais presque aucun doute qu'il n'existe comme dans les aplysies.

Les hélices se trouvent, à ce qu'il paroit, dans toutes les parties de la terre : on en connoit, en effet, de l'Europe, de l'Afrique, des deux Amériques, de l'Asie et de l'Australasie. C'est en général dans les lieux humides qu'il s'en trouve davantage; mais on en rencontre aussi dans des endroits arides et sccs, ce qui n'a jamais lieu pour les limaces. Elles se retirent ordinairement dans les excavations des vieux murs, des rochers, sous l'écorce des vieux arbres, et même dans la terre. Elles s'enfoncent plus profondément pendant la saison hibernale, du moins dans nos pays; car, dans les climats où la végétation est continuelle, il est probable que les limaçons n'hibernent pas. ou bien, c'estau contraire pendant les grandes chaleurs, et surtout pendant l'époque où il ne tombe pas de pluie. Avant d'entrer dans cet état de torpeur, les hélices de nos climats retirent entièrement leur corps dans la coquille, et produisent à son entrée une sorte d'opercule momentané, fixe, auquel on donne le nom d'épiphragme. Il est évidemment composé de molécules calcaires, peu abondantes, réunies par un gluten animal, et exsudées par couches des parties du corps qui rentrent les dernières dans la coquille, c'est-à-dire, du bourrelet externe du collier. Il est cependant un certain nombre d'espèces, même dans nos climats, qui ne produisent pas aiusi d'épiphragme: peut-être alors s'enfoncent-elles plus profondement dans la terre. C'est à la fin de l'automne que les limaçons se retirent ainsi. Pendant toute la belle saison, ils no rentrent dans les excavations qui les recelent que pendant la chaleur du jour. et surtout dans les temps secs ; car, aussitôt qu'il vient à tomber de la pluie, et surtout des pluies fines et douces, on les voit sortir de tontes parts, comme ils le font ordinairement pendant la nuit. Leur mode de locomotion, que l'on peut aisément apercevoir en plaçant un de ces animaux sur un corps transparent, est une reptation particulière dans laquelle l'animal semble glisser sur le plan qui le supporte, et dont il suit toutes les aniractuosités; mais, en y regardant de plus près, on voit que cette reptation est exécutée au moyen de l'action successive de tous les rangs des petites fibres musculaires dont la face inférieure du corps est composée, un peu comme dans certains animaux articulés, dont le nombre des articulations est très-considérable. Quoique ce mode de locomotion soit fort lent, les limaçons ue laissent pas encore d'avancer plus qu'on auroit eru au premier abord. Comme leur point d'appui est toujours pris en avant, c'est toujours dans cette direction qu'ils se trainent, et jamais en arrière. La matière muqueuse qui sort de toutes les parties de ces animaux, mais surtout de leur pied, et qui leur sert à adhérer plus fortement aux corps même les plus lisses, reste à la surface de ceux-ci, ct, par la dessicuation qui est très-prompte, laisse une trace comme argentée, qui trahit toujours la route que ces animaux out pu suivre. C'est cette matière qui forme l'épiphragme, comme c'est de celle qui sort de toutes les parties de la peau, qui recouvre la masse viscérale, et surtont des bords du manteau ou du collier, que se produit la cognille. Je n'ai jamais vu d'hélices qui puissent nager, ni même ramper dans une situation renversée à la surface de l'eau comme les lymnées et genres voisins. C'est en général pour aller à la recherche de leur nourriture, ou d'un individu de leur espèce, dans le but de s'accoupler, que les limacons sortent de leur retraite. Ils sont avertis de la présence des corps extérieurs seulement au moven de la finesse de leur toucher : en effet, au moindre contact d'une partie quelconque de leur corps, mais surtout de leurs tentacules, ils se retirent plus ou moins complétement dans l'intérieur de leur coquille, et n'en ressortent que peu à peu et avec la plus grande précaution. Le choix que les limaçons font de certaines herbes ne permet pas de douter qu'ils soient pourvus du sens du gout. Il paroît qu'ils n'apercoivent les corps à distance qu'à l'aide du sens de l'odorat, dont le siège doit être dans la première paire de tentacules. et cela d'une manière assez complète, puisqu'on sait que ces animaux sont attirés d'assez loin par l'odeur des plantes qu'ils préférent. Il n'est pas probable que l'organe de la vision qui se trouve à l'extrémité des grands tentacules leur soit d'un grand usage. D'abord, c'est pendant la nuit qu'ils agissent le plus; ensuite il est évident que la structure de l'organe est bien incomplète; et l'expérience montre en outre, qu'en approchant un corps de ces tentacules, le limacon ne l'apercoit pas plus tôt que lorsqu'on l'approche de même de la première paire. D'ailleurs, leur extreme timidité, les précautions qu'ils prennent, en marchant, d'étendre, autant que possible, les deux paires de tentacules en avant de leur corps, pour explorer tous les obstacles, indiquent évidemment un animal à peu près aveugle.

Les limaçons se nourrissent essentiellement de substances végétales, d'herbes tendres, succulentes, de fruits de même nature : mais il paroit qu'ils mangent aussi des substances animales, comme du fromage; ils rongent les feuilles et les fruits au moyar de leur machonire opposée à la langue, et cela, avec une assez grande vigueur, et assez vite quelquefois pour faire beaucoup de tort dans nos jardins. Mais c'est surtout dans les teups chauds, et vers la fin du printemps, lorsqu'ils sorteut de l'hibernation, qu'ils mangent davantage, et qu'ils font per conséquent plus de dégâts. A mesure que dans nos climats l'on s'approche davantage de l'automne, ils mangent de moins en moins, jusqu'à ce qu'enfin ils s'enfonceut dans quelque excavation, et tombent dans une espèce de torpeur.

C'est aussi vers la fin du printemps que les limaçons se recherchent dans le but de se reproduire. Chaque individu , comme il a été dit plus haut, contient les appareils des deux sexes, mais il ne peut se suffire à lui-même; et il faut, pour que ses œuss soient fécondes , qu'ils le soient par le fluide séminal d'un autre individu semblable à lui, et auquel il rend le même office. Une bélice agit donc à la fois comme mâle et comme femelle : on conçoit bien que des animaux aussi eraintifs ne pouvoient arriver à se joindre aussi complétement qu'ils le font qu'après une foule de précautions. Quélques jours avant de s'accoupler, les limaçons cessent de manger, ou au moins mangent très-peu, et se rassemblent; lorsque deux individus se sont suffisamment rapprochés, ils se dressent verticalement dans la moitié antérieure de leur corps , l'autre moitié restant appliquée sur sol, la pointe de la coquille en bas. Le désir de la copulation est indiqué par la dilatation considérable de l'orifice de la respiration, et surtout par l'état presque convulsif de dilatation et de contraction de l'orifice commun des organes de la génération : c'est alors que , pour déterminer si l'un et l'autre sont arrivés à l'époque convenable, ils s'essaient, pour ainsi dire, en se lançant le dard qu'a produit la bourse. On dit que quelquefois il est lancé avec assez de force pour rester adhérent à la peau de celui qui l'a recu, et d'autres fois il tombe à terre ; il me paroît plus probable qu'il n'est pas lancé, mais que, retenu dans la poche qui le contient, et



qui est à moitié retournée, chaque individu se pique l'un après l'autre, et qu'alors il peut entrer assez profondément dans la peau, ou tomber. Cependant les deux individus se rapprochent, et appliquent l'une contre l'autre la moitié redressée de leur corps. Il se produit alors des mouvemens extrêmement nombreux dans la tête, les appendices labiaux, et surtout dans les tentacules, qui sont dans une agitation presque convulsive; mais si les tentacules d'un individu viennent à toucher ceux de l'autre, alors ils se retirent subitement. Ces préliminaires du rent quelquefois plusieurs jours, pendant lesquels les organes de la génération tendent à se déployer. On voit d'abord l'oritice commun se dilater, se renverser en dehors, et montrer alors les deux orifices particuliers intérieurs : il en résulte que le tentacule droit inférieur est obligé de se déjeter fortement en dedans, de manière à toucher celui du côté opposé. La poche commune de l'appareil semelle se retourne la première en dehors, comme le feroit un doigt de gant, puis la partie épaisse de l'organe excitateur male en fait autant . et enfin la partie grêle. Tous ces organes, considérablement gonflés par l'afflux des humeurs, présentent un aspect et une couleur d'opale. Ce premier développement au dehors se fait presque subitement, mais il n'en est pas de même du reste; et. en effet, chaque individu lancea l'autre son appareil d'une manière extrêmement làche, et l'accouplement semble dépendre de la rencontre fortuite des parties qui se conviennent. Cependant, les deux individus s'étant entrelacés de manière à ce qu'ils se touchent l'un l'autre par le côté droit du cou, l'accouplement a lieu, c'est-à-dire, l'introduction réciproque de l'organe excitateur male dans le conduit de la femelle : c'est alors que la partie grêle de l'organe male se déploie davantage; et, suivant Swammerdam, on peut voir ses mouvemens à travers les parois transparentes de ce qu'il nomme la matrice. Pendant l'accouplement, les tentacules sont recourbés presque en cercle, et ils rentrent et se déroulent de temps en temps.

La durée de chaque accouplement est d'environ douze heures: le gonflement des organes empêche qu'on puisse séparer les deux individus accouplés, à moins que d'un asser, violent effort. A chaque accouplement il se reproduit un dard, Le rut de ces animaux dure fort long-temps, et l'on dit que même, après dix ou douze accouplemens, ils peuvent encore s'accoupler au bout de six semaines : il paroit même que la fécondation n'a lieu qu'au troisième accouplement.

Après que l'accouplement a cessé, les parties sortent gonfées, et ce n'est qu'au bout d'un bon quart d'heure que l'état d'irritation a cessé, qu'elles peuvent rentrer. L'animal alors semble épuisé: il paroit morne, rentre dans la coquille, ou rampe trés-leutement.

Si l'on ouvre une hélice peu de temps après qu'elle s'est accouplée, on trouve la verge diminuée de volume, la bourse du dard contractée, et ne contenant plus de trace du dard, les vésicules multifides vides, le canal de la vessie plus dilaté, et renfermant quelquefois le dard, suivant l'observation de Swammerdam. Les ramifications de l'oviducte dans l'intérieur de l'ovaire renferment un fluide dans lequel nagent de petites membranes rondes, marquées d'un point poir, ou des œufs : la première partie de l'oviducte , proprement dit , offre quelques dilatations inégales, et comme remplies d'une matière calcaire. Sa seconde partie, ou la portion boursouflée. est manifestement augmentée dans toutes ses dimensions, et elle contient une grande quantité d'une matière blanche ? analogue à de la laitance de poisson. Par la suite, la matière qu'elle contiendra sera gélatineuse, et se gonflant beaucoup dans l'eau. Quant au testicule, il paroît qu'il est encore rempli d'une assez grande quantité de fluide.

Quelque temps après, les embryons, détachés de l'ovaire, parviennent dans la portion renifée ou boursoulée de l'aviducte. Ils y sont enveloppés dans une quantité considérable de la matière dont sous venons de parler, et qui forme a upetil animal le fluide dont l'absorption doil le nourrir, plus tard, ou dans une autre partie de cet oviducte, il se dépose une membrane extérieure, quelquefois assec caleuire, et l'oud est complet; c'est au bout de quinze jours que ces œufs sont rejetés. Duverney, pour ainsi dire, ces œufs. Si on ouvre, dit-il, le limagon, peu de temps avant qu'il ponde ses œufs, on ne lui trouve pas d'œufs, mais de petits tembryons qui nagent dans une liqueux fort claire, et qui ont des mouvemens fort vifs; ils deviennent œufs dans le chemin qu'ils ont à faire pour sortir.

Les oufs des hélices sont ordinairement arrondis, assez gros et de couleur blanche: ils sont d'abord un peu glutineux, et surtout dans les espèces qui les déposent à la suite les uns des autres, et en forme de chapelet. Le 'plus souvent ils sont déposés un à un, ou en masse irrégulière, dans des trous que l'animal creuse dans une terre molle, mais beaucoup plus ordinairement dans des exexuations naturelles, anfractueuses et plus ou moins profondes de la terre, des arbres, des rochers ou des vieux murs, engénéral, data les lieux que la sécheresse ne peut atteindre, et où l'humidité est constante. Le nombre de ces œufs ne paroit pas extrêmement considérable.

Au bout d'un temps un peu variable , suivant les espèces, et peut-être aussi suivant les circonstances, les œuss éclosent, et il en sort un petit limacon qui est déià revêtui d'une coquille, il est vrai, extrêmement mince, et presque membraneuse ; aussi craignent-ils beaucoup à cette époque l'action desséchante de l'air, et surtout celle du soleil, et ne sortentils des trous où ils sout nes, que pendant la nuite Leur accroissement est, d'abord assez prompt : mais ensuite il devient beaucoup plus lent; en sorte qu'à en juger par les stries d'accroissement de la coquille, ces animaux doivent vivre long-temos; mais c'est sur quoi il n'y-a rien de bien conpu-L'accroissement de leur coros nécessite en effet un accroissement proportionnel dans la coquille. A l'époque où cela a lieu, les hélices se rassemblent en troupes. L'animal reste en repos, s'enfonce dans quelque cavité, et il sort de toutes les parties du manteau, et surtout de son bord épaissi en bourrelet. une couche de matière glutineuse-calcaire, qui s'applique en dedans de la précédente, en la débordant un peu; c'est cet endroit de la jonction de cette nouvelle couche qui forme la strie d'accroissement; elle est d'autant plus large que l'animal est mieux nourri et plus vigoureux. Lorsque la coquille est paryenue à tout l'accroissement qu'elle peut atteindre, elle ne fait plus que s'épaissir, et elle forme, dans la plupart des espèces, une sorte de bourrelet plus ou moins épais; et il se dépose sur la partie de la spire qui modifie l'onverture, une matiere calcuire, ordinairement peu épaisse, qui peut en joindre

les deux bords: c'est ce qu'on nomme callosité. Quoique ce soit là ce qu'on appelle coquille complète ou terminée, l'animal étoit adulte, c'est-à-dire, pouvoit se reproduire bien auparavant; mais il est important de faire l'observation que la coquille d'un même individu diffère beaucoup, suivant l'époque de la vie de l'animat à laquelle on l'examine. En général la spire est d'autant moins élevée que l'animal est plus jeune . et, par consequent, le dernier tour est plus grand proportionnellement : l'ombilie est plus découvert . l'ouverture est plus large, le bord plus tranchant, et la coquille est plus mince. Aussi, quand elle est terminée, le dernier tour sort de la ligne de la spirale, et devient tombant, ce qui rend l'ouverture plus étroite. Ces différences sont importantes à conhoître : sans quoi, on s'exposeroit à considérer comme espèces des individus d'ages différens. On trouve aussi dans ces animaux, et surtout dans leurs coquilles, quelques anomalies : ainsi on en voit qui sont entièrement gauches, c'est-à-dire dont toutes les parties sont renversées de droite à gauche, et alors la coquille a son bord libre à gauche, et le columellaire à droite. On cn trouve aussi dans lesquelles le tortillon ou la partie du corps qui est eu spirale, au lien d'être très-serré, est au contraire tordu d'une manière fort làche, ou seulement un peu recourbé : alors la coquille a pris la forme d'une sorte de tirebouchon, et se nomme seglaire. On ignore la cause de ces anomalies.

Les usages des hélices sont asser peu nombreux: il paroit cepenains i que les grosses espèces, et survout l'hélice vignezone, servent à la nourriture de l'homme dans plusieurs pays. Les Romains, d'après ce que rapporte l'ine, liv.vus, chap.59, ce dissioient une asset grande consommation, et les recherchoient beaucoup sur leurs tables, puisque cet auteura cru devoir donner, dans son Histoire naturelle, le nom de celui qui, le premier, imagina d'élever ces animaux dans des espèces de pares, et de se engraisser avec des substances choisies. Les meilleurs venoient de l'ile d'Astypalée, l'une des Cyclades; les plus petits de Réate dans la Sabine; les plus grands de l'Illyrie, et les médocres du territoire de Solite, dans la Marritanie tangitanne. Les Romains faisoient aussi beaucoup de cas des hélices de Siele, des siles Baléarcs et de l'ile de Caprée, On les cafermoit

dans des espèces de garennes, et on les y engraissoit avec du vin cuit, de la farine, etc. C'est Fulvius Harpinus qui eut le premier cette idée peu avant la guerre civile du grand Pompée, il séparoit avec soin chaque espèce, et il étoit parvenu a obtenir des individus dont la coquille contenoit octoginta quadrantes. Toute cette histoire est tirée de Pline; mais il paroit qu'il a fait ici quelque confusion, surtout pour la grandeur que l'éducation auroit produite ; car Varron , d'après lequel il parle, ne dit cela que des espèces de Solite, qui atteignent cette grandeur naturellement. Au reste , il paroit que cette éducation des bélices ue dura pas long-temps, car Macrobe n'en parle pas. Quelques auteurs rapportent qu'on en mange encore dans différentes contrées, et entr'autres dans la Silésie, le Brabant, le pays de Liége, la Suisse, l'Italie, et plusieurs départemens de la France. On dit que, dans les environs de La Rochelle, on les fait parquer en les mettant les unes au-dessus des autres par couches, entre chacune desquelles on éteud de la mousse ou d'autres plantes. On admet que les individus qui vivent dans les lieux élevés sont les meilleurs, et qu'ils prennent un peu le goût des plantes dont ils se nourrissent. En général il est fort probable que ce doit être une chair assez dure, à cause de la grandeur proportionnelle du pied. Ce qu'il y a de certain, c'est que plusieurs peuples à demi civilisés mangent des hélices boucanées, c'esta-dire desséchées à la fumée.

Dans l'aris, et dans plusieurs autres grandes villes, on en trouve une grande quantité au marché: mais cen'est pas pour la nourriture qu'elles sont employées; on en fait des houillons mucilagineux pour les personnes attaquées de certaines maladies de poitreise; et l'on conçoit qu'elles peuvent assez bien remplir l'indication qu'on se propose dans ce cas. Il est un peu plus permis de douter de la propriété qu'on attribue aux limaçons de pouvoir être employés avec avantage pour guérir les hernies commençantes, en produisant le rétrécissement de l'anneau inguinal. C'est cependant ce qu'assure l'auteur d'un petit traité inituité Cochiiopérie, M. Georges Tarenne. Il emploie pour celules ang de l'animal qu'il no brenu en piquant celui-ci avec un instrument aigu, et en le mettant, en forme d'une sorte de cataplasme, sur la pelotte du bandage. En quel-

ques mois deux ou trois cents de ces animaux peuvent, dit-il, austifice pour une guérison complète. De ne m'arrêterai même pas à énumérer toutes les autres propriétés qu'on a attribuées aux hélices entières, ou à quelques unes de leux parties, et qui pour la plupart étoient conques à priori de la viscosité du sang et de la matière calcaire que leurs humeurs contiennent. Les personnes qui désirercoient les connoitre, devront avoir xcours à Gesner, à Aldrovande et aux ancieus traités de thérepeutique, car les nouveaux n'en parlent guéré, et avec raison.

Je vais métendre un peu davantage sur l'emploi que les physiologistesont fait de ces animaux, pour prouver que la reproduction ne se bornoit pas à des paries peu essentielles et à des animaux peu élevés, mais qu'elle pouvoit également avoir lieu pour des composés d'organes nombreux et très-importans, c'est-à-dire pour la tête tout entière. C'est en effet sur les hélices que Spallannani affirme positivement s'être assuré de ce fait par des expériences nombreuses; mais, comme dans presque toutes les questions de physiologie, où l'on a employ seulement et qu'on nomme la méthode expérimentale, d'autres auteurs, s'appuyant également sur des expériences, ont uié le résolutat annoncé par Spallannai.

Les belles expériences de Trembley sur les hydres vertes, ou les polypas d'eau douce, avoient mis hors de doute que, daus ce degré d'organisation, un animal pouvoit reproduire non seulement les différentes parties de son corps, mais que, celui-ci coupé en morreaux, claucun d'eux pouvoit deveuir un animal parfait; il étoit même parvenu à faire pousers ix à sept têtes sur un seul corps, en divisant celui-ci longitudinalement en autant de lambeaux : c'est ce qui fut annoncé par Trembley à Réaumur, qui le fit connoître dans la préface du sixième, volume de ses Mémoires sur les Insectes; et ce qui fut détaillé avec tout le soin convenable dans l'ouvrage immortel du premier en 2744.

L'année suivante, c'est-à-dire en 1745, Boanet, voulont répéter les expériences de Trembley, et n'ayant pu se procuere d'hydres vertes, essays si des vers d'eau douce, espèce de nais, ne pourroient pas reproduire aussi les parties qu'on leur aur-oit coupées; et, comme il ne pouvoit expérimenter sur les appendices, il ne le fit que sur le corps, et il vitque l'on pouvoit le couper en vingt-six parties, et que chaque partie reproduisoit un animal complet; en sorte que, par un acleul bien simple, il montra que d'un seul individu de deux pouces de long, que l'on couperoit en huit parties, et cel-les-ci successivement en un même nombre, à mesure qu'elles seroient devenues parfaites, on auroit, au bout de la quatrième année, 52,768 individus.

Cette faculté dont jouissent les vers de se reproduire quand on les mutile, fut démontrée également dans des animaux en apparence plus compliqués, c'est-à-dire, dans les actinies, par l'abbé Dicquemare: il fit voir, en effet, que l'on peut partiger leurs corps en un assez grand nombre de parties, pourru que dans le lambeau il se trouvât une partie de la bouche.

Jusques là, quoique ces faits parussent assez extraordinaires. cependant, comme ils n'avoient été observés que sur des animaux peu élevés dans l'échelle, et dont toutes les parties sont jusqu'à un certain point similaires, il se trouva un assez petit nombre d'incrédules, ou mieux, comme les expériences étoient faites sur des animaux qui n'étoient pas très-communs et faciles a se procurer, on y fit peut-être moins d'attention ; mais lorsqu'en 1764, dans une lettre du P. Boscovich à M. de Lacondamine, où le savant géomètre annonça que les limaçons dont on coupoit la tête, en repoussoient une autre toute semblable, comme le prouvoient les expériences de l'abbé Spallanzani: et comme celui-ci le fit connoître plus en détail, d'abord dans une lettre insérée dans l'Avant-Coureur du 30 octobre de la même année, et ensuite dans un programme sur les reproductions, publié en italien en 1768, et traduit en francois la même année, un grand nombre de personnes massacrérent une quantité innombrable de limaçons, dans le but de vérifier ces expériences. Voltaire lui-même, comme on le pent voir dans ses Questions sur l'Encyclopédie, article Cou-MACON, se fit expérimentateur; mais il ne fut guère plus habile physiologiste, que dans une autre occasion il ne s'est montré bon géologue. En 1769 le célèbre Adanson, de l'Académie des Sciences, après en avoir fait l'essai sur plus de 1500 limacons. nia que les individus auxquels on a coupé, non pas la tête entière, mais même les tentacules et la machoire seulement, mais sans en laisser de racines, reproduisissent ces organes, et il en conclut que Spallanzani, dans ses amputations, n'entevoit que la calotte ou le bonnet.

M. Cotte, savant météorologiste, fit imprimer, dans le Journal de Physique de 1774, 10 m. 5, pag. 570, un article dans lequel il déclaroit qu'après des expériences nombreuses faites de 1768 à 1774, il étoit assi obligé de conclure que les limaçons auxquels on a couple la tête complétement, ne la reproduisent pas, et qu'ils meurent, quoiqu'ils puissent rester fort long-temps sans manger.

Valmont de Bomare essaya les mêmes expériences, en 1768 et en 1769, sur plus de einquante limaçons, mais aussi sans succès, comme on le peut voir à l'article Luxiçon de son Dictionnaire d'Histoire naturelle, édition de 1776.

Cependant, quelques personnes avoient été plus heureuses. et, entr'autres, la célèbre madame Bassi de Bologne, MM, Lavoisier. Schæffer, etc.; mais le Mémoire qui sembla mettre le résultat de l'expérience de Spallanzani hors de doute, fut celui que Bonnet inséra dans le Journal de Physique, tom, 10. p. 163. Il insista sur les précautions à prendre pour que l'expérience réussit ; il accompagna son Mémoire de figures pour montrer les parties retranchées, et la manière dont elles se reproduisent par une sorte de végétation : on v voit qu'il n'à jamais coupé que les tentacules jusqu'à leur base, ainsi que toute la calotte de la tête et la machoire; et que la reproduction qui offre quelques variations, et pour le temps au bout duquel elle se fait, ainsi que pour l'ordre dans lequel les organes se reproduisent, a cependant réellement lieu. Malheureusement il ne fit pas l'anatomie des organes qu'il retranchoit, ni celle de ceux qui repoussoient; en sorte que ses expériences ne sont pas encore concluantes.

En 1778, M. O. Muller, Journ. de Physiq., t. 12, 2°, part. août, publia des expériences confirmatives de celles de Bonnet; il se servoit de ciseaux bien tranchans et il les plaçoit obliquement, de manière à n'enlever aussi que la moitié su-périeure de la tête, c'est-à-dire les quatre tentacules, la lèvre supérieure, la mâchoire, et quelquefois une petite partie du pied.

Enfin des expériences sur le même sujet, beaucoup plus concluantes, ont été faites par M. G. Tarenne, qui les publia



en 1808 dans un petit traité de cochliopérie, dont nous avons deia parlé plus haut : ici il n'est plus permis de se refuser à croire que les limaçons peuvent reproduire leur tête tout entière, puisqu'il assure que le morceau qu'il coupoit subitement avec des ciseaux bien tranchans, et en les placant perpendiculairement un peu en arrière des grands tentacules et sous le pied, renfermoit non seulement les tentacules, la màchoire et la lèvre supérieure, maisencore la masse buccale tout entière, le cerveau et la partie antérieure du pied. Il assure cependant que des limaçons ainsi mutilés, au bout d'un an et plus, ont repoussé une tête complète : et, si d'autres observateurs, dit-il, n'ont pas vu ce fait, c'est qu'ils n'ont pas mis l'hélice mutilée dans le cas de pouvoirse nourrir; car on ne sauroit trop remarquer, ajoute-t-il, que, si l'animal ne se nourrit pas, la reproduction de sa tête est impossible: cependant Spallanzani ne parle pas de cette circonstance, et il dit pourtant bien positivement que la tête se régénère, soit qu'on fasse la section au-dessus ou au-dessous du cerveau. Ainsi donc, quelque répugnance que l'on puisse avoir à admettre ce fait de la régénération de la tête tout entière des hélices, il seroit difficile de le nier. Elle a licu deux ans environ après la décollation, et la tête nouvelle ne diffère de l'aucienne que parce que la peau qui la recouvre est plus blanche et plus lisse : quelquefois, en outre, il y a une sorte de sillon à la jonction du tronc. D'après Spallanzani, il paroit que la manière dont se fait cette reproduction est assez variable, et que quelquefois même elle reste incomplète; mais M. Tarenne dit qu'ayant coupé la tête à deux cents hélices, et les avant jetées dans un bosquet humide à l'extrémité d'un jardin, afin qu'elles trouvassent plus aisément la nourriture qui pouvoit leur être convenable, il apercut à tous les individus qu'il put retrouver à la fin de la belle saison, une nouvelle tête assez ressemblante à un grain de café; elle avoit quatre petites cornes, une bouche et des lèvres : à la fin de l'été suivant, les têtes furent parfaitement reproduites, si ce n'est que la peau en étoit lisse ou cicatrisée. de même qu'aux amputations partielles. Quoique Spallanzani ait donné moins de détails sur le procédé opératoire qu'il suivoit, que ne l'a fait M. Tarenne, on voit qu'il avoit dejà réellement obtenu les mêmes résultats, comme celui-ci se platt à l'avouer. D'après cela il devroit rester constant que la tête entière des hélices peut se régénérer quand elle a été coupée. et cependant nous ne cacherons pas une certaine répugnance à admettre cette assertion comme un fait hors de doute. Nous concevons difficilement comment il se peut que les filets nerveux, les muscles, les vaisseaux qui ont été coupés dans le milieu de leur lougueur, se raccordent avec les portions qui poussent de la tête, devenue une sorte de bourgeon, ou bien, en admettant que la régénération partiroit des filets nerveux et musculaires eux-mêmes, comment les filets nerveux, par exemple, pousseroient et donneroient naissance au cerveau? Pour que la conviction fût entière , il faudroit que l'on fit une dissection soignée de la tête reproduite, et qu'on la comparât avec celle que l'on auroit coupée. Au reste, ce n'est pas ici le lieu de parler de tout ce qu'auroient d'intéressant ces différentes recherches, c'est à l'auteur de l'article sur la régénération ou la reproduction dans les corps organisés animaux, de traiter un si beau suiet.

Si les avantages des hélices sont assez peu considérables, il n'en est pas de même de leurs désavantages, ou au moins de leurs inconvéniens; toutes les personnes qui s'occupent de jardinage les regardent comme une sorte de fléau. En effet, lorsque ces animaux sont abondans, ils détruisent souvent en une seule nuit tout le semis d'une plante oléracée; très-peu de temps après qu'elle est sortie de terre, et lorsqu'elle est encore extrêmement tendre : ils attaquent aussi les plus beaux fruits, et surtout les plus succulens, lorsqu'ils approchent de leur maturité, et ils en produisent hientôt la destruction , soit eux-mêmes, soit en facilitant l'action des autres animaux frugivores, comme les guépes, les faucheurs, ou cetle de la pluie d'où provient la pourriture. On s'est donc beaucoup occupé de rechercher les moyens propres à détruire les hélices , ou à les empêcher d'arriver jusqu'aux fruits. Le meilleur pour les détruire, est bien certainement d'en faire la chasse avec soin le matin, le soir, ou après une petite pluie, et de les écraser; mais on peut aussi empêcher leur propagation en avant soin de tenir toujours les murs bien recrépis, sans lézardes ou unfractuosités, en rejetant les bordures touffues, et surtout celles faites avec du buis, les haies également serrées, et tous ces énciens ornemens de jardins formés d'if, d'aubépinie; en général il faut ériter toute disposition qui pourroit offiriaux hélices Ehumidité et l'abri, à moins qu'on nés en serve comme d'une espace de piège dans leque lon puisse les trouver réunies an plus vou moins grand nombre pour les écraser. On préviendroit encore leurs effets nuisibles sur les fruits d'arbres soles, en ayant soin d'en enduire une partie du tronc avec une matière très-visqueuse, et entrautres, avec l'espece de goudron, résidu de la distillation du charbon de terre, ou du charbon de bois. On obtient à peu près le même effet en mettaut une certaine quantité de cendre ou de matière puivéniente au pied de l'arbre, mais le goudron est meilleur, parce qu'il arrête aussi la marche de plusieurs autres animaux nuisibles.

Les espèces d'hélices paroissent être excessivement nombreuses dans la nature : long-temps elles ont été assez négligées par les conchyliologistes, parce que, en général, elles ne présentent rien de bien remarquable sous le rapport de la torme et des couleurs, et que d'ailleurs les marins, qui requeillent les coquilles pour nos collections, s'éloignant ordinairement assez peu des bords de la mer, n'en rapportoient oue fort rarement : mais depuis qu'il s'est fait des voyages spéciaux d'histoire naturelle, que les continens ont été exploités, et surtout depuis la distinction précisée que les géologues ont faite des terrains d'eau douce, ou des attérissemens méditerranéens, on a eu un bien plus grand besoin d'étudier les hélices, et on les a recueillics avec beaucoup plus de soin : mais aussi , il est résulté de cette grande accumulation d'espèces une bien plus grande difficulté de caractériser le genre qui doit les contenir, et de les distinguer entre elles. En effet, s'il est certain que les animaux n'offrent réellement aucunes différences génériques, ou d'une valeur un peu importante, il ne l'est pas moins qu'il est possible de trouver dans la coquille presque toutes les formes possibles, ou au moins un très-grand nombre de celles que l'on retrouve dans d'autres groupes de familles de mollusques, et dont on a fait des genres distincts, sans avoir égard à la forme de l'animal: faudra-t-il done établir tous ces genres, ou s'en tenir à ce que Linnæus a fait? Certainement il étoit impossible d'en rester

20.

au point où Gmelin étoit lorsqu'il a caractérisé les espèces de ce genre, puisque dans les deux cent cinquante-deux espèces qu'il partage en six sections, d'après la forme générale de la coquille, l'existence d'une carène ou d'un ombilie, il confond des animaux extrêmement différens sous le rapport de l'organisation et, par conséquent, sous celui des mœurs et des habitudes; et, ce qu'il y a de remarquable, c'est que les especes du même genre naturel sont quelquefois partagées dans des sections différentes. On peut donc hardiment assurer qu'il a gaté ce qu'avoient fait Adanson et Muller, qui avoient établi plusieurs genres bien caractérisés avec des espèces confondues sous le nom d'hélice. Bruguières, dans l'Enevelopédie méthodique, et surtout M. de Lamarck, adopterent ces différens genres qui furent confirmés par l'anatomie plus ou moins détaillée que M. G. Cuvier donna des espèces principales. Draparnaud, dans son Histoire naturelle des Mollusques terrestres et fluviatiles de France, établit encore quelques genres nouveaux qui furent généralement adoptés. Enfin M. Denys de Montfort, ne considérant absolument que les coquilles qui différent si fort dans les hélices, propose encore un bien plus grand nombre de coupes génériques, que plusieurs 200logistes étrangers ont admis, de telle sorte que le genre Helin de Gmelin est, dans ce dernier conchylislogiste, partagé en trente-deux genres qui sont, en les subdivisant par familles: 1.º dans celle des eyclostomes, les genres Cyclostome, Cyclophore, Paludine et Valvaire; 2.º dans celle des ellipsostemes, qui est fort rapprochée de la précèdente, les genres Ampullaire . Mélanie et Janthine ; 3.º dans les pulmonés à deux tentacules contractiles, les genres Lymnée, Radix et Planarbe; 4.º dans les nulmonés à deux tentaquies rétractiles. Scarahæus et Carychium; 5.º enfin dans les véritables hélices ou pulmonés à quatre tentacules contractiles, les genres Bulime, Ambrette, Agathine, Ruban, Polyphême, Vertigo, Clausilie, Maillot, Ibere, Zouite, Straparolle, Acave, Capraire, Polyodonte, Cépole et Tomogère, auxquels il faut joindre les gewres Bulimule, Grenaille et Hélicelle, établis depuis. Dans l'établissement de ces genres, tant qu'on a eu egard, non pas seulement à la coquille, mais essentiellement à l'animal, les subdivisions qu'on a successivement proposées sont véritablement bonnes, et out été presque généralement adoptées; mais il n'en est pas de même des autres, c'est-à-dire, des genres qui ne reposent que sur la considération de la coquille. Plusieurs zoologistes n'en admettent qu'un très-petit nombre; et ils refusent, par exemple, presque tous ceux que M. Denvs de Montfort a établis dans le genre Helix, tel que Draparnaud l'a circonscrit. M. de Férussac, qui s'est occupé plus spécialement des animaux mollusques terrestres et fluviatiles, et qui publie sur leur histoire un ouvrage vraiment remarquable par la beauté et l'exactitude des figures, va plus loin, du moins en apparence: car, sauf les genres des quatre premières familles que nous avons indiqués plus haut, il veut qu'aucun des autres ne soit admis, et qu'ils soient réunis sous le nom générique d'Helix : mais je répète que ce n'est qu'en apparence, parce qu'en proposant des coupes sous-génériques auxquelles il donne des dénominations et des caractères particuliers, il rentre tout-à-sait dans la manière de voir de M. Denys de Montfort, qu'il a même peut-être encore exagérée : car il est évident que lorsqu'on voudra indiquer une espèce de coquille de son grand genre Helix, on citera de préférence la subdivision générique à laquelle elle appartiendra, et par conséquent la dénomination qu'il lui a assignée. Mais, comme M. de Férussac est bien certainement l'auteur qui a le plus complétement étudié les espèces excessivement nombreuses de co genre, et qu'il est le seul surtout qui les ait fait figurer avec soin, sous toutes les faces et dans leurs différentes variétés, il est évident qu'il devra par la suite être cité de préférence à tout autre conchyliologiste; c'est pourquoi nous allons exposer la méthode de classification de son genre Hélice. Draparnaud, n'avant à décrire que les espèces de France, qui ne sont qu'au nombre de soixante environ, et admettant comme de véritables genres les ambrettes, les bulimes, les clausilies et les maillots, a subdivisé ses véritables hélices en petites sections, d'après la forme générale conique, globuleuse, subdéprimée et aplatie de la coquille; les trois premières sont ensuite subdivisées, suivant que la coquille est ombiliquée, perforée ou imperforée : quant à la dernière, elle est partagée en trois divisions, d'après la considération du péristome ou du bord de l'ouverture qui est réfléchi, bordé, ou simple et

tranchant. Cette disposition des hélices, quoique assez artificielle, facilite cependant beaucoup la distribution, et, par conséquent, la connoissance des espèces; mais elle est bornée à celles de France. M. Denys de Montfort a voulu nécessairement comprendre dans ses coupes génériques toutes les espèces connues au moment où il écrivoit; mais il a beaucoup moins égard à la forme générale de la coquille, et n'envisage guère que l'existeuce de l'ombilic, la carene de la spire et la forme de l'ouverture tranchante ou rebordée, dentée ou non : ct, comme il ne cite qu'une seule espèce pour chaque genre, il est bien loin d'avoir autant contribué à une meilleure distribution des espèces que Draparnaud. Mais M. de Férussac, en employant, à peu de chose près, les mêmes considérations que celui-ci, avec cette différence, comme nous l'avons fait observer plus haut, qu'il fait rentrer dans son genre Helix toutes les subdivisions qu'on en avoit séparées, est arrivé à en comprendre toutes les espèces dans une table synoptique que nous allons donner, après en avoir exposé les bases. Il considère d'abord , comme l'avoit indiqué Draparnaud , l'animal et la coquille, et la proportion relative de l'un à l'autre, ce qui établit un rapprochement avec les pulmonés à quatre tentacules, qui sont nus ou presque nus; c'est là-dessus qu'est établic la première subdivision en espèces redundantes, c'està-dire, dont l'animal est très-gros pour sa coquille, au point de ne pouvoir que difficilement rentrer dedans; et les espèces inclusæ, qui offrent une disposition contraire. Il prend ensuite, dans chacune de ces coupes premières, en considération la forme générale de la coquille, suivant que la spire s'enroule plus ou moins dans le sens horizontal ou vertical : c'est ce qu'il nomme helices volutatæ dans le premier cas, ou hélicoïdes, et helices evolutatæ, ou cokloïdes dans le second. C'est de cette considération secondaire que sont tirécs les dénominations de ce qu'il nomme sous-genres, qui ne correspondent même pas toujours aux genres de Draparnaud et de MM. Denys de Montfort et de Lamarck, quoiqu'ils soient établis sur les mêmes caractères, à très-peu de chose près, que ces auteurs ont employés, c'est à-dire, sur l'existence ou non d'un ombilic, d'une carene plus ou moins évidente, d'un bourrelet et de dents au péristome , qui peut être

# HEL 421

tranchent. Cette disposition des hélices : quaique assez artifi-

Aplostomes.
Lamelles.
Lamelles.
Canalicules.
Marginées.
Lomastomes.
Aplostomes.
Rubaïs.
Rubaïs.
Rubaïs.
Styloïdes.
Tourelles.
Ombiliqués.
Perforées.
Bulimées.
Hélictères.
Stomoïdes.
Onatostomes.
Maillots.
Grenailles.
Papoïdes.

Anomales.

continu ou discontinu; et enfin sur la forme et la manière dont se termine la columelle. Ainsi, tous les sous-genres qu'i appartiennent aux espèces hélicoides ont une dénomination formée du mot helico, réunie à un autre qui indique un caractère plus secondaire, tandis que, pour les sous-genres des espèces cokloïdes, leurs noms commencent toujours par le mot coklo; enfin chaque sous-genre est encore subdivisé en petites familles qui correspondent ordinairement aux genres des auteurs précédens, mais qui ne sont distinguées que par des épithètes. Quoique tout cet échafandage soit évidemment artificiel, comme se plait à l'avouer son auteur, s'il est vrai qu'il permette une distribution des espèces de manière à les faire plus aisément reconnuitre, il devra être adopté, au moins provisoirement, jusqu'à ce que l'étude définitive des animaux confirme ou détruise ce premier apercu : toujours est-il que. comme cette distribution renferme toutes les espèces connues, c'est celle que nous avons dû adopter; nous allons en donner le tableau, et nous ferons ensuite connoître une ou deux espèces de chaque section, en insistant davantage sur celles d'Europe, et surtout de France, car il nous seroit inpossible de les faire connoitre toutes,

## Sous-genre Hámcogène, Helicogena.

- Les Columellécs, columellatæ. Espèces dont la columelle est solide et torse.
- 1. L'Háuce Natroline: Heliz naticoides, Chemm; de Férussee, pl. 11, fig. 17. Coquille subglobuleuse, un peu ventrue, mince, finement striée, d'une conleur uniforme, d'un brun verdâtre en dessus; l'ouverture grande, à bords presque tranchans; la columelle évidée intérieurement.
- L'animal, d'une couleur grishtre, peu foncée, est fort grosaussi est-il contenu difficilement dans sa coquille, et son épiphragme est-il bombé en dehors. Il est très-bardi et craint beaucoup le 'roid : il s'enfonce de bonne heure dans la terre où il passe, dit Draparnaud, dix mois de l'année. De toutes les espèces d'hélices qu'on mange, il paroit que c'est celle dont la chair a le meilleur goût, et est moins indigestible. On la trouve dans la France méridionale, où elle est nommée Lapada, ainsi que dans les iles et sur les côtes de la Méditerranée.

2. L'Háster rangs: Heix pieta, Linn.; de Férusse, pl. 12, 3 et 14, tout entières pour ses nombreuses variétés. Espèce dont la formé a beaucoup de rapports avec celle de la précédente, c'est-à-dire, qui est un pen globuleuse, renfleç l'ouverture est cependant moins grande proportionnellement. Lit couleur est extrémement variable; le fond peut être d'un gris cendré, rose ou couleur de soufire, avec une bande braue plus ou moins étroite, décurrente de la pointe de la spire au bord de l'ouverture. Elle vit en Italie, d'après Gmelin. M. de Férusse dit qu'on n'est pas certain de sa patrie, et indique la Chine.

5. L'Hástor setanostone: Helix melanastomá, Draparn., Hist. nat. des Mollas. terteset. et fluv., pl. 5, fig. 24, Coquille globuleuse; ventrue, épaise, solide, large, grossièrement striée, d'un gris fauve, souvent avec une hande plus colorée sur la moité des tours de spire, le dernier beaucoup plus grand que les autres. Le péristome ordinairement simple; l'intérieur de l'ouverture de couleur de café. L'animal est épais et lourd la partie antérieure du corps est marquée de trois bandes blanchâtres, longitudinales; son epiphragme est assex mince.

Elle se trouve dans le midi de la France, à Marseille, dans les champs, au pied des amandiers; elle y est connuc sous le nom de terrassan. On la mange.

- 4. L'Hésics νε LA JAMAQUE: Heliz jamaicessis, Gmel.; de Fér., pl. 14, fig. 6, 7, 8, 9. Coquille encore un peu globaleuse, mais plus épaisse, d'un pouce et demi de large, brune, fusciée de blanc; la spire obtuse; le péristome en hourrelet. Ellé vient de 13 Jamaïque.
- 5. L'Hátter constr ne enasseur. Helir cornu militare, Linn., Gmel.; de Fèr., pl. 1.5, fig. 5, 6, 7, Grosse et helle coquille, subdéprimée, et un peu carénée, dont le péristome est retroussé en bourrelet, avec une exevavation sensible à la termainajon de la columelle. Couleur blanche, sous un épiderme brun; l'ouverture rousse. De l'Inde. Elle s'éloigne déjà beaucoup des deux premières. On ignore su juste sa patrie.
  - \*\* Les Acaves, Acavæ; sous-genre Acave. (Den. de Monts.) Éspèces dont l'ombilic est entièrement couvert par une sorte d'épanouissement de la columelle.
    - 6. L'HELICE CHAGRINEB : Helix aspersa, Linn.; Gmel.; vul-

gairement la Jasansiant, de Fér., ph. 18 et 19, tout entière pour les variétés de couleur et les monstruoités. Dans cette espèce, malibeureusement trop commune dans nos jardins, la coquille est globuleuse, à tours de spire bien arrondis; la surface estragueuse; le fond de la couleur est d'un jaune quelquefois fauve, et d'autres fois plus foncé, traversé par quatre Jarges bandes brunes, décurrences de laspire à l'ouverture, dont le péristome est blanc et évasé en dehors. Ces bandes sont souvent mal marquées et interrompues. La couleur de l'animal est d'un vert noitètre en dessus, et plus clair en dessous. Elle est très-commune dans toutes les parties de la France, en Italie, etc. Elle est quelquefois gauche et scalaire.

7. L'Hance svivarious : Helix sylvatica , Drap. : de Fér., pl. 50, fg. 4, 9. Coquille globileuse, asser mince et légère ; ordinairement blanche en dessus, et jaunàtre en dessous, et resche par des bandes brunes ou fauves, variables en nombre, et dont la supérieure est quelquefois comme frangée. Le péristome, elargi, excavé et à bord tranchant, est de couleur violette, ains que la callosité de l'ombilic. Asset commune dans la France septentrionale, mais souvent confondue avec la suivante dont elle différe principalement, parce que l'ouverture est moins déprimée, et que le bord columellaire offre une saillie moins sensible.

8. L'Hática Návolala: Helix nemoralis, Linn.; de Fér., pl. 33 et 34, tout entière; vulgairement la Luvaix. Espèce assex voisine de la précédente dont elle ne diffère peut-être que parce que le péristome et la callosité de l'ombilic soat d'un brun très-foncé, ainsi que la partie de la spire qui modifie l'ouverture; du reste, le fond de la couleur est également jaune, quelquefois sans aucune bande, mais le plus souvent nord d'un nombre de bandes brunes, varishles depuis une jusqu'à cinq. On en trouve dont le fond de la couleur est au contraire couleur de chair, ou qui sont toutes rousses, ou enfin d'un brun ussez foncé. Quand elle est blanche, c'est qu'elle a perdu son épiderme, et qu'elle est morte depuis fort longtems.

Elle se trouve dans les champs, les jardins et les forêts.

9. L'HELICE DES JARDINS : Helix hortensis, Muller; de Fér., pl. 34, tout entière. C'est encore une espèce extrêmement voi-

sine des précédentes, et qui n'en diffère guère que paree que le péristome est blanc; car la disposition générale des couleurs, et même leur excessive variation, sont tout-à-fait les mêmes. Il paroit cependant qu'elle est en général plus petite, et que la spire est un peu moins élevée. On la trouve dans les mêmes lieux que la précédenté.

10. L'Histor versavourse: Helix vermiculata, Mull., Drap., pl. 6, fig. 7, 8. Coquille encore très-rapprochée des précédentes, mais un peu-plus globuleuse, plus épaisse, dont la superficie est un peu chagrinée, et qui offre au bord columellaire un rensilement plus sensible. La couleur est d'un gris plus ou moins fauve, parsemée de points blancs, avec des bandes brunes, dont les supérieures sont asser ordinairement décomposées. Le péristome est blanc. Elle habite les jardins, les vignes. On la mange.

\*\*\* Les Persorées, Perforatæ, ou espèces d'hélices dont la coquille est plus ou moins globuleuse, et dont l'ombilic est un peu à découvert, enfente derrière l'épanouissement de la columelle.

11. L'HÉLICE VICENZONNE: Heliz pomatia, Linn; de Fèr, pl. 21, tout entière; et pour l'animal, pl. 24, fig. 1. Coquille globuleuse, ventrue, assez solide, marquée de stries transversales, irrégulières, de coulcur roussâtre, avec des bandes couvent presque effacées de la même coulcur plus foncée. Le péristome un peu épaissi, à peine évasé, et quelquefois d'un brun violet.

L'animal est fort gros, d'un gris jaunâtre, et couvert d'un grand nombre de tubercules alongés, irréguliers.

On trouve des individus gauches et des coquilles scalaires dans cette espècie.

Elle est commune dans la partie septentrionale de l'Europe: aux environs de Paris on la rencontre communément dans les vignes. On la mange, et surtout on l'emplore pour faire des bouillons visqueux. C'est elle que l'on trouve dans les marchés.

12. L'Háuce nuanysse: Heliz ligata, Mull, de l'êr., pl. 20, fg. 1, 4. Subglobuleuse, un peu ovale, d'un pouce et demd ou environ de long; ouverture ovale; péristome obtus, mais non réfléchi. Couleur blanche, avec cinq bandes brunes. L'ombilic paroir in être gaire visible. Elle vient d'Italie.

· 13. L'HELICE CEINTE: Helix eineta, Mull.; de Fer., pl. 20,

- 7, 3. Beaucoup de rapports avec la précédente, dont 'elle ne diffère gabre que parce qu'elle est plus grosse, et que la spire est proportionnellement un peu plus grande, et enfin que le péristome est de la même couleur que les bandes. Elle vient également d'Italie.
- 16. L'Hánce roaravar: Ileliz arbastorum, Linna, ide Fér., pl. 27, fig. 5 et 6, et pl. 29, fig. 1, 5. Coquille véirtablement globuleuse, solide, à tours de spire nombreux, et indiquant une trace de carène; l'ouverture assez petite, suborbiculaire, bordée par un bourrelet réfléchi de couleur blanche; le reste de la coquille étant ordinairement brun verdâtre, avec de petites taches jauces; une bande brune sur la trace de la carène. Dans les haies et les arbustes de l'Europe septentrionale.

Il paroît qu'elle offre quelques variétés de couleur : aiusi quelquefois la bande brune est presque nulle. M. de Férussac en figure un individu gauche et un autre dont la spire étoit subscaluire.

15. L'Hétuer PORCELAINE: Helix candidissima, Draparn.; de Fér., pl. 27, fig. 9, 12. Jolic espèce, asser semblable à la précédente pour la forue générale, mais encore plus globuleuse, plus solide; la spire plus bombée et parfaitement blanche. Le péristoue est simple, obtus, et à peine évasé. L'animal, noirâtre, asser tentaeules généralement plus courts

que les autres espèces.

On la trouve en Provence et dans le Comtat, dans les champs et sur la tige des planches sèches.

\*\*\* Les Déprimées, Depressæ, ou imperforées. Espèces déprimées, et dont l'ombilic est rempli.

16. L'HÉLICE LACTÉE: Helix lactea, Linn.; Gmel., d'après Muller; Chemm., Conch., 9, f. 1161. Déprimée, imperforée; de couleurgrise ponetuée de blane; l'ouverture d'un brun sanguinolent et rebordée. Espague, Portugal, et la Jamaïque?

L'Hautes russés; Heliz plieala, Lamek., planch, du Dictionn., Ellipsost., fig. 1 a. b. Coquille sasce déprimée, d'une couleur uniformé brune jaunatre, avec des stries transverses tellement saillantes, qu'elles forment des espèces de plis. L'ouverturetrès-modifiee par l'avant-dernier tour de spire, et fortement rebordée. La patrie de cette espèce m'est inconnue. 17. L'Hhite viersidre, Helir splendide, Draparn., Mollusq. de Fr., pl. 6, fig. 9, 11. Coquille subdéprimée, lisse, luisante, mince, fort légare, et presque transparente, avec un petit enfoncement à la place de l'ombilic. L'ouverture presque arrondie, plus haute que large, à bords tranchaus, avec un petit bourrelet blanc intérieur. Couleur blanche, avec uneà cinq bandes brunes ou fauves, quelquefois un peu décomposée, Françe mérdidonale.

Sous-genre Hèlicodonte; Helicodonta, c'est-à-dire, espèces dont la coquille, plus ou moins globuleuse ou déprimée, a l'ouverture garnie de dents.

## \* Personées, Personatæ.

18. L'Haure enisace: Helix personata, Lamarck; Helix ingomonatomo, Linn.; Draparn., 1.c., pl. 7, fig. 26. Pelix icoquiulle déprimée, à spire un peu saillante, couverte d'une asset grande quantité de poils caduques; l'ouverture subtriangulaire, tombante et rétrécie par un péristome bordé et garni de dents à l'intérieur; couleur uniforme et cornée. Elle est commune en Alsace et aux euvirons d'Arbois. Gmelin ajoute qu'elle se trouve aussi en Thuringe et en Virginie, ce qui est plus douteux.

19. L'Hésice Planosas: Heliz obvolute, Muller; Heliz holostricea, Linn.; Gmel.; Draparn., l. c., pl. 7, fig. 27, 28, 29;
Ja Vllourisc anougher planoguante, de Cooffroy. Petite coquille
un pru plus grande que la précédente, de la même couleur,
galement hérissée de poils caduques, du moins dans la jeunesse, mais qui en diffère en eq qu'elle est entièrement deprimée, la spire étant plus concave que saillante; l'ouverture
aussi à peu près la même forme, avec ectte diffèrence qu'elle
n'est pas rétrécie par des dents. Elle a d'ailleurs un ombilio
très-ouvert.

Il paroit qu'on la trouve dans toute la France, en Allemagne, en Suisse, etc.

### \* Lamellées, Lamellatæ.

20. L'HÉLICE CARABINÉE; Heliz carabinata, de Fér. Cette espèce, nouvellement introduite par M. de Férussac, a été observée par lui dans la Collection de M. de La Tour; elle n'est pas encore figurée. On ignore sa patrie.

### \*\*\* Maxillées . Maxillatæ.

21. L'Hésice Emperator; Helix imperator; Den. de Montf., t. 2, pl. 154. Grosse et belle coquille, assez déprimée, subcarénée, ombiliquée, de couleur blanche, avec des stries d'accroissement très-marquées, et dont l'ouverture, un peu ton-bante et subcarrée, est rétrécie dans tout es acirconférence par six à sept dents très-fortes et très-saillantes. Le péristome rentlé en bourrelet épais. De l'Inde. C'est le type du genre Pouvoooxex, de M. Denys de Montfort.

## \*\*\* Anostomes, anastomatæ.

22. L'Hézica sincassis : Heliz ringens, Linn.; Gmelin; Leach, Mélanges de Zoolog, tom. 2, pl. 107. C'est une coquille asses singulière, en ce que l'ouverture arrondie, à péristome subcontinu est denté, est retournée vers le doss de la spire, Du reste, celle-ci est déprimée et non ombiliquée. La couleur générale est d'un blano laiteux, avec des bandes étroites, orangées, décurrentes dans le sens de la spire; des taches de la même couleur en dessous. C'est une coquille rare des Indes orientales. Le nombre des dents de l'ouverture paroit beaucoup varier. C'est le type du genre Toxockaz de M. Denys de Monifort. Elle est figurée dans les planches de ce Dictionnaire, sous le nom de Toxockaz béraixé.

\*\*\*\* Imprimées, impressæ. (G. CEPOLE, Den. de Montf.)

25. L'Hétice miserrée: Helir bidentata, Linn.; Gmel.; Chemm., Conch., t. 22, fig. 1052, a B. Coquille pyramidale, subcarénée, finement striée et ornée de bandes; le périsiome réfléchi et garni intéricurement de deux denis. On dit que cette espèce a été trouvée dans le jardin de botanique de Strasbourg, Draparnaud n'en parle pas.

24. L'Histore surantés: Helir impressa, Lainck., Nicolson, Histoire de Saint-Domingue, tab. 3, fig. 9. Le Cérole de Nicolson, de M. Denis de Monifort. Coquille globuleuse, subcarénée, de couleur brun foncé, avec une bande lactescente dans toute la apire; le péristome bordé, avec une denta ub bord gauche; un pli ou une impression au dos et vers le bord de la coquille, formant une autre saillie intérieure. De l'île de Saint-Domingue,

Sous-genre Hélicigone. Espèces dont la coquille est carénée.

\* Les Carocolles, Carocolla, (Den, de Monts.)

25. L'HÉLICE CAROCOLLE : Helix carocolla, Linn.; Gmel.; Lister .. tab. 63, fig. 61; vulgairement l'ŒIL DE BOUC, la FAUSSE LAMPE, le Canocotte. Coquille assez grosse, quelquefois de deux pouces de diamètre, à spire déprimée ou surbaissée, composée d'un grand nombre de tours; carénée; l'ouverture subanguleuse bordée par un péristame renflé en bourrelet et blanc. Tout le reste de la conville ordinairement d'un brun de chocolat: l'ombilic est caché. On trouve des individus chez lesquels la teinte générale est plus claire, et où la carène est blanchâtre. C'est une coquille de l'Inde.

### \*\* Les Tourbillons, Vortices, genre Vortex. (Ocken.)

26. L'HELICE LAMPE : Helix lapicida, Linn.; Draparn., pl. 7, fig. 33, 37; vulgairement la Lampe. Petite coquille d'un brun assez foncé, ou quelquefois grise, avec des taches longitudinales d'un brun obscur, très-déprimée, fortement carénée, ombiliquée; l'ouverture subanguleuse; à péristome continu, large et évasé. L'animal est noiratre. Elle se trouve sous les pierres, sur les rochers, dans toute l'Europe.

27. L'HÉLICE MARGINÉE : Helix marginata, Linn.; Gmel., d'après Muller. C'est le CAROCOLLE A BANDES des Planches de ce . Dictionn., Ellipsost., fig. 3 a. b. Coquille de neuf lignes de diamètre, convexe en dessus, un peu plane en dessous, subombiliquée, striée obliquement; blanche, avec deux ou trois bandes brunes réduites à une près de l'ouverture, qui est transversale, subtriangulaire et à péristome rebordé. Patrie inconnue.

### Sous-genre Hélicelle, Helicelle, (Lamarck.)

### \* Lomastomes . Lomastoma.

28. L'HÉLICE CORNÉE; Helix cornea, Drap., pl. 8, fig. 1, 2, 3. Coquille transparente, déprimée, mais à peine carénée, un peu plus convexe en dessous qu'en dessus, avec un ombilic médiocrement évasé; l'ouverture ovale, oblongue; le péristome blanc, réfléchi, presque continu. Couleur de corne, avce une bande d'un brun rougeatre, décurrente, et, vers le bord, l'origine de deux autres. L'animal est brun : il se trouve en France aux environs de Castelnau. Il ne faut pas rapporter à cette espèce l'helix cornea de Gmelin, qui est une espèce de planorbe.

29. L'Hátice μισκονκε i Heliz pulchella, Mull. j Drapara, pl. 7, flg. 30, 54, 13 Perurs sursán de Geoffroy. Très-petite espèce, d'une à deux ligues de diamètre, déprimée, très-ombiliquée, de couleur blanche ou cendrée, garnie de côtes sailantes espacées, reste des péristomes auccessifs, mais ne provenant que de l'épiderane. Péristome entièrement continu, circulaire, épais, réfléche i et blanc.

Très-commune sous les mousses dans toute l'Europe.

L'Hauce pas Prafavas; Heliz pyrenciea, Drap., l. c., pl. 13, fg. 7. Coquille très-rapprochée de l'hélice cornée, presque complétement planorbique, cornée, lisse, luisante, à peine carénée; ouverture ovale; le péristome réféchi, un peu épaissi, blanc, et trés-évidemment discontiau; couleur générale verdètre, sans bande brune.

Cette espèce a été trouvée à Prats de Mello, dans les Pyrénées, d'après Draparnaud,

L'Hauce a rowa: Helizzonaria, Linn.; Gmel., d'après Mull.; Chemm., Conch., 9, 1.159., I. 1183-1189. Coquille assez mince, déprimée, planorbique, suberarfnée, assez fortement striée; l'ouverture grande, oblique, à péristome évasé ou rédéchi, bordé et de couleur blanche; ombilic profond et ouvert; couleur d'un blanc sale, ou couleur de chair, avec une bande longitudinale d'un brun foncé, décurrente; quelquefois elle est d'une seule couleur blanchaire, jaunâtre ou couleur de chair pâle, ctd'autres fois elle offre de deux à six bandes brunes, dont les supérieures sont quelquefois dégomposées. Il y en a une variété dont la spire est moins déprimée.

Cette espèce paroit n'exister que dans les parties méridionales de l'Europe et dans les pays élevés, dans les Alpes, et peutêtre dans les Pyrénées. Muller dit qu'on la trouve aussi dans la Barbarie.

L'Hâtice ne Quisirea; Heliz quimperiana, de Féruss; Histi, nat. des Moll. terr. et Buv., pl. 66, fig. 2. Espèce rapprochée de l'hélice planorbe pour la forme et la disposition de la spire, earoulée absolument dans le même plan, la partie supérieure étant plutôt exavée que saillante, mais beaucoup plus mince, plus fragile, avec les strics d'accroisement bien marquées; l'ombilic très-profond, presque cylindrique, quoique large; l'ouverture semi-lunaire; le péristome élargi, plat, blanc, subtranchant à son bord externe et blanchâtre: couleur générale d'un brun de corne haste foncé, avec deux ou trois cercles blancs, provenant probablement d'ancieas péristomes, à différens points de la longueur de la spire.

L'animal a les tentacules longs et grêles; il porte sa coquille très en arrière; et, à travers ses parois, on voit un assez grand nombre de taches noires sur la peau intérieure.

Cette espèce se trouve en France, aux environs de Quimper. L'Hátuce bandeurrs; Heitz fueiola, Draparn, l. c., pl. 6, fig. 22. Espèce qui parolt voisine de l'hélice cornée, puisqu'elle est également déprimée, striée, asser lisse ou uiusante, à peine carénée, un peu plus convexe en dessous qu'en dessus, le sommet étant également an peu reigvé; elle est également de couleur de corne, avec une hande brune décurrente; mais elle en diffère, parce que l'ouverture est un peu triangulaire, et parce que le péristome est garni d'un bourrelet à peine blanc et un peu sinueux; que par consequent il n'est pas réfléchi, et enfin qu'il est bien loin d'être subcontinu : l'ombilic est également profond et cylindrique.

Elle a été trouvée aux environs de La Rochelle.

## \*\* Aplostomes , Aplostoma.

50. L'Histic ristos' "Helix algira, Lian.; Helix agophiolms, Gmel.; Drapann, A. c., pl. 7, fig. 38; vulgistement le Faux am de note. Asset grosse coquille fort déprimée ou planobique, un peu convexe en dessus, et concave en dessus, trè-fortement ombiliquée, subcordée, quant elle est jeune; de couleur jaunâtre ou verdâtre; l'ouverture seminaire, à hords tranchaux. L'animal est d'un gris d'ardoise; les tentacules supérieurs sont fort longs. Il paroit que les organes de la génération offrent quelque différence d'avec ce qui a lieu dans l'hélée vigneronne, du moins pour la verge et le dard. Ils'accouple ordinairement en automne, ne forme pas d'épiphragme, et se cache sous les feuilles môttes ou dans des excavations. Il paroit que sa bave est trêt-abondante, mais qu'elle set trêt-abondante, mais qu'elle set trêt-abondante.

Cette espace est très-commune dans la France méridionale; dans les jardins, les champs, les bois, etc. Ginelin dit en Barbarie, dans l'Inde et dans l'Amérique méridionale.

31. L'HELUE DES CELLERS: Heliz cellaria, Comela, d'laprès Muller; Schroeter, Coq. terrest., t. 2, fig. 26. Caquille très-glabre, pellucide, du diamètre de trois fignes et demie, deprimée, convexe en dessous, jaunaître en dessus, et lactescente en dessous, avec un læge ombilià. L'amimal est blanc et un peu transparent.

Elle est commune dans la Thuringe et plans les celliers du Danemarck.

# \*\*\* Hygromanes , Hygromanæ.

53. L'Héauxe menneusée; Helix carthasianella, Drap., L. c., pl. 6, fg. 53-52. Coquitle subdéprimée, asser mince, et cependant solide, transparenté lisse, avec une apparence de carène, produite par une ligne d'un blanc de lait; qui suit les tours de la spire; l'ouverture demi-ovale; le 'péristome tranchant, un peu évasé, avec un bourrelet-blanchatre intérieurement. Omblié asser peu ouvert : coulteur générale blanchatre, brune vers le péristome, et plus blauche en dehors, à l'endroit du bourrelet.

L'animal pale est légèrement tacheté de noir, ce qui s'apercoit à travers la coquille.

Très-commune dans les champs et les jardins de la France

méridionale.

55. L'Hister nouvress: Helix incarnata, Mulli, Drap., l. c., pl. 6, fig. 30. C'est une capèce assex voisine de la précédente par la forme générale; elle est globuleuse, subdéprimére, asséx solide, transparente; d'une couleur de corne claire ou de chair, un peu carénce, avec une ligne blanchâter qui suit la carène. A la loupe, sa surface parott comme finement guillochée par des sitries spirales condulées; la couleur du périshence si intérieurement plus rougeâtre, et il est peut-être plus réfléchi. Elle habite dans les forêts.

34. L'Halice chartable: Helix carthusiana; Muller; Drap., 4. c., pl. 6, fig. 35. C'est encore une espèce sisser rapprochée des deux précédentes, mais qui est un peu moins bombée que l'hélice douteuse, et plus que la bimargimée; l'ouverture est semi-lúnaire, moins alongée et plus arrondie que dans celle-cí. L'ombilic est plus ouvert; enfiu, le péristome est blanchâtre en dedans, et nom-brun; la bande blanchâtre à peine visible. Elle se trouve dans les channss.

33. THáthe classics; Helix glabella, Drap., l. c., pl. 7, fig. 6. Espèce beautoin plus petite que la précédente, dont elle est requendant fort raprochée; elle est requendant fort raprochée; clae tipus colorée, carénée, et la bandé blanchâtre de la carène est plus marquée; l'ouverture est plus arrondie, et le bourrelet blanchâtre intérieur moiss marquée et que lauréeis auf.

Elle se trouve aux environs de Lyon, etc. ... 42

L'Haire movereus: Helix fruiteum, Mull.; Helix terretrit, Linn.; Guiel.; Draparn., I. c., pl. 5, f. 16-17. Coquille globuleuse, jastis mince pour être transparentes: l'ouverture ronde; le périsione très-évasé, as-peu épaissi et garni d'un bourrelet inteléquer, l'oushile large et très-profond : couleur ordinairement toute blanches, quedquefois avec une bande rougeatre ou variée de brun et de rougeatre, ou enfin cornée, avec une légère teinte roue. L'animal varie aussi de couleurs: il est le plus souvent jaunâtre, soufré je qui se voit même à travers la coquille, Della Bressen.

L'Haues ucuens; Helis lucida, Draparra, Le., pl. 8, fig. 33-112. Très-petite, capteg subdéprimée, lisse, luisante, mince, tripasparente, de couleur de corne brune; ouverture médiorre, demi-oyale, aegai-lucaire, à péristome tranchant; l'ombilie fort ouvert.

L'animal, qui est noir et gris, habité les lieux humides et marécageux : c'est l'helix nitida de Muller, suivant les observations de M. de Férussac.

L'Hauce matlante: Helix oristallina, Mull.; Draparn., 1.c., pl. 8, fig. 15-17. Espèce quelque lois encore plus petitie que la précédente, car, elle varie assenpour la grandeur; encore plus comprimée ou aplatie, très-mince, très-fragile, très-transparente et très-brillante; couleur blanche un peu vendatre; ouverture semi-lunaire et subdéprimée; le péristome tranchant et un peu rebordé; l'ombilic étroit; a à 5 millimètres.

Quand elle est morte, elle devient d'un blanc mat, Elle habite la France méridionale, à Montpellier; elle existe aussi aux environs d'Angers. L'Hâuce LUSANTE: Heliz nitida, Drapatn.; Heliz cellaria, Mull.; vulgairement la LUSANTE, de Geoffroy; Drapatn.; c., pl. 8, fig. 3-3-5. Espéce plus grande (8 à 13 millimétre), très-aplatie, concave en dessous, convexe en dessus, lisse, mince, transparente; couleur de corne claire en dessus, et d'un blanc de lait un peu verdâtre en dessous. Suture très-marquée; ouverture grande, oblique, à bords tranchans. L'omblite est infundibuliorme. L'animal est grand, d'un gris bleuâtre.

Elle se trouve communément dans toute la France, dans les ieux humides et ombragés.

L'Hétres rimours; Heliz mitidula, Draparo., 1. c., pl. 8, fig.21-22. La plus petite de toutes les hélices luisantes (2 à 3 mil. limétres), également três-aplatie, concave en dessous, et surtout fort rapprochée de la précédente. Elle est cependant noins blanche en dessous. Son ouverture est moins grande, tranchante, moins oblique, et les deux bords se rapprochent davantage. L'ombine est aussi plus évasé. L'animal est d'un gris de perle tachété de points noirs et blance.

Elle se trouve avec la précédente, dont elle n'est peut-être qu'une variété.

L'Hister prexist: Héliz pygmea, Draparn, 1.e., pl. 8, fig. 8-10. Coquille, l'une des plus petites du genre, déprimée, un peu convexe en dessus, finement striée, un peu transparente, de couleur gristite ou brun pâle; l'ouverture arrondie, semi-lunaire; péristome tranchant; ombilé infundibuliforme.

Des environs de Lyon.

L'Haitte sorros: Helis rotandata, Linn., Gmel., d'après Muller; vulgairement le Borrow, Draparn., l.c., pl. 8, fg.47-. Espèce fort petite, déprimée, un peu convexe en dessus, subcarénée, striée; la spire composée de six tours: un grand ombilie infundibuliforme; l'ouverture transverse; le péristome tranchant: couleur générale cornée ou brunâtre, avec des taches plus foncées et assex régulièrement disposées en dessus.

L'animal est noiratre en dessus : les tentacules inférieurs sont très-courts. Cette espèce se trouve dans toute l'Europe, sous les feuilles pourries et le bois mort.

\*\*\*\* Héliomanes, Heliomanes.

L'Hélice striés; Helix striata, Draparn., l. c., pl. 6, fig. 18,

21; le Peur Ruans, de Geoffroy. Coquille de 6 à Bmillimètres, tantôt subglobuleuse et tantôt presque déprimée, atriée transversalement d'une manière assez égale, un peu carénée, le plus souvent blanche over des baudes décurrentes branes, dont une seule, et la plus large, atteint le bord, quelquefois toute blanche; le sommet est cependant toujours brun; l'ouverture arrondie; le péristome évasé et garni intérieurement d'un bourrelet blanc, quelquefois marqué d'une ou deux très-petites dents.

Cette espèce, qui offre un assez grand nombre de variétés, se trouve communément dans toutes les parties de la France, et recherche les lieux secs, rocailleux, le pied des murs, le razon exposé au solcil.

L'Histers wusans: Helis eriectorum, Gmel.; Mull.; Drapara., 1. c., pl. 6, fig. 12; le Ganns Rusan, de Geoffroy. Genéralement plus grande que la précédente, dont elle est fort rapprochée (8 à 10 millimètres); elle est cependant plus déprimée; les stries sont moins sailaintes ; l'omblie est plus ouvert; les deux bords de l'ouverture sont plus près de se toucher, et les traces de la carène du dernier tour sont encore moins sensibles : elle est aussi quelquefois toute blanche.

L'animal est blanchatre, grisatre en dessus.

On la trouve communément dans les mêmes lieux que la précédente, et elle semble rechercher le sol catcaire.

L'Háuce nes cannes : Heliz cespium ; Heliz criectorus, var. a, Mull. Draparn. l. c., pl. 6. flg. 3-4-7. C'est encore une espèce extrêmement voisine des deux précédentes, mais qui est encore un peu plus grande que l'hétie ruban: elle est ordinairement subdéprimée, quelquiefois un peu subglobuleuse : sa coulera ret du reste ou toute blanche eu bien ornée d'une ou plusieurs bandes brunes, dont une seule arrive jusqu'au bord; le péristeme est presque toujours violacé, ainsi que le bourrelet interne : l'ombilic est très-é-vaé.

Des mêmes lieux que le ruban.

L'Hause niouses, Helix neglecie, Drapara, 1. c., pl. 6, fg. 15. Egalement rapproche de l'hélice suban, auriont pour la grandeur; son ombilic est également très-évasé; mais il paroit qu'elle est généralciment plus globuleuse ou moins dé-primée; elle est aussi généralcement blanche ou brunatre, fas-

ciée de brun; mais les bandes qui se prolongent dans l'intérieur sont toujours confondues par de petits traits bruns qui vont de l'une à l'autre, ou interrompues par de petites taches blanches. Le péristome est d'un brun vineux.

Elle offre aussi quelques variétés. On la trouve, dit Draparnaud, à Lauserte et dans le Sorezois.

L'Hauce nes ouvrans: Helir olivétorum, Linn.; Gmel.; Helix incerta, Draparn., l. c., pl. 13, fig. 8-9. Coquille déprimée, et encore semblable, pour la forme, à l'hélice ruban, ordinairement plus bombée, mais qui en différe beaucoup, parce qu'elle est asse mince, lisse, luisante, d'un roux foncé en dessus, et d'un roux pâle, blanchâtre ou bleuâtre en dessous: son emblic est aussi fortement évasé; le péristome paroit toujours étre tranchant, sans bourrelet intérieur.

Cette espèce, que Draparnaud avait reçue de M. de Férussac, se trouve, à ce qu'il paroit, dans la France méridionale, et en Italie. dans les oliveraies.

L'Harce refaste; Helir plebeium, Draparon, l. c., pl. 7, g. 5. Cette espèce commence la série de celles dont la surface est hériasée de poils, malheureusement asset caduques. Elle est aubdéprimée, mince, pellucide, légèrement striée; le dernite tour de spire, un peu caréné, est marqué d'une bande blanche, sur un fond brunâtre; le péristome est brunâtre avec un léger bourrelet intérieur blanc, formant à l'extérieur use bande plus claire que le reste de la coquille : l'ombilic est médiocrement évasé.

Elle est de France, et très-commune aux environs d'Arbois, en Franche-Comté, suivant M. de Férussac.

L'Halles velles; Helix eilloss, Drapara, J. e., pl. 7, fig. 18. Espèce un peu plus grande que la précédente, dont elle diffère surfout parce que la spire est un peu plus déprimée vers le sommet, et plus carénée; les poils sont longs et moins cadues, et l'ombilic est très-ouvert et très-profond; le péristome est moins coloré, et son bourrelet moins marqué.

Elle se trouve dans les montagnes de Savoie.

L'Hélice vurscents : Helix serieca, Mull.; Draparn., l.c., pl.7,fg.16-17,Coquille un peu globuleuse, subdéprimée, mince, transparente, un peu carénée, de couleur de corne claire, et hérissée de longs poils jaunatres récourbés; le péristome simple ou tranchant, quelquesois avec un bourrelet intérieur; l'ombilic très-étroit : 4 à 5 lignes de diamètre.

Commune dans toutes les parties de la France, sur le gazon, dans les jardins.

L'Hástez saus; Hélir conspurente, Draparn., 1. c., pl. 7, fig. 32-5. Bascette espèce, qui est également commune dans les haies de toutes les parties de la France, dans les fentes des murs, la coquille est subdéprimée, marquée de stries servées, inégales, et hérissée de poils déliés, mous, recourbés : loculeur est grise ou roussitre, tachetée de brun ou de fauve; l'ouverture a ses bords tranchans; l'ombile est médiocre.

L'Hástex misnos; Hális hispida, Linn; Gmel.; Draparn, l. c., pl. 7, fig. 20-22; la Visuotras de Geoffroy. Petite espèce encore plus commune que la précédente, également subdéprimée, pellucide, très-minee, cornée, mais tout-l-fait brune et hérissée de poils recourbés blancs, ou de petites lemes luisantes caduques; le péristome, simple, est quelquefois garni d'un bourrelet à l'intérieur.

Commune dans toutes les parties de la France.

L'Hélier AISELEE Héliz allella Linn; D'raparm, l. c., pl. 6, fig. 25-27. Coquille extrémement déprimée, tout-à-fait plateen dessus, convexe en dessous, fortement carénée; les stries d'accroissement trés-visibles; l'ombille très-profond, en entonnoir; ouverture angleuse hémicardiforme; le péristone tranchant, avec un petit bourrelet intérieur; couleur uniforme d'un jaune pâle, avec la carène blanche ou toute blanche, si ce n'est le sommet de la spire, qui est brun.

Elle habite les plages maritimes de la France méridionale,

et, suivant Gmelin, les rochers de l'Europe.

L'Histor sixéasars : Helir elégans, Linn.; Gmel.; Draparn., l. c., pl. 5, fig. 1-2. Espèce extrémement distincte de la précédente, quoique pour l'ensemble des caractères elle en doive étre rapprochée, en ce qu'elle est trochiforme : du reste, elle cat aussi fortement carriée, et la carène se prolonge sur les tours de spire; les stries d'accroissement sont très-sensibles, et l'ouverture de la même forme : elle est blanche, si ce aré en dessous où se trouvent deux ou trois lignes concentriques de points bruns, et au sommet, qui est également brun et obtus. Il y a sussi un petit bourrelet intérieur. Elle est commune dans les champs, sur les plantes sèches.

L'Hatter consque; Helix conica, Draparn., 1. c., pl. 5, fig. 5, 4ct 5. Appartient encore à cette section et se rapproche beaucoup de la précédente : elle en differe cependant en ce qu'elle est moins rigoureusement trochiforme, sa base étaut moins plate, et que les tours de spire sont un peu plus renflés, moins rubanés; la ligne de la carène est cependant encore saillante et détachée de la spire : enfin, l'ouverture est moins déprimée; du reste, l'ombilie, les stries d'accroissement sont les mêmes. Un autre caractère distinctif est une bande brune deurrente sur la spire, et une série de petits points de même couleur qui la suit également. Le sommet est obtus et brun; le péristome, tranchant comme dans toutes les autres espèces de cette section, à aussi un petit bourrelet blanc intérieur.

Elle habite sur les côtes de la Méditerranée.

L'Hâure conoïne; Helix conoidea, Draparn., l. c., pl. 5, fig. 7. Egalement trochiforme, mais un peu plus alongée, et suriout beaucoup moins carénée; aussi l'ouverture est presque ronde: le péristome est tranchant, peut-être sans bourrelet inétrieur. Le sommet est également mousse et brun; les tous de spire arrondis, avec des stries d'accroissement trés-visibles: la couleur générale est blanche, avec une bande brune décurrente; la suture est profonde.

Cette espèce, qui offre quelques variétés sous le rapport de la division des bandes, se trouve, comme les précédentes, sur les côtes sablonneuses de la Méditerranée.

L'Histors Fyransmör : Helix pyramidata, Drapāra, pl. 5, fig. 6. Cette espèce paroit être fort rapprochée de l'hélice conoïde, dont elle ne diffère guère que parce qu'elle est plus grande et moins exactement conique; son ouverture est cependant plus comprimée, et elle est plus ventrue; du reste, le péristome, un peu plus évasé que l'ombilic, est garni d'un bour-relet blanc intérieur; le sommet est obtus, brun; tout le reste clant blanc, avec les striets d'accroissement très-marquées.

Elle se trouve dans les mêmes lieux.

Sous-genre Haucostyle.

\* Aplostomes, Aplostomæ.

L'Hélice ochroleuque; Helix ochroleuca, de Fér., l. c., pl. 3a,

fig. 1. C'est une espèce nouvelle dont on ignore la patrie, et dont le nom indique la couleur d'un blanc roussatre.

#### \*\* Lamellécs . Lamellatæ.

L'Hática śristyla: Helix epistylium, Mull.; Lister., Conch., tab. 67, 1.60. Coquille d'un pouce de diamètre, byaline, striev, subglobuleuxe, un peu plane et lisse en dessous, à sept tours de spire, imperforée; l'ouverture semi-lunaire; le péristome réfléchi et poli. La couleur est toute blanche. Sa patrie est ignorée.

#### \*\*\* Canaliculées, Canaliculate.

L'Hélice unidentée; Helix unidentata, Chemnitz.

## \*\*\*\* Marginées, Marginatæ.

L'HELICE DE STOUDER; Helix stouderiana, de Fér., I. c., pl. 103, fig. 6.

Presque toutes les espèces qui entrent dans la seconde division du genre Heliz, tel que M. de Féruausa le dispose, appartiennent à des genres assez généralement admis, et par conséquent ont été ou seront décrites à l'article de cez genres. Nous croyons cependant, pour compléter le tableau, devoir au moins indiquer le nom d'une espèce pour chaque subdivision, parce qu'alors il tera niét de s'en faire une idée. Pour plus de détails, on devra recourir au nom de genre.

## S. G. COCHLOSTYLE, Cochlostyla.

- \* Lomastomes, Lomastomæ. Helix ventricosa, Chemn.; Bulimus ventricosus, Brug. \*\* Aplantomes. Aslastomæ. Helix undata. Bulimus undatus.
- \*\* Aplostomes, Aplostomee. Helix undata; Bulimus undatus, Brug.

## S. G. COCHLITOME, Cochlitoma.

- \*Ligua, genre Ruban de Denys de Montf.; Helix virginea; Bulimus virgineus, Brug.
- \*\* Achatinæ, genre Agathine, Lamk.; Helix zebra; Bulimus zebra, Brug.

## S. G. COCHLICOPE, Cochlicopa.

\* Polyphema. genre Polyphema, Denys de Montf.; Helix glans, Linn.; Bulimus glans, Brug.

\*\* Styloida, Styloides; Helix calumna, Linn.; Bulimus columna, Brug.

S. G. Cochlicelle, Cochlicella.

\* Turrita; Bulimus decollatus, Brug. et Draparn.

S. G. COCHLOGÈNE, Cochlogena.

\* Umbilicatæ; Helix flammea, Mull.; Linn. Le KAMBEUL d'Adanson.

\*\* Perforatæ; Helix radiata, Linn., Gmel.; Bulimus radiatus, Brug.

\*\*\* Bulima; Helix obscura, montana, Linn., Gmel.; Bulimi Spec., Draparn.

\*\*\*\* Helicteres; Turbo lugubris, Chemn.

\*\*\*\*\* Stomatoides; Voluta auris silenis, Linn.; Gmel.; Bulimi
Sp., Brug.; Auriculæ Spec., Lamk.

\*\*\*\*\*\* Dontostomæ; Auriculæ Spec. , Lamk.; tridens , 4-dens , Draparn.

S. G. COCHLODONTE, Cochlodonta.

\* Pupæ ; dolium , umbilicata , Draparn.

\*\* Cereales, genre Grenalite, G. Cuvier; Pupa sinerea, secole, Drapara.

S. G. COCHLODINE, Cochlodina.

\* Pupoides; Heliz carinula, Linn., Gmel.

\*\* Tracheloides; Turbo cylindricus, Chemn.
\*\*\* Anomales; Pupa fragilis, Draparn.

\*\*\*\* Classilia, genre CLAUSILIE de Draparnaud.

Enfin, je terminerai par une énumération des espèces de France, avec une disposition, d'après l'ensemble des rapports en plusieurs petites sections qui me semblent très-naturelles, mais que je suis bien loin de regarder comme devant former ni genres ni sous-genres, c'est-à-dire, avoir des dénominations particulières, avant de s'être assuré si les animaux offrent quelquès différences, ce qui n'est pas probable.

A. Espèces hémisphériques ou naticoïdes, dont le péristome est simple, sans être tranchant; l'ombilic entièrement caché par l'épanouissement de l'origine du bord gauche.

1.º Helix naticoides; 2.º Helix melanostoma.

- B. Esp. globuleuses; le dernier tour beaucoup plus grand que les autres; la spire assez saillante; l'ouverture à bord simple, à peine évasée; l'ombilic un peu visible en fente.
  - 5.º Helix pomatia; 4.º Helix candidissima; 5.º Helix arbustorum.
- C. Espèces un peu déprimées; le péristome élargi, oblique, évasé, très-tranchant à son bord extérieur, et pourvu, à l'intérieur, d'un bourrelet ésparé par une sorte de sillon, si ce n'est dans la première espèce; l'ombilte entièrement caché par l'origine du bord columellaire qui s'applique dessus en se soudant par son bord externe.

Coloration par bandes de plus en plus tranchées.

- 6.º Helix aspersa; 7.º Helix vermiculata; 8.º Helix hortensis; 9.º Helix nemoralis; 10.º Helix sylvatica; 11.º Helix splendida.
- D. Espèces subglobuleuses, fort minces; le péristome tranchant, un peu évasé, sans bourrelet intérieur, commençant par un élargissement qui ne s'applique qu'obliquement sur l'ombilie, et dont le bord extérieur est toujours libre.
  - 12.º Helix rhodostoma; 13.º Helix variabilis; 14.º Helix maritima; 15.º Helix fruticum.
- E. Especes encore un peu plus déprimées, minoca, translucides, comme cornées, souvent subcarénées; l'ombilic visible et comme rétréci; le péristome tranchant, un peu évasé, et bordé intérieurement par un bourrelet blen distinct et épais; le bord gauche commençant par un élargissement qui borde l'ombilic, et dont le tranchant est tout-à-fait relevé.

Coloration uniforme plus ou moins lavée, souvent avec

- 16.º Helix carthusianella; 17.º Helix carthusiana; 18.º Helix incarnata; 19.º Helix glabella; 20.º Helix strigella; 21.º Helix limbata; 22.º Helix unidentata; 23.º Helix dentula; 24.º Helix cinctella.
- F. Espèces encore plus déprimées, tout-à-fait planorbiques on quelquefois subconoïdes, minces; l'ombilie grand, infundibuliforme ou cylindrique; le péristome tranchant, droit et

sans bourrelet. Couleur ordinairement uniforme et toujours sans bandes.

- A. Espèces lisses et luisantes :
  - \* Planorbiques.
- 25.º Helix nitida; 26.º Helix nitidula; 27.º Helix crystallina; 28.º Helix lucida.
  - \*\* Subconoïdes.
- 29.º Helix fulva; 30.º Helix rupestris; 31.º Helix aou-
  - B. Espèces non luisantes :
- 32.º Helix olivetorum; 33.º Helix rolundala; 34.º Helix pygmaa; 35.º Helix algira.
- G. Espèces tout-à-fait déprimées ou planorbiques, et quelquefois entièrement trochiformes, carénées ou non, mais toujours ambiliquées. et dont le péristome est constamment tranchant, droit et garai intérieurement d'un bourrelet.

### Coloration par bandes ou uniforme.

- a. Espèces planorbiques colorées par bandes : 36.º Helix ericetorum ; 37.º Helix cespitum ; 38.º Helix ne-
- glecta.

  b. Espèces planorbiques de couleur uniforme, et ordinairement hérissées de poils :
  - 39.º Helix plebeium; 40.º Helix villosa; 41.º Helix sericea; 42.º Helix conspurcata; 43.º Helix hispida; 44.º Helixstriata.
  - c. Espèces trochoïdes, disposées d'après l'évidence de la carene:
  - 45.º Melix conoidea; 46.º Helix pyramidata; 47.º Helix co-nica; 48.º Helix elegans.
    - d, Espèces planorbiques et fortement carénées : 49.º Helix albella ; 50.º Helix lapicida,
- H. Espéces tout-à-fait déprimées ou planorbiques, ordinairement très-ombiliquées; l'ouverture très-oblique, avec un péristome subcontinu, garni d'un bourrelet arrondi, épais, marginal. Couleur uniforme, cornée ou brune, souvent avec une bande plus foncée à la place de la carène.

a. Ouverture sans dents:

51.° Helix cornea; 52.° Helix pulchella; 53.° Helix pyrenaica; 54.° Helix zonaria; 55.° Helix quimperiana; 56.° Hélix fasciola; 57.° Helix obvoluta.

b. Ouverture dentée :

58.º Helix personata. Cette espèce fait le passage à celles du genre Carocolle.

Ce qui fait en tout cinquante-huit capèces, c'est-à-dire le même nombre qu'en a figure Draparnaud, quoique celui-ci nit compris à tort, comme de France, aes helis rufa et brevipes, qui n'en sont pas, comme l'a fait boserver M. de Férausac, et qui d'ailleurs appartiennent au genre Helico-limace de celuici; mais nous y avons compris une espèce nouvelle des environs de Quimper, sous le nom d'helis quimperiana, et l'helis zonaria, qui se trouve au pied des Alpes, et par conséquent très-probablement en France. (De B.)

HÉLICE. (Foss.) Les hélices proprement dites étant des coquilles terrestres, il doit paroitre étomant qu'on en rencontre à l'état fossile dans des dépôts marins. Quand cela est arrivé, c'est qu'elles y ont été transportées par les fleuves ou les rivières, ou par quelque irruption de la mer sur les terres; et, dans ce cas, ce sont des témoins qui attestent que quand ces dépôts ont été formés, il y avoit des terres découvertes où avoient pu vivre les animaux qui les ont formées.

Le falun de la Touraine est, à un connoissance, le seul endroit où l'on en ait trouvé. Pen possède deux qui viennent de ce dépôt, et qui m'ont été communiquées par M. de Tristan : elles ont les plus grands rapports avec l'helix sermiculata qu'on ne trouve à l'état vivant que dans nos départemens méridionaux, et elles sont remplies de débris de polypiers et de coquilles marines,

Les hélices fossiles se trouvent, en général, dans les terrains d'eau douce, où elles sont souvent accompagnées de lymnées et de planobles, et où elles n'ont laissé souvent que l'eur spoule intérieur. On en rencontre dans les brêches, et quelcois dans les terrains qui ont été bouleverées par les volenss.

Voici les espèces qui ont présenté des caractères suffisans. pour les distinguer. Hatuce ne Ramons, Heliz Ramondi, Brong., Ann. du Mus. d'Histoire naturelle, tom. 15, pl. 25, fig. 5. Cette espèce n'a que quatre tours de spire, dont le dernier s'élargit trés-sensiblement vers la bouche : elle est couverte de stries obliques, un peu sinueuses; diamétre, un peue. Elle a quelques rapports avec l'heliz guttula, Oliv. On la trouve dans les marnes calcaires, dures, melles dans le tuf de Vake, imprégné de bitume, à Pout-du-Château près de Cleranou.

Hástice ne Coq: Helir Coqquii, Brong., l. c., pl. 23, fig. 6. Coquille plate, à tours cylindriques, marqués de stries inégales, parallèles au bord de la bouche; diamètre, six liganes. On la trouve à Nouette près d'Issoire, dans un calcaire dur, et aux environs d'Orléans. Elle a beaucoup de rapports avec l'helix esthusiellana de Draparnaud, qui vit dans le midid e la France.

Hástic se Monacus; Helir Moroguesi, Brong., l. c., pl. 23, fig. 7. Coquille suborbiculaire, à cinq tours de spire, trèlisses; diamètre, buit lignes. On la trouve avec la suivante dans le calcaire d'eau douce de la route de Pithiviers, à trois lieues d'Orlèssa, avec des planorbes et des lymnées.

Hútice ne Tristans; Heliz Tristani, Brong., l. c., pl. 25, fig. 8. Coquille lisse, suborbiculaire, portent une carbe peu élevée sur le milieu du dernier tour. Elle est composée de cinq tours peu convexes et peuséparés les uns des autres. Diamètre, quatre à cinq lignes. Elle a beaucoup de rapports avec l'héric cinctella de Draparnaud, qu'on trouve vivante à Loriol, Montélimart, à Beaucaire et autres endroits aux environs.

On trouve encore dans le même calcaire les moules interieurs de grandes hélices qui ont dix lignes de diamètre, et qui paroissent avoir beaucoup de rapports avec l'helix nemoralis. Dans les mêmes lieux on trouve aussi une autre espèce d'hélice globuleuse, plus petite que la Moroguezi, plus grande que la Tristani, et n'ayant pas la carène de cette dernière.

Hátice na Lexas; Heliz Lemani, Brong., 1. c., pl. 25, fig. 9. Cette espéce a beaucoup de rapports avec Heliz Goquij vani elle est plus bombée, moins striée, et elle est ombiliquée. Diametre, quatre lignes. On la trouvedans lesaitex d'eau douce de Palisseau, dépendans de la seconde formation d'eau douce.

HÉLICE DE DESMARSET; Helix Desmarestiana, Brong., l. c., pl. 23, fig. 10. Coquille lisse, extrêmement plate, composée.

de six tours ou six tours et demi, qui diminuent insensiblement de grosseur; et le dernier, vu en dessus, n'est pas beaucoup plus large que les autres. Diametre, deux lignes et demie. On la trouve avec la précédente.

Hátuce ne Minxano; Helix Menardi, Brong., 1. c., pl., 25, fig. 11. Coquille trochiforme, composée de cinq tours de spire à peu près égaux, marqués de siries ou côtes compactes, transversales et obliques. Diamètre, deux lignes et demie. On la trouve dans un calcaire d'eau douce, tantôt marneux, tantôt solide, gris et rempli de cavités, à une demi-lieue du Mans, entre la Sarthe et la route d'Alençon.

Héales none; Heliz reabra, Def. Coquille suborbiculaire, composée de cinq tours chargés de petites aspérités. Avant d'avoir acquis touteas grandeur, elle porte, comme beaucoup d'espèces de coquilles de ce genre, une carène sur la partie du tour où doit être placée la suture. Diamètre, cinq lignes. On la trouve dans le Batsberg.

M. d'Audebard de Férussac a trouvé dans le calcaire secondaire du Quercy et de l'Agénois les quatres espèces d'hélices fossiles ci-après.

1. Helix nemoralis affani, de Féruss, Ann. du Mus. d'Histant, (om. 19, pag. 242. La forme de cette coquille est absolument la même que celle de la némorale; mais elle est pourvue de stries qui la distinguent. Elle a aussi quelques rapporta avec l'helix Ramondi.

2. Histor De La Candr, de Férusa, 1. e. Coquille composé de quatre tours, ombiliquée et à ouverture rétrécie. Elle a beaucoup de rapports avec l'helix arbustorum de Draparnaud, que l'on trouve rareument aux environs de Paris, unais qui est commune dans le midi de la Prance.

3. Une autre espèce voisine de l'incarnata, Mull., ou peutêtre la même.

4. Et une autre dont l'analogue lui est inconnue.

M. de l'érussae admet que les hélices renfermées dans les brèches osseuses de Nimes appartiennent aux espèces vivantes connues sous les noms d'heliz correa, d'heliz pisana, d'heliz algira, d'heliz lepicida et l'heliz vermiculata. Il a cru reconnoitre l'heliz albella dans le fossile du cabinet de Caen, décrit par M. Brard. dur à deux lieues à l'ouest de Mayence. Le diamètre des plus gros est de dix lignes, mais on ne peut reconnoître l'espèce.

On rencontre de pareils moules qui ont plus d'un pouce de diamètre, à Martigues, département des Bouches-du-Rhône.

M. Cuvier a reconnu l'helix algira dans les brèches osseuses de Nice. Je possède un morceau de la grosseur du poing, qui n'est composé que de coquilles qui paroissent dépendre de cette dernière espèce : elles sont liées par un ciment rougeatre qui ne les remplit qu'en partie. Ce morceau est indiqué, par une étiquette, venir du mont Bolca.

On a encore trouvé des hélices dans les brèches de Cette. aux environs du Giengen en Souabe, à Schaffhouse, à Quedlimbourg dans la haute Saxe, aux environs de Francfort sur le Mein . d'Ulm . de Nordlingen . et en Angleterre.

Le genre Helix de Linnæus comprenoit des coquilles qui depuis ont été rangées par M. de Lamarck dans de nouveaux genres. De ce nombre sont les agathines et les ampullaires: et comme à ces deux mots il est fait, dans cet ouvrage, des renvois au mot Hélice, nous allons présenter ici les espèces fossiles qui se rapportent à ces deux genres.

On trouve dans les dépôts marins du Plaisantin une espèce de coquille qui est lisse, mince, globuleuse, et dont les caractèresse rapprochent beaucoup de ceux des agathines : mais cependant sa columelle n'est point tronquée à la base. Sa spire. composée de quatre à cinq tours, est très-courte, et le dernier tour est proportionnellement beaucoup plus gros que les autres. Sa longueur est de huit lignes : elle se trouve figurée dans l'ouvrage de Brocchi , Conch. Foss. subapp. , tab. 1, fig. 9. Cet auteur lui a donné le nom de bulla helicoides.

Ouoique cette espèce ne réunisse pas précisément tous les caractères assignés aux coquilles terrestres auxquelles on a donné le nom d'agathines, et qu'elle se trouve dans un dépôt marin, nous avons cru devoir la rapprocher de ces dernières plutôt que de tout autre genre.

Les ampullaires étant des coquilles fluviatiles des climats chauds, il est étonnant qu'on ne les rencontre à l'état fossile que dans les dépôts marins. A la vérité ces dernières sont en général plus épaisses, et diffèrent assez de celles qui ne sont

pas fossiles pour en être distinguées. On est fondé à croire que leur opercule étoit corné: car, quoique ces coquilles soient très-communes dans les couches du calcaire coquillier grossier, on ne rencontre jamais aucune trace de celui-ci. Il n'en est pas de même des natices, avec lesquelles quelques auteurs ont voulu les ranger; il n'est pas rare d'en rencontrer l'oper-cule calcaire qui s'est conservé.

M. de Lamarck ayant rangé d'abord dans le genre Ampullaire, et depuis dans un antre genre qu'il a nommé Ampulline, les coquilles dont il est ici question, nous croyons devoir les présenter, comme ce savant l'a fait dans les Annales du Musée d'Histoire naturelle.

Ampullana rremán; Ampullaria pygmaa, Lamk., Ann. du Mus., vol. 8, pl. 61, fig. 6. Coquille ventrue, discoïde-globuleuse, lisse, ombiliquée; ouverture alongée et tournée à gauche. Longueur, une ligne. On la trobve à Chaumont (Oise).

Ampullaine enfoncáe; Ampullaris excavata, Lamk., l. c., Vélins du Musée, n.º 21, fig. 5. Coquille ventrue, subglobuleuse, lisse, à columelle enfoncée ou nulle. Longueur, trois lignes. On la trouve à Grignon près de Versailles.

AMPULLAIRE CONIQUE; Ampullaria conica, Lamk. Coquille

ovale-conique, à tours lisses et convexes, à ombilic à demi recouvert. Longueur, 14 lignes. On la trouve à Bets (Oise). Amputantae roinvue; Amputaria acuta, Lemk., l. c., vol. 8, pl. 61, fig. 5. Coquille ventrue, lisse, à spire courte et poin-

pl. 01, 182. 5. Coquite ventrue, fisse, a spire courte et pointue, à ombilic à demi recouvert. Longueur, quatorze lignes. On la trouve à Grignon et à Courtagnon près de Reims. Ampullatine acuminés: Ampullaria acuminata. Lamk., l. c.,

pl. 61, fig. 4. Coquille ventrue à la base, lisse, à spire alongée et pointse, à ombile recouvert. Les coquilles de cette espèce que l'on trouve à Grigono, ont donze à dischuit lignes de longueur, mais j'en possède qui ont deux pouces et demi de longueur et qui sont couvertes de stries transverses sur le deraier tour. J'ignore où elles ont été trouvées.

Amullanga à names; Ampullaria pirata, 1. c., pl. 61, fig. 7. Coquille ventrue, à spire courte, a yant une rampe plate autour de-la columelle i quoique les coquilles de cette espèce, que l'on trouve à Grigoon, n'excédent pas neuf lignes de longueur, on est fondé a regarder comme. dépondante de la mêmp

espèce l'ampullaire hybride, Lamk., que l'on trouve à Betz et à Hauteville, et qui est presque de la grosseur du poing.

Aureulaiz nérainén; Ampullaria depressa, Lamk., l. c., pl. 61, fig. 3; Nerita heliciem, Brocchi, tab. 1, n. 2, o. Coquille glouleuse, épaisse, ombliquée, portant une carêne peu élevée sur le milieu du deraier tour. La base de la columelle est déprimée. Longueur, qualotre lignes. On la trouve à Grignon, à Parnes, à Acy (Oise), à Hauteville et dans le Plaisantin.

Ampulatine canalicuisse; Ampullaria canaliculata, Lamk. Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente: mais elle en diffère essentiellement parce qu'elle est constamment plus petite, et que la spire est canaliculée. Longueur, cinq lignes.

Ampullais ouveaux; Ampullaria patula, Lam., l.c., pl. 61, 6g. 2; Helix mutabilis, Brander, fig. 57. Coquille lisse, ventrue, ombiliquée, à spire courte et pointue, à ouverture trèsgrande. Longueur, dix-huit lignes.

ADPULLAIR SIGARETTE; Ampulleria sigaretina, Lamk., L. c., pl. 61, fig. 1. Coquille ventrue, sans ombilie, à spire courte, à ouverture grande et auriculée. Longueur, dix-buit lignes. Ces trois dernières espèces se trouvent à Grignon, à Courtagnon, à Partes, et dans le Hamoshire en Angeletery.

ANTULIAIRE GLOSULEUSR; Ampullaria globulosa, Def. Cette espèce se rapproche de l'ampullaire déprimée: mais elle est plus grande, et ne porte point de carène sur le dernier tour. On la trouve à Bette et à Montmirail.

On trouve, dans les volcans éteints de la vallée de Ronca, une espèce qui a beaucoup de rapport avec celle ci-densus, mais elle est moins globuleuse et plus grande; ct quelques individus portent sur le deraier tour deux larges bandes trauverses d'un bleu noir. L'éruption volcanique, qui a saisi ces coquilles, les a placées dans des circonstances qui ont permis qu'elles ainel gardée es couleurs.

APPULLINE CASSARINE; Ampullaria erassatina, Lamk., 1. c., pl. 6:, 6g. 8. Coquille trèv-entrue, prequeg giobuleuse, à tét épais et à spire courte, canaliculée, conique, composté de sept tours; la columelle offre à la base une courburc et un évasement qui semblent la rapprocher des métanies. Bile est presque de la grosseur du poing. On à trouver bontchartrain exprés de la Méanggrie de Versailles, dass une couche qui parott exprés de la Méanggrie de Versailles, dass une couche qui parott

appartenir à la seconde formation marine, dont on trouve les traces au haut de la butte Montmartre. Les espéces de coquilles fossiles qu'elle contient diffèrent de celles qu'on trouve à Grignon, qui n'est éloigné de Pontchartrain que d'une lieue.

M. Faujas a trouvé à Saint-Paulet, près de la ville du Pont-Saint-Esprit, dans une marne bitumineuse, au-dessus d'une mine de charbon fossile, une espèce d'ampullaire dont le tét est fort épais. Le bord supérieur de chaque tour porte une caréne qui forme une rampe au tour de la spire. Elles diffèrent de toutes celles qu'on connoit, en ce que l'ouverture est ovale. Cet auteur en a donné la figure dans les Annales du Musée, tom. 14, pl. 1, q. fg. 1 - 6.

AMPULLIAIR IMPERFORME: Ampullaria imperforata, Def. Jaicu devoir ranger cette coquille dans le geure Ampullaire dont elle paroit se rapprocher. Quoiqu'elle n'ait pas beaucoup plus d'une ligue de longueur, elle présente des caracters très-singuliers. Sa spire pointue est composée de trois tours dont le dernier est beaucoup plus grand que les autres, el e seul qui soit creux, les autres n'offrant aucun vide qui ait pu contenir l'animal. La columelle est ombiliquée, et le desus du dernier tour porte de petites launes longitudinales. Il y a licu de croire que cette coquille étoit recouverte par l'animal qui n'a pui p'err contenu. On trove cette capèce dans le falund Orglandes, département de la Manche, mais elle est rare.

AMPULLIARE DIFFONNE; Ampullaria deformis, Def. Coquille fusioner, couverte de stries transverses peu marquées; le haut de chaque tour est plisée contre la suture; l'ouverture est ovale, et le bord droit porte une callosité très-épaisse, qui la rétrécit considérablement. Longueur, deux pouces; diamètre du dernier tour, un pouce.

Je n'i pas cru devoir terminer cet article sans parler de cette très-singulère coquille qui m'a été communiquée par M. Sowerby : il annonce qu'elle a été trouvée avec plusieurs autres semblables à l'ile Sainte-Hélène. Une certaine transparence qu'elle a conservée fait douter un peu qu'elle soit fossile; mais son extérieur prouve qu'elle a dù séjourner pendant très-long-temps dans la terre.

Le rétrécissement de l'ouverture qu'on croiroit pouvoir attribuer à quelque maladie de l'animal, si M. Sowerby n'avoit pas asuré qu'il en existe plusieurs semblables, est un ciractère auscr fréquent pour les coquilles terrestres; mais jusqu'à présent on n'a guère eu occasion de l'observer pour les coquilles marines: en sorte qu'il est très-difficile d'être asuré, non senlement qu'elle soit fossile, mais encore qu'elle soit marine. Cepéndant M. de Lamarek pense qu'elle appartient au genre Ampulaire plutôt qu'ît bout autre. (D. F.)

HÉLICELLE, Hélicella. (Conchyl.) Genre de coquilles établi, à ce qu'il paroit, par M. de Lamarck, et adopté comme sousgenre par M. de Férussac, pour les espéces d'hélices planor-biques ombiliquées, à péristome réfléchi ou même bordé. Voyez Héusce. (De B.

HELICHRYSE, Helichrysum. (Bot.) [Corymbiferes, Juss. = Syngénésie polygamie superflue, Linn.] On n'est pas d'accord sur l'étymologie et l'orthographe de ce nom générique. Les uns. tels que Tournefort, le faisant dériver de deux mots grecs qui signifient or des marais, écrivent elychrysum ou elichrysum; les autres, tels que Vaillant, le faisant dériver de deux mots grecs qui signifient soleil d'or, ou doré comme le soleil , écrivent helichrysum. On n'est pas plus d'accord sur les caractères du genre et sur les espèces qui le composent. Tournefort paroît n'avoir considéré que le péricline formé de squames brillantes, colorées, dorées ou argentées. Vaillant, beaucoup plus exact dans ses descriptions génériques, attribuoit au genre dont il s'agit, une calathide composée de fleurs toutes hermanhrodites. ou mêlées avec des fleurs qu'il nomme effleurées; des ovaires à aigrette simple ou plumeuse; le clinanthe nu; le péricline formé de squames qui ont au moins leur partie supérieure sèche, membraneuse, le plus souvent luisante, Linnæus, en adoptant les caractères de Vaillant, a imaginé de substituer au nom d'helichrysum celui de gnaphalium, appliqué par Tournefort au genre Diotis, et par Vaillant, au genre Filago. Adanson a rétabli le nom d'helichrysum, sans reformer convenablement les caractères génériques, ni la composition du genre, M. de Jussieu adopte le genre Gnaphalium de Linnæus. sans y faire aucun changement. Gærtner a proposé de rétablir l'helichrysum de Tournefort, en prenant pour type de ce genre le gnaphalium orientale, et en lui attribuant pour caractères : Une calathide composée de fleurs uniformes, toutes herma-

20.

phroditte et à cinq divisions; une aigrette simple; un clinanthe nu; un péricline de squames obtuses, scarieuses et ordinaire ment colordes. Le genre, présenté par Necker sous le nom de trichandrum, correspond à l'helichty sum de Gertner. Willdenow et M. Person, qui admettent un genre Helichtysum et un genre Gnaphalium, les distinguent l'un de l'autre uniquement par le péricline, radic dans le premier, non radic dans le second.

Nous peasons qu'il convient de sonder ces deux genres sur des caractères moins vagues, mieux déterminés, et susceptibles d'une application plus exacte. Dans notre article Grarmate, nous avons décrit les vrais caractères de ce genre, que M.R. Brown avoit indiqués avant nous. Ceux du genre Hélichryse vont résulter des observations que nous avons faites sur des individus vivans de gnaphalium stæchas et de gnapha lium orientale. Nous avons foois ces deux espèces, parce que l'une occupe le premier rang dans la liste des heliolivysum mentionnés par Tournefort, et parce que l'autre est présentée par Gertiner, comme étant le type du genre Helichrysum.

Ce genre de plantes, qui appartient all'ordre des synanthérées, à notre tribu naturelle des inulées, et à la section des inulées-gnaphaliées, offre les caractères suivans:

Calathide discoïde: disque multiflore, régulariflore, androgyniflore; couronne unisériée, ambiguïflore, féminiflore, Péricline tantôt un peu inférieur, tantôt égal, tantôt un peu supérieur aux fleurs, formé de squames imbriquées, appliquées; les intermédiaires coriaces-membraneuses, et surmontecs d'un grand appendice inappliqué, scarieux, luisant, coloré, ovale, ordinairement concave : les extérieures presque réduites au seul appendice : les intérieures souvent presque inappendiculées, Clinanthe planiuscule ou convexe, fovéolé, à réscau papillulé ou denticulé. Ovaires oblongs, cylindriques, papillés ; aigrette longue, composée de squamellules unisériées, libres, égales, filiformes, barbellulées, Fleurs de la couronne privées d'étamines, et pourvues d'une corolle qui ressemble à celles du disque, si ce n'est qu'elle est plus étroite, moins régulière, un peu variable, à quatre ou cing divisions. Corolles du disque glabres et à cinq divisions. Style androgynique à stigmatophores tronqués au sommet. Anthères pourvues de longs appendices basilaires membraneux , subulés,

En comparant les caractères que nons attribuons à l'hélichrysum avec ceux du gnaphalium, décrits dans le tome XIX, pag. 119, son reconnoit que ces deux genres different l'un de l'autre, principalement par les proportions du disque et de la courônne, et par la forue des corolles de la courônne. Dans l'hélichryum, le disque est large, multiflore; et la courônne étroite, unisériée, pauciflore, à corolles presque semblables à celles du disque. Dans le gnaphalium, le disque est petit, pauciflore, et la courônne large, multisériée, multiflore, à corolles tubleuses. très-crèles, filiformes.

L'helichrysum a beaucoup d'affinité avec l'argyrocome de Gartuer, et avec notre genre Lepiscline; mais li ne doit pas être confondu avec eux, car îl diffère suffisamment de l'argyrocome, dont l'aigrette est pénicillée ou plumeuse, et du lepiscline, dont le clinanthe est squamellifère et la calathide incouronnée.

Gærtner a commis une erreur en attribuant à l'helichrysum une calathide composée de fleurs uniformes, toutes hermaphrodites et à cinq divisions; et cette erreur a été reproduite par plusieurs autres botanistes. Nous pouvons affirmer qu'il v a une couronne de fleurs femelles, à corolle ambiguë, c'est-àdire, d'une forme intermédiaire entre la corolle régulière et la corolle tubuleuse. La radiation du péricline, considérée par Willdenow et M. Persoon comme le caractère essentiel de l'helichrysum, a, selon nous, peu d'importance, parce qu'elle ne résulte souvent que d'un effet hygrométrique, variable comme l'état de l'atmosphère : cela est surtout remarquable sur le gnaphalium orientale, dont le péricline est radié quand l'air est sec. et non radié quand il est humide. La longueur des appendices du péricline contribue aussi à sa radiation; mais cette longueur est très-différente chez des espèces trèsanalogues. La distinction adoptée par Gærtner, et fondée sur l'aigrette simple ou plumeuse, nous semble préférable, bien qu'elle ne soit pas non plus exempte de difficultés. C'est pourquoi nous séparons les argyrocome des helichrysum, en considérant la structure de l'aigrette, et sans avoir égard à la radiation plus ou moins manifeste du péricline, que nous employons eulement pour diviser chacun des deux genres en sections.

Nous n'avons étudié que les trois espèces d'helichrysum dé-

crites ci-dessous; mais il en existe sans doute un plus grand nombre, dont les caractères génériques n'ont pas encore été vérifiés avec assez de soin pour que nous puissions attribuer affirmativement ces espèces au genre dont il s'agit.

HELICHRYSE ORIENTAL : Helichrysum orientale, Gærtn.; Gnaphalium orientale, Linn. C'est une plante à tiges ligneuses, tortneuses, comme sarmenteuses, longues d'environ quatre pieds; les branches de l'anuée sont simples, cylindriques, tomenteuses, blanchâtres, garnies de feuilles plus ou moins rapprochées : ces feuilles sont alternes, sessiles, très-entières, uninervées, tomenteuses et blanchâtres sur les deux faces; les inférieures lancéolées-spatulées, longues d'environ deux à trois pouces, larges de quatre à cinq lignes; les supérieures linéaires-aigués, courtes, larges d'une ligne et demie ; les calathides sont disposées en corymbes qui terminent les branches; chaque calathide a trois ou quatre lignes en longueur et en largeur; le péricline est jaune pâle; les corolles sont jaunes. Nous avons fait cette description sur un individu vivant, cultivé au Jardin du Roi. Ce sous-arbrisseau, connu vulgairement sous le nom d'immortelle jaune, est indigène en Afrique, et cultivé en Europe, soit pour orner les jardins, soit pour former des bouquets secs et naturels qui rivalisent avec les fleurs artificielles, et sont employés aux mêmes usages. Il est délicat; on le multiplie de boutures, ou par ses graines semées sur couche : on l'élève dans un pot rempli de terre légère et substantielle, exposé au soleil, et qu'il faut serrer dans une orangerie pendant l'hiver. Il est, durant toute l'année, garni de scuilles vivantes, et il seurit depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'août. Ses périelines conservent, pendant plusieurs années, leur couleur et leur brillant éclat ; mais il laut pour cela cueillir les corymbes dès que les périclines sont parvenus au dernier terme de leur croissance, et avaut qu'ils ne s'ouvreut Pour laisser épanouir les fleurs.

Héllenayse stromas: Helichrysum storchas, Decand.; Gnaphalium storchas, Linn. Arbuste haut d'environ un picé et deui; le le tronc épais, très-rumeux, porte des brauches menues, simples, longues, dressées, cylindriques, tomenteuxes, blanchâtres, garnies de feuilles rapprochées, alternes, étalées : ces feuilles, longues d'un pouce, larges d'une ligne, sont sessiles, linéaires, obtuses, unincrvées, très-entières sur les bords, qui sont courbés en dessous, tomenteuses et blanchatres sur les deux faces ; les feuilles supérieures sont plus courtes : chaque branche est terminée par un corymbe de calathides subcylindracées, longues d'environ deux lignes, dout le péricline cst jaune pâle, et les corolles jaunes. On distingue deux variétés de cette espèce : l'une plus grande, à feuilles plus longues ; tomenteuses et blanchatres sur la face inférieure seulement : l'autre plus petite, à feuilles plus courtes, cotonneuses et blanchatres sur les deux faces. C'est cette dernière que nous avons décrite sur un individu vivant, cultivé au Jardin du Roi. Le stæchas habite les coteaux arides des départemens méridionaux de la France, et de ceux de l'ouest jusqu'à Nantcs : on le trouve aussi dans l'Alsace, la Bresse et le Lyonnois. Cette plante est employée en infusion, comme vulnéraire et diaphorétique; elle répand une odeur agréable quand on la froisse.

HÉLICHRYSE DOUTEUX: Helichrysum dubium, H. Cass. Plante herbacée, dont la racine, probablement vivace, produit plusieurs tiges longues de trois à six pouces, dressées ou ascendantes, très-simples, grêles, cylindriques, parsemées de longspoils mous et caducs; leur partie inférieure est très-garnie de feuilles, la supérieure est pourvue seulement de quelques, bractées : les feuilles sont plus ou moins rapprochées , alternes, sessiles, demi-amplexicaules, longues d'environ cinq lignes, larges d'environ une ligne, oblongues-lancéolées, acuminées et presque spinescentes au sommet , uninervées , à bords trèsentiers et un peu roulés en dessous, à face supérieure verte, d'abord hérissée de longs poils mous et caducs, portés chacun sur un tubercule qui persiste après leur chute, à face inferieure blanche et tomenteuse, excepté sur la norvure, qui est glabre; les bractées qui garnissent la partie supérieure des tiges sont alternes, distantes, appliquées, longues de deux lignes, lancéolées, squamiformes, scarieuses, transparentes et blanches, à l'exception de leur base, qui est foliacée; chaque tige est terminée par une scule calathide, ayant trois à quatre lignes en longueur et en largeur, et composée de fleurs à corolle jaune.

La calathide est composée de fleurs nombreuses, régulières, hermaphrodites, dont la corolle a le tube long et le limbe

Congli

campanulé, quinquéfide; il v a en outre, à la circonférence. quelques fleurs dont la corolle n'a que quatre divisions, et dont les étamines sont avortées. Le péricline, un peu inférieur aux fleurs, est formé de squames régulièrement imbriquées; les intermédiaires étroites, linéaires, coriaces, surmontées d'un grand appendice oblong-lancéolé, uninervé, scarieux, transparent et incolore inférieurement, roux supérieurement. à bords frangés ou garnis de cils prolongés en longs poils mous flexueux; les intérieures à peu près semblables aux intermédiaires; les extérieures presque réduites au seul appendice. Le clinanthe est plan, inappendiculé. Les ovaires, grêles, portent une longue aigrette composée d'environ douze squamellules unisériées, entre-greffées à la base, égales, filiformes, blanches. dont la partie inférieure est garnie de barbellules libres, et la supérieure de barbelles entre-greffées.

Nous avons observé cette espèce, que nous croyons nouvelle, en février 1820, chez M. Desfontaines, sur des échantillons secs apportés de la Nouvelle-Hollande, et recueillis au Port-Jackson. Elle semble différer un peu des vrais helichrysum par ses caractères génériques, ainsi que par son aspect extérieur; et cependant on ne pent se dispenser de la rapporter à ce genre. (H. Cass.)

HELICHRYSOIDES. (Bot.) Vaillant, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, avoit établi sous ce nom un genre de la famille des corymbifères, qu'il caractérisoit par des calices ou périanthes particuliers, uniflores, à aigrettes plumeuses et réceptacle nu, réunis plusieurs en tête dans un périanthe commun. Les espèces de ce genre ont été rapportées par Linnæus à ses genres Stabe et Scriphium, (J.)

HELICIA. (Bot.) Ce genre de Loureiro doit, selon Willdenow, être réuni au samara de Linnæus, Pour confirmer cette réunion, il faudroit savoir si les étamines sont opposées aux pétales, comme dans le samara. M. Persoon, regardant ce genre comme supprimé, a voulu abréger le nom helizanthes donné par Loureiro à un autre de ses genres, en le nommant helicia; ce qui peut introduire, dans la nomenclature, une confusion que l'on évitera en laissant subsister le nom du premier auteur. Voyez HELIOCANTHE et ROUPALE. (J.)

HELICIGONE, Helicigona. (Conchyliol.) Sous-genre de



coquilles établi par M. de Férussac, dans son genre Hetix, pour les espèces qui sont carénées, quelquefois coniques, ombiliquées ou non. Voyez Hálice. (De B.)

HÉLICINE, Helicina. (Conchyl.) Genre de coquilles établi par M. de Lamarck dans la première édition de son ouvrage sur les Animaux sans vertebres, p. 34, pour une petite coquille dont on ne connoissoit pas alors l'animal, mais que l'on savoit operculé. Depuis ce temps, j'ai eu l'occasion de le voir, et je me suis convaince que c'est auprès des evelostomes qu'il doit être rangé. M. de Férussac, qui me l'a procuré, m'a cependant assuré que cet animal est pourvu d'un collier, et que le trou de la respiration est percé à gauche dans ce collier ; tandis que l'anus se termine à droite. J'ai vu exactement le contraire; c'est-à-dire que la cavité respiratrice communique avec l'air extérieur par une large fente, comme dans les cyclostomes terrestres ou fluviatiles. D'après ce que dit M. Say de l'animal de son genre Olygyra, qui n'est autre chose que l'hélicine, je trouve confirmé ce que j'ai vu. En effet, l'animal est pourvu d'une tête proboscidiforme, bilabiée à son extrémité; les tentacules sont filiformes, au nombre de deux seulement, et les veux sont situés à leur base externe ; le pied est simple, court, arrondi avec le sillon transversal antérieur, comme dans tous les genres de cette famille. Quant à la coquille, en voici les caractères : Coquille subglobuleuse ou conique, à spire basse. un peu déprimée : l'ouverture demi-ovale, modifiée par le dernier tour de spire; le péristome un peu réfléchi en bourrelet; le hord gauche, élargi à sa base en une large callosité qui recouvre entièrement l'ombilic, et se joignant anguleusement avec la columelle qui est torse et un peu saillante; un opercule corné et closant complétement l'ouverture.

Il paroit que ce genre, qui fait le passage des hémicyclostomes ou nérites aux ellipsostomes et aux cyclostomes, contient plusieurs espèces, mais qui n'ont pas encore été suffisamment décrites. Elles paroissent être terrestres.

1.º Ulfatteisu maturine: Helicina meritella, Lamk.; Lister, Synops., tab. 61, f. 59, et pl. de ce Dictionn., Ellipsostomes, fig. 2, à tort avec les helices. Asser petite coquille subdéprimée, subcarénée; le sommet de la spire assez pointu, de couleur jaune rousslite. 2.º L'Hitteres onnécués: Helicina orbiculata, Say; Olygyra orbiculata, Say, Journ. de la Soc. d'Hist. nat. de Philad., p. 265. Subglobuleuse, de couleur pale, avec une bande blanche, décurrente et suivant la spire. Cette espèce est très-commune dans la Floride orientale, assez près de l'embouchure de la rivière Saint-Jean. (De B.)

HÉLICINE. (Foss.) Ce genre ne présente à l'état fossile que deux ou trois espèces qui ont été trouvées dans la couche du calcaire coquillier, ou calcaire à cérithe, savoir :

L'Hatterse nouveuse; Helicina dubia, Lamk., Ann. du Mus. d'Hist. nat. Coquille semi-globulcuse, lisse, un peu luisante, légèrement déprimée, et qui n'a que deux ligacs et demie de largeur. Sa columelle est calleuse et aplatie inférieurement-comme dans les hélicines; mais son ouverture est arrondicovale, et se rapproche beaucoup de celle des turbo. On trouve cette espèce à Grignon près de Versailles, et'elle u'est pai très-rare.

On trouve à Hauteville, département de la Manche, et à Laugnan près de Bordeaux, des coquilles qui paroissent dépendre de la même capèce, mais avec cette différence que celles que l'on trouve à Hauteville sont plus grosses, et que celles qu'on trouve à Laugnan sont plus petites que celles de Griguon.

L'Héticus sanife, Hélicina striata, Def. Cette coquille est un peu plus petite que l'hélicine douteuse que l'on trouve à Grignon, et la callosité de sa columelle est un peu plus élevée. Elle est très-remarquable en ce qu'elle est couverte de fines stries longitudinales.

On la trouve à Hauteville, et elle doit être rare, car je n'en ai pu rencontrer qu'un seul individu.

L'HEALTER COMPANSER, Helicina compressa, Sow., Min. Conch., Ph. 10, les trois figures du milieu. Colquille à spire aplatie, à tours élevés dans leur partie supérieure. Ouverture petite et un per anguleuse à sa partie supérieure, diamètre, six à sept lignes. Cette espèce a été trouvée dans la pierre à chaux du Leicestershire en Angleterre. Mais il est douteux qu'elle dépende du même genre que celles ci-dessus décrites. (D. F.)

HÉLICITE. (Foss.) Gesner a autrefois donné ce nom aux Nummuntes. Voyez ce mot. (D. F.) HÉLICODONTE, Helicodonta. (Conchyliol.) Sous-genre de coquilles établi par M. de Férusac, dans son genre Heliz, pour les espèces qui ont l'ouverture garnie de dents, l'ombilie étant visible ou non. Voyez Hélice. (De B.)

HÉLICOGENE, Helicogena. (Conchyt.) Sous ce nom. M. de Férususe comprend les espèces d'hélices les plus ordinaires, dont la spire est courte, le d'ernier tour beaucoup plus renléque tous les autres; l'ombilic masqué ou couvert; l'ouverture sans dents, et le péristome épaissi ou réfléchi, mais non rebordé. (D. B.)

HÉLICOIDES, Helicoidea. (Conchyt.) M. de Férussee, dans on Nouveau Système de distribution du genre Hélix, donne ce nom aux espèces dont la spire est rannéssee, contre, peu déroulée, quelque lois même planiforme; et il noumae, au contaire, cocholides, cochiodie, celles dans lesquelles la coquille est déroulée, alongée, souveat miuce, eylindrique ou fusiforme. (D.B.)

HELICOLIMACE, Helicolimax. (Malaegz.) C'est le nom sous lequel M. d'Audebard de Férussac avoit proposé de réunir quelques petites espèces de limaces à coquilles , que Draparnaud, en ne considérant que la transparence de celle-ci, a depuis établies en genre sous le nom de vitrine. C'étoient des hélices pour Linuœus, Maller et Geoffroy : ce sont des testacelles pour M. Ocken, Les caractères du sense sont : Coros limaciforme, couvert en avant par une sonte de bouelier ou de cuirasse, et en arrière par une coquille mince, comme une pellicule, subauriforme, à columelle, évidée ou tranchante, formant un bord gauche excuvé, et qui peut être, en partie, recouverte par des lobes du collier ou du manteau. Du reste, tous les caractères des limacinés. D'après cela. il est évident que c'est un genre extrêmement voisin de l'hélixarion de M. de Férussae, dont il ne diffère guère que parce que, dans celui-ci, il y a un pore muqueux comme dans les limaces ordinaires. (Voyez Limaces.) .... 936

Les hélicolimaces ou vitrines paroissent être toujours fort petites, et rechercher les lieux ombragés. Draparnaud dit que l'appendice alongé en forme de sputule qui nait postéricurment du côté droit du manteau, et s'applique en dehors aucla coquille, presque vers son centre, est toujours dans une sorte de mouvement ondulatoire. M. de Férnssac compte dix es-

1.º L'Héutoumaca alososis: Helisedimaz elongula, de Fér., Hist. nat. des Moll. terr. et fluv., pl. 9, f. 1, y l'irina elongula p Draparn. L'assimal est trois ou quatre fois plus grand que la coquille, le bouclier recouvrant les deux tiers du cou : celle-ci est blanche, l'uisante, et l'ouverture est ovel-alongée.

Elle se trouve en Allemagne, et surtout dans la Souabe et le comte de Glats.

- 2. "LHÉGICOLIMACE VITTÁS: Helicolimaz vitra, Stouder, Vitrina diaphena, Prapara; de Fér., l. c., pl. 9, fig. 4. Très-peitte equille fort voisine de la précédente, mais moins alongée qu'elle, ou un peu plus raccourcie; la spire étant un peu plus forte, et composée d'un demit tour de plus. Des Ajpes de la Suisse.
- 3.º L'Héalcourace rellucion: Helicolimaz pellucida, Mull.; Heliz fuscescens, Gmel.; la Transfraneire, Geoff., de Fér., l. c., pl. 9, fig. 6. Encore un peu plus courte, un peu plus ramassée, plus hombée que la précédente; aussi a-t-elle trois tours à la spire : son ouverture est moins grande proportionnellement, et l'animal-peut y être enlièrement content.
- Or la trouve dans toute l'Europe septentrionale et tempérée. M. de Fernsuse en dittingue sous le nom d'hélicolimaz Audebardi ou d'hélicolimace d'Andebard, celle que Draparaud a décrite sous le nom de vitrine transparente de Goffroi, et qui provient de la Prunce méridionale; mais l'ignore absolument sur quels caractères, car les faguers qu'il en donne ne me paroissent nullement diffèrer. L'hélicolimace annulaire, helicolimaz ansalaris du même auteur, pl. 9, fig. 17, et qu'il habite les Hautes-Alpes, parott ne diffèrer cacore de l'espèce précédente que parce que les stries d'accroissement sont plus marquées. Quant à sax hélicolimaz pélicules a Vianciolats, l'une du cap de Bonne-Espérance, et l'autre de l'énériffe, les figures ni la description ne sont pas encore publiées.

Des deux autres espèces que M. de Férussac figure dans sa planche 9, consacrée au genre Hélicolimace, l'une, celle de Curier, est maistenant une espèce de son nouveau genre Hélixarion; et l'autre, celle de Lamarck, n'est pas mentiounée. éans son tableau de la famille des hélices, (Ds B.)

11.6,000

HELICONIA. ( Bot.) Voyez Bihai. (Poir.)

HÉLICONIENS. (Eatom.) Linnews appeloit ainais, papitiones heliconii, les lépidoptères diurnes à antennes en masse, à aites étroites, entières, souvent sans écailles, dont les supérieures sont longues et les inférieures trè-courtes. La plupart sont de l'Amérique méridionale. Telles sont les espèces de papillons que Linnews nomme polymnie, calliope, terpsichore, uranie, euterpe, melpomène, ciloi, thalie, erato, etc. (C. D.)

HÉLICOPHANTE, Helicophanta. (Malocoa.) Dénomination employée par M. Audebard de Férusac, dans son Système des divisions du grand genre Hélice, pour désigner les espèces dont le corps ne peut être entièrement contenu dans une coquille argidement développée dans le sens horizontal, et dont le dernier tour de spire est énorme, comparativement avec les autres pris ensemble. L'ouverture est fort ample, et l'ombilic est perforé ou ombiliqué. Il subdivise ensuite les espèces, suivant que le péristome est simple, épais ou subréfélée.

Dans la première section, ou les Vitrinoires, sont:

1.º L'Héires russ-couxt: Heliz brevipes, Draparn, de Fér., Hist. nat. des Molt. terr. et fluv., pl. X, fig. 1. Coquille déprinée, très-mince, transparente, brillante et très-fortement striée, d'un blanc roussâtre; l'ouverture très-grande, ovale et oblique.

Elle vient de la Souahe, près du lac de Constance; elle a à peine deux lignes de diamètre, et se trouve dans la mousse humide.

a°. L'Hánen noussonne: Heliz rufa, Draparn, de Féruss, l. c., pl. N., fig. 2. Espèce très rapprochée de la précédente, dont le dernier tour est proportionnellement moins grand, et dont l'ouverture est plus circulaire : du reste, elle est de la même grandeur, et vient également de la Souabe.

Ces deux espèces, que Draparaaud a introduites à tort dansson Hist, nat. des Molt. terr, et flux, de France, out été découvertes par M. de Férussac père. Dans une méthode naturelle, elles doivent être placées près des espèces d'hélices planorbiques luisantes.

Dans la seconde section de ce sous-genre, ou les Vesnes, M. de Férussac place, sous le nom d'helix cafre, une nouvelle espèce figurée pl. IX A de son ouvrage, et rapportée du cap de Bonne-Espérance par M. Delalande: et l'héliz cornu gigantum, Chemn.; de Fér., l. c., pl. X, fig. 5 a-c. Grande et belle coquille de Madagascar, qui est fort déprimée, et dont l'œuf, qui est presque gros cômme celui d'un petit pigeon, fait présumer que l'animal est le plus gros des bélices: sa couleur est ventre de biche; et, enfin, une troisième espèce, sons le nom de magnifique, heliz magnifica, de Fér., pl. 10, fig. 4 a et b, dont l'ouverture est bordée par un bourrelet, qui est ombiliquée, et dont la robe est ornée de bandes décurrentes de couleur fauve-maron, sur un fond blanchêtre. Cette coquille, de deux pouces et demi de diamètre, est fort rare et vient des considerandes. On la connoit vulgairentent sous le non de vessie à bandes. La seconde espèce, est la vessie imple; et, quand elle est jenne, ou ombiliquée avec le péristome tranchant, c'est la vessie papparée. (Ds B.)

"HELICOSPORIUM. (Mot.) Genre de la famille des champignons, établi par Nées; et voisin du circinotrichum du même auteur (voyez Haxsussonix), et du campisotrichum d'Ehrenberg, (Voyez la fin du présent article.) Dans ce genre, les espèces sont formées d'élbres'droites, roides, presque toujours simples, opaques, sur lesquelles sont disséminées des sporidies, roulées en spirale, géniculées de distance en distance, et trés-fugaces.

I. Helleosponium aicolon; Helleosporium expetatum, Nées; Trait., tab. 5, fig. 66, crott sur les tiges des herbes mortes, et y forme de petits topis hérissés de fibres noires, écartées, trèscourtes, garnies de sporidies ou séminules d'un vert jaunatre.

Le genre Cumpsotrielum d'Ehrenberg, placé par Nées près de Phelicosporium et du chloridium, Linck, est caractérisé par aessibires droites, roiles, opaques, rumeuses, àrameaux divisés, dichotomes, écartés; recourbles, portant à leur extrémité des sporidics éparses. Ses espèces croissent sur les feuilles mortes, et y forment de fort petites taches.

Le Caursonneurus aiceaon: Compostrielum bicolor, Ehrenh., in Spreng., Schrad. and Linck, Jahrb., 1813, vol. 1, n. \*9, p. 55, t. 1, flg., d.; Hort. Phys. Berol., 85, cst étalé; aes fibres sont noires, et sessporidies grosses et fauves. Ehrenberg a recueilli cette espèce en octobre sur l'aunea plicata, Ach.

Le Campsotrichum unicolon; Campsotrichum unicolor velatrum,

in Canada

Ehrenh., Hort. Phys. Berol., pug. 65, pl. 17, fig. 2, est formé de petites touffes noires; ses sporidies sont petites et de même couleur. Cette espèce a été observée sur les feuilles d'un arbre inconnu, recueilli par Adal. Chamissus, dans son Voyage autour du Monde.

Ces deux genres, comme l'helmisporium et les genres que nous avons décrits à cet article, rentrent dans la série des byssoidées de Linck. (Lem.)

HÉLICOSTYLE, Helicotyla. (Conchyl.) Sous-genre de coquilles établi par M. de Férussac, dans son genre Helix, pour les espèces dont la columelle est solide, dont la forme est surbajasée ou trochiforme, et dont l'ouverture est pourvue quelquefois de lames ou de dents. Voyet Héuce. (Ds. B.)

HELICOTRICHUM. (Bot.) Ce genre de champignons, établi par Nées, diffère très-peu de celui qu'il a nommé helicosporium.

Dans ce genre, les fibres sont couchées, rameuses, entremêlées, et les sporidies roulées enspirale, presque cloisonnées et fugaces.

L'HELICOTRICERUM COUSSINST, Helicotrichum pulvinatum, Nées, in Nov. Act. Nat. Car., 9, p. 146, tab. 5, fig. 15, forme, au mois de mars, sur les trones de chênes coupés, de petits coussinets de deux à quatre lignes de diamètre, irréguliers, à fibres molles, olivàtres, avec des sporidies d'un jaune verdàtre. Cette plante a une dermi-ligne de hauteur totale. (Les.)

HÉLICTE, Helicia. (Bot.) (Corymbiferes, Juss. = Syngéndies polygamie superjue, Linn.) Ce genre de plantes, que nous avons proposé dans le Bulletin des Sciences de novembre 1818, appartient à l'ordre des synamithérées, à notre tribu naturelle des hélianthées, et à la section des hélianthées-rudbeckiées, dans laquelle nous le plaçous auprès du wedella dont il difére peu. Voici les caractères génériques présentés un peu autrement que dans le Bulletin des Sciences, où ils avoientété imparfaitement décrits.

La calathide est radiée, composée d'un disque multillore, régulariflore, androgyniflore, et d'une couronne unisériée, décemflore, liguliflore, féminillore. Le péricline campanulé, supérieur aux fleurs du disque, inférieur aux fleurs de la couronne, est formé de squames bisériées; les extérieures, au

nombre de cinq, sont plus longues, spatulées, avant leur partie inférieure appliquée, oblongue, coriace, et leur nartie supérieure inappliquée , appendiciforme, grande, ellistique foliacée : les squames intérieures sont plus courtes appliquées, ovales, oblongues ou lancéolées, coriaces, foliacées ou membraneuses. Le clinanthe est convexe, pourvu de squamelles inférieures aux fleurs, embrassantes, oblongues, aiguës au sommet, membraneuses, uninervées. Les ovaires sont comprimés bilatéralement, obovoïdes-oblongs, étrécis infericurement, hispidules supérieurement, bordés, sur leurs deux arêtes, d'un bourrelet peu apparent, épais, arrondi: l'aigrette (absolument sessile) est stéphanoïde, courte, irrégulière, épaisse, cartilagineuse, dentée supérieurement. Les corolles de la couronne ont le tube court, fendu jusqu'à la base , et la languette elliptique-oblongue , tridentée au sommct. Les corolles du disque ont le tube nul ; les étamines ont le filet libre, c'est-à-dire, non greffé à la corolle, et l'anthère noire . portant de gros tubercules glanduliformes sur l'appendice apicilaire et le haut du connectif.

HELICTE SARMENTEUSE; Helicta sarmentosa , H. Cass. C'est un arbuste à tiges longues d'environ trois pieds, étalées, diffuses, pameuses, tortueuses, sarmenteuses, grêles, cylindriques; les jeunes rameaux sont épais, cylindriques, un peu hispidules : les feuilles sont opposées, un peu counées, presque sessiles. ou à pétiole très-court, large, semi-amplexicaule; elles sont longues de trois pouces, larges d'un pouce et demi, ovales, obtuses, bordées de quelques dents ou crénelures peu saillantes, écartées; leur partie inférieure est notablement étrécie, entière, et arrondie à la base; elles sont épaisses, coriaces: charnues, d'un vert luisant, parsemées de très-petits poils rares et roides, triplinervées, à nervures très-épaisses, saillantes en dessous; les calathides, larges de neuf lignes et composées de fleurs jaunes, sont terminales et axillaires, solitaires. pédonculées, à pédoncule long de trois pouces. Nous avons observe cet arbuste au Jardin du Roi, où il est cultivé dennis long-temps sous le faux nom de verbesina mutica.

L'heficta est remarquable par les corolles de la couronne dont le tube est fendu, par les corolles du disque dont le tube est nul, et par les étamines dont le filet est libre. Observons que la liberté du fitet de l'étamine est la conséquence nécessaire de la nullité du tube de la corolle. Nous avons trouvé une disposition à peu prés semblable chez quelques autres symanthérées, et notamment chez le rudbeckia purpures, dont Mench a fait, sous le nom d'echinacea, un genre qu'on devroit peut-être adopter, en ajoutant aux caractères qu'il a proposé ecux de la corolle et des étamines qu'il a négligés. Indépendamment des particularités qui viennent d'être signalées, l'heited diffère encore du wedelu par l'aigrette, qui n'est point membrancuse, frangée, ni portée sur un col formé par l'étrésisement du sommet de l'ovaire. (H. Cass.)

HÉLICTÈRE, Helicteres. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, de la famille des malvacées, et de la gynandrie décandrie de Linneus, offrant pour caractère essentiel: Un calice tubulé, oblique, à cinq divisions; cinq pétales onguiculés, attachés à la base d'un pédicule qui porte à son sommet les organes sexuels, d'ix étamines et plus; les filamens réunis en tube vers l'extrémité des découpures très-courtes du tube; un ovaire supérieur à l'extrémité des découpures très-courtes du tube; un ovaire supérieur à rétrefinité du pédicule, à cinq sillons; un style subulé; un stignate à cinq divisions. Le fruit est composé de cinq capsules très-rapprochées, souvent torses en spirale, uniloculaires, univalves, contenant plusieurs semences.

Ce genre est très-remarquable par le caractère particulier de ses fleurs, par le pédicule qui sort du fond du calice et porte à son sommet les organes sexuels, enfin par la nature du fruit, composé de capsules roulées ordinairement en spirale, de manière à présenter l'apparence d'un petit baril. Les tiges sont ligneaues ou arborescentes; les feuilles simples et alternes; les fleuilles simples et alternes; les fleuilles simples et alternes; les fleuilles simples et alternes; peteces dans les jardins de botanique: elles veulent être temes dans les serres pendant environ huit mois de l'année; on les multiplie de houtures ou de graines semées sur couche; les fleurs ne se montrent ordinairement que la seconde année.

HÉLICTÈRE A FEUILLES DE CUIMAUVE : Helicteros altheafolia, Lamk., Ill. gen., tab. 755, fig. 1; Isora altheafoliis, etc., Plum., Gen., 24, et mss., vol. 5, tab. 48. Arbrisseau originaire des Antilles et de Saint-Domingue, oultivé au Jardin du Roi, distingué par son feui luge semblable à celui d'une guimauve. Il s'élève à la hauteur de six à huit pieds. Ses rameaux sont élancés, pubescens vers leur sommet, garnis de feuilles alternes, en œur, aigués, dentées, molles, un peu anguleuxes, cotonneuxes, un peu blanchters en dessous, amples, longues de six ponces; les pétioles courts; les fleurs sont latérales, axillaires, souveut géuinées, médiocrement pédonculées; le calice presque labié; la corolle blanche; les capsailes très-serrées, lanugineuses, contournées en spirale, longues d'un pouce et plus.

Háncerhae a renutas ovatas i Helicteres ovata, Lamk., Eacycl.; Pluken, tab. 24,5, fig. 5. Cette plaite a des rameaux eplindriques, cotonucux vers leur sommet, garais de feuilles ovales, aiguês, dentées, point échancrées à leur base, verdâtres en dessus avec des poils en étoile, blanchâtres en dessons; les atipules filiformes et cotonneuses; les fleurs latérales, axillaires, devo ou trois sur chaque pédonuele : le fruit conneux dans sa jeunesse, à cinq capsules en spirale, corniculées et anguleness. Cette plante crott a â Brésil.

M. de Lamarck regarde comme variété de cette espéce l'heiteres iora, Rumph, Amb., 7, tab. 17; lbo. Magar., 2061. Cette plante, d'après Swarts, doit être distinguée de l'heiteres jamoicensis, Jacq. Ses feuilles sont elliptiques, un peu en cœur à leur base, dentées, glabres en dessus, tomenteuses et pileuses en dessus; les fleurs, au nombre de deux ou quatre sur chaque pédoncule avillàre; le fruit contourné, terminé par une longue pointe subulée. Cette plante croît sur la côte du Malabar et aux Moluques.

Haterène a reulius éraoires: Helictères angustífolia, Linn.; Obbeck, Ilin., 251, tab. 5. Espéce bien distinguée par la forme de ses feuilles et de ses fruits. Ses rameaux sont grêles, effilés, cotonneux, garnis de feuilles étroites, lancéolées, trés-entières, glabres en dessus, cotonneuses en dessous; les fleurs latérales disposées deux à cinq ensemble dans l'aisselle des feuilles, pédonoules courts, souvent bilores; les pétalles oblongs, munis d'une dent de chaque côté à leur base; le prédicule à peine de la longueur de la fleur. Le fruit est cotonneux, ovale, oblong, composé de cinq capsules droites, parallèles, rasprochées, aiguée. Cette plante croit daus la Chine.

Dans l'helietere hirusta, Lour., Fl. Cochin., 2, pag. 721, les fruits sont droits, presque point contournés, très-velus; les feuilles tomenteuses, ovales, acuminées; les pédoncules axillaires, chargés de plusieurs fleurs; le tube du calfée long et pileux. Cette plante croît dans les forétas la Cochinchine.

Hásticrias in Banu i Helicteres baruessis, Linns, Jacq., Amer, ab. 149, et 10-n. pict., tab. 2-7; Lauk., Ill., gen., tab. 755, fig. S. Arbrisseau de l'Ue Baru en Amérique, qui s'elève à la hauteur de douve pieds, dant les jeunes rameaux sont coton-eux; les feuilles en cœur, ridées, aiguès, dentées, coton-eux es et blanchâtres en dessous; les pédoncules terminaux , à plusieurs fleurs; le calice cotonneux, persque à deux lèvres; la corolle blanche; les fruits à ciuq capsules torses eu spirale; leur sommet d'orit.

HALICTERE DE LA JAMATQUE : Helicteres jamaicensis , Jacq. , Amer., tab. 179, fig. 99; Hort., tab. 143; Icon. pict., tab. 226; Lamk. , Ill. gen. , tab. 735 , fig. 2. Arbrisseau médiocrement rameux, qui parvient à la hauteur de dix ou douze pieds. Ses rameaux sont un peu cotonneux dans leur jeunesse : les feuilles molles, en cœur, crénelées, velues en dessous, d'un vert blanchatre; les fleurs blanches, pédonculées, terminales, formant une petite panicule cotonneuse; le calice velu, oblique, campanulé : les pétales blancs , linéaires-lancéolés : les capsules corniculées, contournées en spirale, tomenteuses dans leur iennesse. Cet arbrisseau croit à la Jamaïque. Dans l'helicteres carthaginensis, Jacq., Amer., tab. 150, et Icon. pict., tab. 228, les capsules ne sont nullement contournées, mais rapprochées, droites, oblongues, aiguës; les étamines nombréuses; les feuilles en cœur, dentées, cotonneuses à leurs deux faces. Les fleurs ont une odeur fétide et naissent dix ou douze ensemble. formant une panicule courte; leur calice est campanulé, ensié ou ventru; la corolle purpurine. Cette plante croît dans les bois, aux environs de Carthagène.

Hátuctha Aránas: Helictera optala, Linn.; Jacq., Amer., tab. 181, fig. 98; et Icon. pict., tab. 165, fig. 274; Macqual. xochi-quahniti, Hern., Mez., pag. 385 et 459. Cette espèce se rapproche beaucoup des sterculia. C'est un bel arbre qui s'élève à quarante pieds de haut, terminé par une cime ample, d'un aspect agréable. Ses feuilles sont grandes, pétiolées, pal-

mées, plissées, à demi divisées en sing lobes ovales, arroudis, aigus, larges d'un pied et plus, un peu velues en desous disposées en panicules amples, làches, terminales, d'une odeur féide, dépourvues de corolle, d'un jaune sale avec des atches purpuriess. Leur calice est yelu, campanulé, très-ouvert, à cinq divisions; le pédicule plus court que le calice; les chamines au nombre de quatorre ou quipse, Cette plante croît dans l'Amérique méridionale, dans les bois, aux environs de Carthagène.

On cite encore quelques autres espèces d'hélictères , mais bien moins connues. (Pois.)

HÉLIDE, HELIOPHYTON (Bot.), noms anciens du smilaz aspera, cités par Gesner et Ruellius. (J.)

HELIMUS (Bot.), nom grec du panis, qui a été transporté par Linnœus à un autre genre de graminée, elymus. (J.)

HELIOCALIIS. (10s.) Dodoens dit que ce nom avoit été donné pneiennement à l'helianthème, parce que les grandes de la Perse le méloient dans une composition dont ils se faisoient frotter la peau pour lui donner mae couleur plus agréable. Ceat la même plante, mentionnée par Plios sous le nom d'helianthe, à laquelle la même propriété est attribuée. Voyez aussi Haramays. (3)

HÉLIOCARYE, Heliocarpus. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs compleires, polypétalées, régulières, de la famille des tiliacées, de la dodépandris digraite de Lianneus, offrant pour caractère essenticl: Un salice coloré, caduc, à quatre folioles; quatre pétales; environ seine étamines; les aphtères à deux lobes; un ovaire supérieur, pédicellé, deux styles très-courts; les stigmates simples. Le fruit est une petite capsule un peu comprimée, à deux loges, à deux valyes, cilières à leurs bords; une semence dans chaque loge.

Hanocarre P'Augatopu: Heliocerpus americana, Linn, Lamk., Ill. gen., tab. 409; Jacq., Hort. Schenbr., 4:e: Fragm., tab. 409; Jacq., Hort. Schenbr., 4:e: Fragm., tab. 46; 1: Trev., Ehret., tab. 45. Grand arbrisseau, qui s'elève à la hauteur de quinte ou de dis-buit pieds sur un tronc rameux, dont le bois est tendre, plein de moelle; l'écorce achére, parsemée de points tuberculeux; les feuilles sont alternes, pétiolées, cordiformes, ovales, dendes, aiguin, vertes, presque glabres, un peu vélues dans leur jeuneses, nerveuses,

larges de deux pouces et demis les pétioles un peu longs. Les gérement ciliés, les stipules petites, subulesc, acduques. Les fleurs nont petites, d'un vert blanchêtre, placées aux extrémités des branches sur de petites grappes rameuses, presque paniculiées; les pédoneules velus; le calice à quatre fujioles lindaires-lancéolées, concaves; la corolle composée de quatre pétiles linésires, plus courts que le colice; les étamines de la longueur du calice, attachées au réceptacle; les anthères ovales, l'ovaire aspérieur, arrondis, pédicellé, hispide.

Le frui est une pectite capsule presque turbinée, obtuse, un peu comprimée; les valves ovales, élégamment clilées à leurs bords, et comme plumeuses une semence dans chaque valve. Cette plaute a été découverte par Houston, aux environs de la Vera-Ceru. On la cultive su Jardin du Roi; l'àiver on la tient dans la serre chaude. On la multiplie de graines et de boatures, placées dans des pots sur couche et sous châsis ello exigo une terre franche, mélée avec un tiers de terre de bruyère, qu'on renouvelle toos les ans; le plant fleurit an bout de deux on trois ans; les boutures la seconde année. (Pon.)

HELIOCHRYSOS. (Bot.) Tragus, eité par C. Bauhin, nomue ainsi la cotonnière ou herbe à coton, filago germanica. Belon, dans son Voyage à l'île de Crète, parle aussi de l'Acisochrysos, common sur toutes les montagnes et nommé lagochimibile par le peuple du pays. (3.)

HELIODROMUS. (Oraida.) Genner dit de ect oiseau des Judus, qu'aussités après sa naissance il s'envole vers l'Oriont, et revient avec le soleil vers l'Occident. Cet auteur ajoute d'autres circonstances aussi étranges, et qui ne pareissent pas moins fabuleuses. (Or. D.)

HÉLIOLITHE. (Min.) On peut croire que les anciens ont détigné, sous le nour d'héliolithe, pierre du soleil, un fossile ou pluté une pétrinéaties du genre des martépores; l'organisation radiée de ces roophytes autorise suffisamment cette opinion. De nos jours, la pierre du soleil des lapidaires est une variété précieuse de felspath. Voyer Fisspara Aventrainé, (Ba.as.)

HELIOLITHE. (Foss.) Guettard a donné ce nom aux polypiers pierroux, fossiles, qui présentent sur leur superficie des étoiles, ou parfaitement rondes, ou à rayons inégaux regfermés dans des figures circulaires. (D. F.)

3o.

HELION. (Bot.) Voyez HALION. (J.)

HÉLIOPHILE, Heliophila. (Bot.) Genre de plantes dieotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la fimille des cruciféres, de la tétradynamie siláqueue de Linneus, offrant pour carsetère essentiel : Un calice à quatre folioles étalées, dont deux extérieures un peu vésiculeuses, couvrant deux corps glanduleux, recourbés, quatre pétales en croix, six étamines tétradynames; un ovaire supérieur; le style court; le stigmate obtus. Le fruit est une silique alongée, cylindrique, un peu toruleuse, hivaive, quelquefois un peu mucronée, à deux loges polypermes.

Quelques espéces d'Afliophile sont cultivées dans les jardins de botanique, plutôt pour l'instruction que pour l'Ornement. Elles exigent une terre de bruyère, d'être semées en pot et sous châssis au printemps; puis, lorsqu'elles sont levées, il faut les placer contre un mur abrité des vents du Nord, avec de légers arrosemens. Aux approches des froids et de l'hivre, on rentre dans la serre d'orangerie les espèces bisannuelles ou ligneuses. Ces dernières se multiplient de boutures et de marcottes, les annuelles de graines.

Haudyntus rizerse : Heliophila pilota, Lamk., Diet. et Ill. gen., tab. 56, fig. ; Heliophila integrifòia, Linn.; Burm., Nov. Act. Upa., 1, tab. γ; Herm., Lugd., tab. 36γ; Seba, Mas., 1, tab. γ; fig. 5. Cette plante est originaire du cap de Bonne-Eapérance, ob elle croti dann les terrains incultes et pierreux. Sa tige est herbacée, haute d'un pied et demi, droite, yelue, un peu rameuse, garnie de feuilles alternes, esseiles, linédires-lancéolées, vertes, hérissées, un peu succulentes, la plupart entières, quelques unes trifides, incisées; même pinnatifides; les fleurs pédonculées , disposées en grappes terminales ; la corolle d'un beau bleu; les gousses à prine noucuses : les gibbouités de la base du calice scarieuses, presque transparente.

Hétiophile pinnata, Vent, Malm, tab. 115; Lamk, Ill. gen, tab. 163, fig. 2. Cette plante a des tiges grêles, trèvglabres, droites, presque filiformes, rameuses, hautes de deux pieds; les rameaux étalés et diffus: les feuilles alternes, distantes, glabres, fort menues, la plupart ailées, un peu charaucs, composées de cinq à acpt folloise sétacées: les fleurs prêties,

disposées en grappes terminales; les folioles du calice obtuses, d'un jaune rougettre la corolle d'un jaune pale; les siliques glabres, noueuses, pendantes, longues d'un pouce, mucronées à leur sommet. Cette plante croit au cap de Bonne-Eapérance. L'héclophila coronopifolus, L'inn. et Herm., Lugd., tab. 567, est très-rapprochée de la précédente. Les feuilles supérieures soute cutières, linéeires, très-értoites ; les fichieruers ailées, à folioles très-értoites ; les fieurs d'un violet clair; les siliques très-grêles, toruleuses.

Hátuorstus Puterra: Haliophila putilla, Linn. fils, Suppl.; Pluken., Mant., tab. 432, fig. 2. Sa tige est glabre, et s'élève à peine à la hauteur de cinq ou six pouces, menue, rameuse; ses feuilles courtes, glabres, linéaires-sétacées, longues de cinq six lignes: les fleurs blanchâtres, pédonculées, disposées en grappes làches et terminales. Les siliques glabres, comprimées, moniliformes, longues d'environ un demi-pouce; les articulations bien séparées et presque orbiculaires.

Hatuoraus rulpoaus: Heliophila filiformis, Linn. fils, Sappl.; Lamk., III. gen., tab. 565, fig. 5. Cette plante victive à la hauteur desix ou sept pouces sur une tige grêle, droite, munie vers sa base de rameaux d'abord très-étalés, puis ascendans, garnis de feuilles étroites, très-entières, presque foliformes, les inférieures nombreuses, longues d'environ trois pouces: les fleurs pédonculées, disposées en grappes terminales, la corolle une fois plus grande que le calice; les pétales bleus, pales ou jaunahtres à leur base; les siliques glabres, linéaires, fort menues, point toruleuses.

Hatnoreux ANTENCACRE: Héliophila amplexicaulis, Linn. fils, Suppl.; Jacq., Fragm., pag. 49, tab. 64, fig. 2. Cette plante est d'une saveur amère, tendre et glabre sur toutes ses parties. Ses tigessont gréles, droites, hautes d'un pied, peu rameuses; les feuilles oblongues, amplexicaules, presque hancéolées, entières, un peu aiguês, glauques, longues d'un pouce et demi : les fleurs disposées en corymbesterminaux; les folioles ducallice linéaires, lancéolées, ouvertes, concaves, un peu blanchères et membraneuses à leurs bords, la corolle blanche: les pétales plansologs, obtus, rougeâtres par la desiccation; une glande verte à la base des plus courts filamens. Les siliques sont glabres, compinées, en grains de chapelet, longues d'environ un pouce-

Hattoretta constus: Heliophila circamides, Linn. fals, Suppl., 1985 Chomina corneta, Thunb., Gen., 48. Espèce remarquable par la saillic en forme d'éperon ou de corne à deux des folioles de son calice, caractère qui avoit détermine Thunberg à en faire un genre particulier, sous le nom de chamira. Ses tiges sont foibles, herbacées, un peu couchées, glabres et rameuses: se feuilles alternes, pétiolées, en cœur, un peu anguleuses; les inférieures plus grandes : les fleurs blanches, disposées en grappes terminales; les folioles du calice droites, lancéolées, glesdeux opposées offrant à leur base une saillie en éperèn, les pétales onguiculés, ovales, obtus, très-ouverts; une glande essaile, globuleuse, située à la base externe de checume de étamines, plus courte sur le réceptacle; la sitique presque articulée, longue d'un pouce.

Hittornitz Liennisz : Heliophila frattseens, Lomk, Encycl.; Heliophila incona, Ait., Hort. Ken., 2, pag. 393; Burm., Nov. Act. Mus., 3, pag. 94, tab. 7. Cette plante est un arbuste d'environ deux pieds de haut, dont les rameaux nont droits et lâches, garnis de l'enilles nombreuses, éparses, ouvertes, un peu chames, apatulées, pubescentes, s'un blanc grassite, un peu glosques, longues d'environ deux poures. Les fleurs sont d'un pourpre bleukte; les sitiques droites, presque cylindriques, longues de deux poures.

Toutes cos plantes croiscent au cap de Bonne-Espérance. On en citte encore beaucoup d'autres, mais hien moins connues, telleu que l'hehôphia digitata. Linn. fils, Suppl., 396, remarquable par l'épaisseur de ses tiges, dont les fewilles sont palmées, pinnatifides, relues les décaupers linéaires. Héliaphila crithmifolia, Willd., Enum., et Hort. Berot., 3, pag. 682. Les fleurs sont de couleur incarunte; les feuilles nilées, um pea charmues; les foiloies à demé eyiladriques, canaliculées en dessus; les sitiques linéaires, inclinées. Héliophia platitilique, Ait, Hort. Kon, 24. nov., 4, pag. 99. Plante entièrement glabre, à feuilles charaues, à deuis cylindriques, entières; les sitiques planes, comprimées, pendantes; lestiges prosque ligarcuses, etc. (Pors..)

HÉLIOPHILE ou HÉLOPHILE. ( Entom.) M. Meigen, dams sa classification des diptères d'Europe, a donné ce nom, que l'on a écrit aussi étophile, à une division des symphes ou éris-

tales, qui ont la palette, ou la partie élargie de l'antenne qui porte la soie latérale au moins aussi longue que large. Il rapporte à ce genre les syrphes, tenax, nemorum, arbustorum, œstraceus, tricolor, berberinus, etc. (C. D.)

HÉLIOPHTHALME, H-liophthalamm. (Bot.) [Corymbiferes, Juss. == Syngénésie potygamie frustranée, Linn.] Ce genre de plantes, proposé par M. Rafincaque, en 1817, dans sa Florala Ludovicionae, appartient à l'ordre des synanthérèes, à notre tribu naturelle des hélianthées, et à la section des hélianthéesrudbreckiées. L'auteur dit qu'il diffère du rudbeckie, par la forme du périeline, par celle du clinanthe qui est plan, et par la disposition des squamelles du clinanthe. Voici les caractères génériques, tels qu'ils nous paroissent résulter de la description incomplète et peu intelligible présentée par ce botaniste.

La calathide est radiée, composée d'un disque multiflore, régolariflore, antrogyniflore, et d'une couronne unistérie , octoflore, ligaliflore, neutriflore. Le péricline est planiuscule, et formé de aquames plurisériées, inégales; les extérieures plus longues et plus étroites, inappliquées, foliacées; les intérieures squamelliformes, scarieuses, colorées. Le clinansthe est plan et pourvu de aquamelles scarieuses, colorées, disposées sur un seul rang circulaire, entre la couronne et le disque. Les ovaires portent une aigrette séphanoide, dentée. Les corolles de la couronne out la languette ovaie.

Historypaanse a resultes ne crows; Heilophthalmum elethefolium, Rafin. C'est une plante herbneée, dont la tige, hette de trois à quatre pieds, est rameuse, sillounée, tetragone, à angles obtus; ses branches sont nombreuses, opposées, grelles, roides, monocalathides; les feuilles sont opposées, bioloies lancéolées et laciniées; les carathides sont terminales, solitaires, larges de deux pouces, composées de fleurs à corolle jaune et à anthères brunes. Cette belle plante, remarquable par ses joiles feuilles et ses grandes calathides, habite la Louisiane.

M. Rafinesque parott attribuer au clinarthe de l'hetiophthainam deux rangs de squamelles, dont l'un entourcroit exténieurement a ouronne, et l'autre le diaque. C'est ainsi que la plupart des botanistes attribuent au clinanthe de l'hetenium un rang de suunelles entourant extérieurement la couronné. cela nous semble inexact et inconséquent. Si l'on veut que les descriptions génériques des synanthérées soient méthodiques. régulières, et comparables entre elles, il faut nécessairement admettre, comme une règle générale, que toutes les bractées qui se trouvent en dehors des fleurs extérieures d'une calathide, quelle que puisse être leur apparence, font partie intégrante du péricline, et que toutes les bractées qui se trouvent en dedans des fleurs extérieures sont des squamelles du clinanthe. Si l'on n'admet point cette règle, nous soutiendrons que toutes les synanthérées, sans exception, offrent un clinanthe squamellifère, ou, comme on dit vulgairement, un réceptacle paléacé; car il y a toujours un ou plusieurs rangs de bractées en dehors des fleurs extérieures; ainsi les bractées formant la rangée unique comme dans le bellis, ou la rangée intérieure comme dans le chrysanthemum, devront, suivant ce système, être qualifiées paillettes du réceptacle. En considérant arbitrairement les bractées dont il s'agit, tantôt comme des pièces du calice commun , tantôt comme des paillettes du réceptacle, sans avoir égard à leur situation relativement aux fleurs, les botanistes commettent une inconséquence qui produit une grande confusion. La manière dont ils décrivent le genre Filago, et celle dont ils décrivent le genre. Helenium, sont deux exemples bien remarquables de la bizarrerie de leur système, et des inconvéniens qui résultent de l'absence d'une règle générale pour les descriptions : en effet, dans le filago, ils attribuent au péricline ce qui appartient au clinanthe, et dans l'helenium ils attribuent au clinanthe ce qui appartient au péricline. Cette discussion n'intéresse que la botanique descriptive ; car, en théorie , les squames du péricline et les squamelles du clinanthe sont des bractées de même nature, ainsi que nous l'avons démontré dans notre article Com-POSÉES OU SYNANTHÉRÉES, tom. X, pag. 151. (H. CASS.) HELIOPHYTON. (Bot.) Voyer HELIDE. (J.)

HELIOPSIDE, Heliopsis. (Bot.) (Corymbiferes, Juss. = Syngénétic polygamic superfue, Linna [Ce genre de plantes, établi par M. Pernoon, en 1807, dans son Synopsis Plantarum, appartient à l'ordre. des synanthérées, à notre tribu naturelle, des héliauthées, et à la section des héliauthées-pudheckiées, dans laquelle nous le plaçons auprès des gerres Diomedies, Helicta, Wedelia, dont il diffère par ses ovaires absolument dépourvus d'aigrette. Voici les caractères génériques que nous avons observés sur des individus vivans d'heliopsis lavis.

Calathide radiée; disque multiflore, régulariflore, androgniflore; couronne unisériée, liguiliflore, féminiflore Péricline supérieur aux fleurs du disque, irrégulier, formé de squames subunisériées, inégales ; oblongues, à partie inférieure, appliquée, coriace, à partie supérieure appendici-forme, inappliquée, foliacée, Clinanthe conique-élevé, pourvul de squamelles inférieures aux fleurs, demi-embrassantes, linéaires, membrancuses, à sommet arrondi et coloré. Ovaires oblongs, tétragones, lisses, comme tronqués au sommet, insigrettés.

Hátiorator Lusse; Heliopais Levis; Pers. C'est une plante herhacée, à racine vivace, produisant des tiges hautes de cinq
à six pieds, droites, fermes, rameuses, très-glabres, brunes
à leur base; les feuilles sont opposées, pétiolées, ovales-lancéolées, pointues, dentées en scie, triplinervées, glabres,
un peu rudes en dessus; les calathides, assez grandes et composées de fleurs jaunes, sont terminales et solitaires. Cette
plante de l'Amérique septentrionale est facilement cultivée
en Europe, et peut contribuer à l'ornement de nos jardins,
où elle fleurit en soût et septembre. Elle avoit été successivement rapportée aux genres Buphthalmum, Helianthus, Rudbeckia, Silbhimm, (H. C.oss.)

HELIOPUS. (Bot.) Voyez HELIOTROPIUM. (J.)

HÉLIORNE. (Ornith.) Bonnaterre a le premier formé, sous le nom d'heliornis, un genre particulier de l'oiseau dont Buffon avoit donné une simple notice sous celui de grèbe-foulque, propre à indiquer la réunion de caractères appartenant au grèbe et à la foulque. Le plumage de cet oiseau n'offrant que des couleurs ternes, qui ne pouvoient aucunement motiver la dénomination d'oiseau du soleil, on a déjà exposé, au mot Axmaca, que ce nom provenoit vraisemblablement d'une confusion entre le plotas surinamensis de Gmelin et de Latham, et l'aracta helias des mêmes auteurs, qui donnent pour synonymes à ces deux espèces, bien différentes, l'oiseau du soleil de Fermin, Description de Surinam, 1, 2, p. 192, ou petit paon des rouses, et si déjà Illiger n'avoit créé, pour le caurale, le mot

surppiga, qui n'indique que des caractères tirés de la forme de sa queue, il auroit été plus naturel de transporter le terme a générique de Bonnaterre à ce dernier, que de l'applique au grâbe-foulque, et de contribuer ainsi à propager une erreur et une coafusion qu'il eût mieux valu détruire. Néanmoins l'on se contentera ici de cette observation; et comme l'auteur des articles d'Ornithologie, dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, adoptant le mot Hástosne, héloronie, a décrit sous ce nom, outre le grèbe-foulque, une seconde espèce, pour ne pas introduire de nouveaux chargemens dans la nomenclature, on va suivre celle qu'il a établie.

Les caractères du genre sont d'avoir le bec entier, eylindrique, à bords tranchans, un peu incliné vers le bout ; les narines longitudinales, et d'égale largeu dans toute leurétendue, situées au milieu du bec et recouvertes d'une membrane; les picies placés à l'équilibre du corps; les trois doigts antérieurs lobés, et le pouce lisse et portant à terre sur le bout.

HELIORNE DE SURINAM: Heliornis surinamensis. Vicill. Cet oiseau, qui est le plotus surinamensis, Gmel, et Lath., a été figuré sous le nom de grébi-foulque, de Cayenne, dans les Planches ewlum. de Buffon , n.º 893 , et dans la trente-neuvième pl. de Brown, Illustrat., sous celui d'hirondelle de mer de Surinam. Il a, suivant Latham, treize pouces de longueur et la taille d'une sarcelle; mais Brown, pag. 97, ne lui donne que celle d'un merle. Son bec. de couleur pale, n'a, selon le même auteur, qu'un peu plus d'un ponce de longueur; le haut de la tête est couvert de plumes noires qui forment une sorte de huppe pendante: les joues sont d'un fauve clair; une ligne blanche part de chaque œil, et des lignes noires et blanches s'étendent longitudinalement sur les côtés du cou et par derrière; les ailes et le dos sont d'un brun obseur, ainsi que la queue, qui présente la forme d'un éventail, et sc termine par une bande noire, suivie d'une autre blanche; cette dernière couleur est celle de la poitrine; les pieds sont d'un brun jaunatre, et les doigts, réunis par une membrane jusqu'à la denzième ou troisième articulation, sont traversés de trois ou coatre bandes noires et blanches.

Brown dit que cet oiseau, dont latête et le corps sont dans un mouvement perpétuel, vit de monches, et devient souvent domestique. Gmelin njoute qu'il prend ces inacetes avec une dextérité estrème; mais, comme cette particularité est cliée par Fermin, à l'occasion de son oisean du soleil, il y a lieu de craindre qu'elle ne soit attribuée à l'autre qu'en raison de ce rapprochement fautif, et l'on ne sait encore rien de certain ai sur les mœurs nisur la propagation de l'espèce dont il s'agit, ai ne paroli pas diffèrer de macas à doignée de M. d'Atars, n.º 4,6. Le seul individu que le naturaliste espagnol ait eu cocasion d'examiner au Paraguny, avoit neuf pouces et demi de longueur totale, et vingt-sept de vol. Le bec étoit noirktre en dessous, et rouge le long des bords.

L'autre espèce décrite dans le Nouveau Dictionnaire d'Histoire naturelle, et figurée, pl. E 32 du même ouvrage, est l'Hánousre so Sássáoat. Héllornis senegalensis, Vieill. On n'y fait pas connoître à qui en est due la découverte, mais on annonce que sa taille est presque égale à celle d'un abninga; que les parties supérieures du corps sont d'un brun qui est plas soncé sur la tête et sur lecou, dont les côtés sont, ainsi que les flancs, mouchetés de noir; qu'une raie bhanche, partant du bec, passe au-desus de l'œil, et descend sur les côtés de la gorge et du cou, dont le devant est blanc, de même que toutes les parties inférieures; que les pennes de la queue sont étroites, roides, étagées, et d'une couleur d'orange sur la tige; qu'enfin le bec et les piéds sont rouges. (Cn. D.)

HELIOSACTE (Bot.), un des nom anciens de l'yeble, sambueus ebulus, cité par Ruellius. (J.)

HELIOSCOPION. (Bot.) Pline parle d'une espèce de tithymale qui porte ce nom, et qui a des feuilles de pourpier. C'est probablement l'euphorbia helioscopia des modernes. (J.)

HÉLIOTROPE (Bat.), Heliotropium, Linn. Genre de plantes dieotylédones, de la famille des borraginées, Juss., et de la pentandrie monogynie, Linn., dont les principaux caractères sont les suivans: Calice monophylle, à cinq divisions profondes, rapprechées en thes; corolle monopétale, en forme de soucoupe, à limbe découpé en cinq lobes souvent séparés par cloq petites dents, et à tube nu à som entrée; cinq étamines trèscentes, placées dans la gorge de la corolle; quatre ovaires surmontés d'un seul style; deux à quatre graines ovales, entwardes par le culier persistant.

Les béliotropes sont des plantes herbacées, ou des arbustes à feuilles simples, alternes, et à fleurs petites, tournées d'un seul côté, rapprochées en épis terminaux ou latéraux, recourbés et roulés à leur extrémité en manière de crosse, avant leur parfait développement. On en compte une cinquantaine d'espèces pour la plupart exotiques, et dont deux seulement croissent naturellement en France. Nous ne parlerons ici que de celles-là, et de quelques espèces étrangères qui sont cultivées dans les iardins.

Le nom latin heliotropium, d'où nous avons fait en françois héliotrope, est dérivé de deux mots grecs, major, soleil. et τρέπω, je tourne; les anciens donnoient ce nom à une plante dont les fleurs se tournoient toujours vers le soleil. Nous regardons comme fort incertain qu'aucun de nos héliotropes soit celui des anciens. Les descriptions que Dioscoride (lib. 4, cap. 185), et Pline (lib. 22, cap. 21), nous ont laissées, sont trop incomplètes pour qu'on puisse y reconnoître, avec un certain degré de certitude, la plante dout ils ont voulu parler sous ce nom, et ils sont d'ailleurs en contradiction l'un avec l'autre, quant à la couleur de la fleur que Dioscoride dit être blanche ou presque fauve, tandis que Pline l'indique de couleur bleue. D'un autre côté. Ovide en parle comme étant d'un violet foncé, et Apulée, d'une couleur approchante de la pourpre. Au reste, quelques auteurs avant remarqué que les fleurs de l'héliotrope , que nous connoissons, ne sont pas tournées d'une manière particulière vers l'astre du jour, out donné une autre explication du nom de cette plante, en disant qu'il vient de ce que celle-ci fleurit pendant le solstice d'été, lorsque le soleil retourne vers l'équateur.

Héstortors D'Eutore: vulgairement Hease Aux Vearuss, -Touarssoi, Heitotropium europeum, Linn, Spec., 187, Jacq., Fl. Asuir., t. 207. Sa racine est fibreuse, annuelle; elle produit une tige droite, rameuse, plus ou moins étalée, quelquefois tout-à-fait simple, haute de six à doure pouces, chargée de poils courts, et garnie de feuilles ovales, pétiolées, un peu velues, ridées, et d'un vert blanchâtre. Les fieurs sont blanches, portées sur de courts pédicules, très-rapprochées les unes des autres, disposées, au sommet de la tige et des rameaux, sur des épis géminés, roulés en spirale avant leur parfait développement. Il leur succède quatre graines chagrinées, environnées par le calice qui est velu. Cette plante se trouve en seurs pendant tout l'été, dans les champs et les lieux incultes.

Hattornors coucus's. Heliotropium supinum, Linn., Spec., 187; Clus., Hist., XLVII. Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges plus rameuses, couchées, chargées, ainsi que les feuilles, de poils plus nombreux; par ses fleurs plus petites, disposées en épis moins garnis, souvent solitaires, et autout par ses graines seulement au nombre de deux, presque lisses et entourées d'un rebord particulier. Elle se trouve dans les prairies du midi de la France et de l'Europe.

Ces deux espèces d'héliotropes n'ont aucune propriété bien déterminée : la première, appelée vulgairement herbe aux verrues, n'a pas reçu ce nom parce qu'elle est propre à détruire les verrues, mais peut-être à cause de la forme de ses graines qu'on aura pu comparer à ces excroissances de la peau, ou, plus vraisemblablement sans doute, parce que, le nom d'héliotrope ayant été transporté aux plantes de ce genre, on aura voulu aussi leur trouver les propriétés que les anciens avoient attribuées à leur héliotrope, et que celle de détruire les verrues est une de celles que Dioscoride et Pline reconnoissent à une des deux espèces dont ils font mention , ce qui avoit fait qu'on avoit aussi donné à celle-là le nom vulgaire d'herba verrucaria. Nous passerons sous silence les nombreuses et merveilleuses vertus sur lesquelles Pline (livre 22, chapitre 21 ) s'étend fort longuement, et qui ne sont pour la plupart que des contes absurdes, comme celui-ci : « On prétend que le scorpion ne pique jamais les personnes qui portent cette plante sur elles, et que, si l'on trace avec la même herbe un cercle autour de cet animal, il y reste arrêté, et n'ose en sortir. " Ou bien encore comme cet sutre : « On dit que quatre grains de sa semence, pris en boisson, guérissent la fièvre quarte, et qu'avec trois on arrête la fièvre tierce, » On ne doit pas d'ailleurs être surpris de voir les anciens attribuer à leur héliotrope des vertus si étonnantes : cette plante étoit consacrée dans leur mythologie, et son origine étoit encore plus merveilleuse. Selon les poëtes (Ovide ; Métam., liv. 4, v. sôcă a 210 ), Clytie, nymphe de l'Océan, a aimée, et cusuite délaissée par Apollon, se laissa mourir de faim, tourant sans cease les yeux vers le soleil, et l'accompaganat de ses regards pendant toute as course, jusqu'à ce qu'enfin le dieu, touchée des on malheur, la changeêt en cette fleur qui tourne toujours vers cet astre, et qu'on a nommée a causse de cela héliotrope: Heliotropis impaculum sepius diximus, com sole se circumagentis, stiam nubilo die: tantus siderie amor. (Plin., l. c.)

Hatioraoya nas Isosa: Heliotropium indicum, Linn., Spec., 1875; Heliotropium americanum ceruleum, foliis hormini, Taurnef, Isasi., 139; Moris, Hist. 3, p. 481, sect. 11, t. 18, fig. 1. Sa racine est annuelle: elle donne naissance à une tige médiocrement rameuse, haute d'un picé di dix-huit pouce, garnie de feuilles pétiolées, ovales, poiatues, un peu en cœur à leur haue, très-ridées et rudes su toucher. Les fleurs sont bleukters, seasiles, rapprochées les unes des autres, sur deux rangs et d'un seul côté, en épis solitaires, leu uns latéraux et apposés aux feuillée, las autres presque terminaux, et aquérant, en se développant, ciuq à six pouces de longueur. Les fruis sont lisses et bildes, clarque de croit dans les deux Indes; on la soultive au Jardio du Roi.

HELOTROPE A PETTES SERUES I Heliotropium parvifiarum, Lian, Mant., 2013 Heliotropium barbadense, parietario folio, flore albo minimo, Dilli., Hort. Eth., 178, t. 146, fig. 175. Sa tige est droite, rameuse, un peu velue, haute d'un pied et demi pu environ, granie de feuilles ovales, un peu rudes au toucher, verdâtres, feitofées, et la plupart opposées. Les fleurs sont très-petites, blanches, sessiles, unilatérales, disposées en épis gréles, le plus souvent solitaires, placés à l'opposition des feuilles, ou dans la bifurcation des rameaux. Cette espèce est annuelle; Dillen la dit originaire de l'Audréque; et, selon Linnaus, on la trouve dans l'Inde. On la cultive au Jardin du Roi.

Histornove na Cunaçao: Helistropium curatsoricum, Linn, Spec., 188; Helistropium curatsoricum, Jolio lini umbilicati, Tournef., Inst. 139; Moris., Hist., 3, png. 452, sect. 11, 1, 51, fig. alt. Sa tige est droite, rameuse, haute d'un pied, glabre, ainsi que toute la plante, garnie de feuilles essiles,

linéaires ou linéaires-lancéolées, un peu charnues, d'un vert glauque. Les fleurs sont blanches, disposées en épis géminés, ou quelquelois trois ensemble sur le même pédoncule. Cette espèce croît dans les lieux maritimes des pays chauds de l'Amérioue. On la cultive au Jardin du Roî.

Hásioraoys pu Pásou: Heliotropium peruvianum, Linn., Spec., 367; 3iill., 16., t. 143. Cette plante est un arbuste dont la tige ne s'élève guère dans nos aerres qu'à un pied et demi ou deux pieds; mais , dans son pays natal, elle atteint six a sept pieds de hauteur. Ses rameaux sont cylindriques, velus, garnis de feuilles ovales-oblongues, un peu pointues, ridées, légèrement velues, d'un vert brun en dessus, plus páles en desous, et portées sur des pétioles courts. Les fleurs sont d'un blanc violet ou bleudre, disposées au sommet des rameaux, sur des épis rameux, presque corymbiformes.

On cultive généralement, dans les jardina, cet héliotrope, à capus de l'Ologue suave de vanille que répandent ses flerar qui ge succèdent les unes aux autres pendant tout l'été, et même pendant tout l'année, en lui donnant, pendant la mauvaibe sijona, une chaleur artificielle. Ses graines ont été envoyées pour la première fois en France, su Jardin du Roi, en 1980, par Jaseph de Jussieu. Cette espèce se multiplie facilement de houstres; elle donne aussi des graines, même dans le ciè. mat de Paris, et celle-ci l'évent facilement en les semant sur couche; mais il faut hesucoup de soin pour garder les pieds pendant l'hiver, parse qu'ils sont très-sensibles au moindre fipid, et ce n'ett que dans une serre chaude que l'en réussit à les conserver, Les parlumeurs retirent des fleurs uno odeur qui porte le nom de la plante.

Hétioraose a caaspas regus : Helistropium grandiflorum, Donn., Hort. Cantabrig, c. 46, p. a. 21, Lois., Herb., Amat., p. et t. 131., Cette plante ressemble tellement, au premier coup d'azi, à l'hétiorope du Pérou, qu'on pouroit, en la regardant superfisiclement, ne la prendre que pour une simple variété; mais, après un camen attentif, on lui trouve hientôt des cractères suffians pour la distinguer comme capèce. Ainsi ses tiges et ses rameaux sont plus élevés; ses épà de fleurs sont plus grands, plus lackes, plus divisés; ses corolles sont plus grandes, et leur tube est une fois plus long que le calice, et non pas égal à ce dernier; le stigmate, au lieu d'être presque sessile, est porté sur un style assez long; enfin ses sleurs, au lieu d'avoir une forte odeur de vanille, n'ont qu'une douce odeur, comme de mich

Cet héliotrope est originaire du Pérou, et on le cultive en France depuis environ doure ans. Dans la serre chaude, ses fleurs se succèdent sans interruption pendant toute l'année; mais on peut le laisser à l'air libre pendant toute la belle saison. Il se multiplie facilement de graines, de marcottes et de boutures. Ensemant les premières sur couche au printemps, et en le mettant en pleine terre, quand le jeune semis et asses fort, on en fait, ainsi que de l'espèce précédente, une plante annuelle qui donne des fleurs pendant tout l'été, mais qui périt dès les premières gélées. (L. D. )

HELIOTROPE D'HIVER ( Bot. ), nom vulgaire du tussilago

fragrans. (H. CASS.)

HÉLIOTROPE. (Min.) L'on confond asses souvent, dans le commerce, sous le nom d'héliotrope, un jaspe vert foncé, taché de rouge, dout la pâte est absolument opaque, avec un quars agate, translucide dans certaines places, opaque dans d'autres, et parsemés de points roses; mais c'est au dernier seulement que l'on devroit, dit-on, appliquer cette épithète, et non pas au jaspe sanguin. Telle étoit au moins l'opinion de Deborn, de Laméthire et de Patrin.

Peut-on croire que les anciens aient appliqué le nom de héliotrope (je tourne avec le soleit) à une pierre qui n'offre qu'un assemblage irrégulier de parties opaques et de parties translucides, et dont aucun accident ne rappelle l'aimable métamorphose de Clytie, amante du Soleil?

L'agate jaspée, piquée de rouge, que l'on est convenu de regarder comme l'héliotrope des naturalistes de l'antiquité, se trouve parmi les jaspes agates, et les agates jaspées de la Sicile, du Palatinat et de la Bohème; les parties méridionales de l'Asie fournissoient, dit-on, l'héliotrope des anciens. Voyez Quaz. Jaspés annœuin, Quazz acate, etc. (Baado.)

HELIOTROPIUM. (Bot.) Ce nom, qui signifie une plante tournée vers le soleil, est donné par les anciens au gremillet, my osotis scorpioides; au tournesol, croton tinctorium, et à l'herbe aux verrues, qui l'a conservé. Celle-ci est l'heliotropus de Pline; l'heliopus des Grecs, suivant Mentzel. (J.)

HELIOTROPIUM. (Min.) Voyet HELIOTROPE. (BRARD.)

HELIUSTRUS. (Bol.) C'est, suivant Menttel, un des noms grees du sue que C. Bauhin dit être extrait de la racine d'un arbrisseau nommé agaiillis ou agazylon, qu'il croît être une férule. Ce suc est l'ammoniacon de Dioscoride; le gutta hammoniacon de Cordus; le gummi ammoniacum des pharmaciens; la gomme ammoniaque employée dans la matière médicale, ainsi nommée parce que la plante qui la fournit croît dans l'Egypte, aux environs du lieu où étoit bât le temple de Jupiter Ammon. Cette substance est plutôt une gomme-résine qu'une gomme. On croît généralement qu'elle provient d'une plante ombellière, mais il n'est pas sûr que cette plantesoit une férule. (J.)

HELIX. (Bol.) Nom ancien donné au lierre quand il est bas. On l'a encore appliqué, par comparaison, à une espèce basse de saule. Mitchel avoit aussi nommé heliz la vigne vierge, dont Corauti et Tournefort faisoient un lierre, mais qui est une véritable espèce de vigne. (1.)

HELIX (Malacoz.), nom latin du genre Hélice. (DEB.)

HÉLIXANTHERE, Helixanthera. [Bot.] Genre de plantes dicotylédones, à ficurs complètes, monopétalées, de la famille des loranthées, de la pentandrie monogynie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel : Un calice alongé et tronqué, une corolle en soucoupe, à cinq découpures profondes; cinq étamines; les anthères en spirale; un ovaire caché par le calice; un style; un atjente de pais. Le fruit est une baie monosperme, recouverte par le calice.

HEITRANTIÈRE PARANTE: Helizanthera parasitica, Lour., Fl.
Cochin., 1, pag. 107[Heicia parasitica, Pers., yropes., 1, pag. 214,
Plante parasite qui croit sur les arbres, à la Cochinchine, dans
tel lieux cultivés. Ses tiges sont ligneuses, alongées, rameuses;
garnies de feuilles glabres, trè-simples, lancéolées, entières,
ondulées à leurs hords, réfléchies à leur sommet. Les fleurs sont
petites, d'un rouge écarlate, disposées en épis simples, alongés,
axillaires: le calice d'une seule pièce, cylindrique, tronqué
au sommet, coloré comme la corolle, accompagné às hase
d'une bractée ovale et charaus; la corolle en soucoup; le tube
court; le limbe à cinq découpres réfléchies, oblongues, ob-

20.

tuses; un appendice urcéolé, à cinq angles, à cinq divisions, serré contre le style; les étamines attachées à l'orifice de la corolle; les anthères linéaires, roulées en spirale; un ovaire oblong, renfermé dans le calice; le style de la longueur des étamines. Le fruit est une baic ovale, alongée, d'un beau rouge écarlate, uniloculaire, monosperme, recouvert par le calice; la semence ovale. (Pons.)

HELIXARION. (Malacoz.) Nouveau genre des pulmobranches tétracères ou de limacinés, établi par M. de Férussac pour un petit nombre d'espèces rapprochées des vitrines ou hélicolimaces. L'animal, dont le corps est tronqué en arrière, est pourvu en avant d'une sorte de cuirasse, sous le bord antérieur de laquelle peut se retirer la tête, et qui, à la partie postérieure, offre une petite coquille extérieure, mince, transparente, fragile, dont la columelle est évidée, et dont l'ouverture est très-grande; le pied est séparé du corps par un sillon, et il y a un pore muqueux en forme de boutonnière à l'extrémité du pied. Du reste, les tentacules , l'orifice pulmonaire', la terminaison des organes de la génération, et même les appendices du manteau, qui peuvent se recourber sur la coquille, paroissent être comme dans les vitrines. M. de Férussac pense que ce petit genre lie les hélices aux parmacelles encore mieux que les hélicolimaces.

1.º L'Háuxanon de Cuvina; Helizarion Cuvieri, de Fér., Hist. nat. des Molt. terr. et fluv., pl. IX, fg. 6; et pl. IX A., fg. 1 et a. Coquille hélicitorne, subglobuleuse, déprimée, trés-finement striée, d'un brun verdâtre, de 5 à 6 lignes de long sur á 5 de large. On ignore au justes a patrie; mais M. de Férussac présume qu'elle provient des Terres Australes.

2. L'Háuxanoo ne Faurcuser; Helizarion Freyeineti, de Féri, L. c., pl. IX A, fig. 5-4. Cette espèce, dont la coquille n'est pas connuc, est plus grande que la précédente. Sa couleur est d'un jaune grisàtre, et noiràtre en dessus à la partie postérieure, et parsunée en avant et sur les côtés de taches et de lignes noiràtres. Elle a été rapporte des environs du port Jackson de la Nouvelle-tiollande, par l'expédition du capitais Freycinet. (Du B.)

HELLALENIA. (Ornith.) Rai, Synops. meth. Av., p. 65, appliquece nom à sa septième espèce de geive, turdus seylanicus auriculatus. (Ch. D.)

HELLEBORASTER. (Bot.) On lit, dans Lobel et C. Bauhin, que ce nom est donné à l'hellébore vert, qui est le consiligo de Pline. Daléchamps nomme le même elleboraster. (J.)

HELLEBORE. (Bot.) Outre les plantes anciennement connues sous ce nom, et qui font encore partie maintenant du genre Helleborus, il en est plusieurs qui n'avoient, avec ces dernières, que des rapports plus ou moins éloignés. De ce nombre est l'adonis vernalis, que Tragus croyoit être le véritable hellébore noir, l'hellébore d'Hippocrate, et que Gesner nommoit helleborastrum nigrum. Les anciens donnoient, à eause de quelques rapports de propriétés, le nom de helleborus albus, à deux espèces de veratram, très-différentes d'ailleurs par leurs caractères, mais qui ont conservé pour cela le nom vulgaire de hellébore blanc. Dodoens, trompé par une ressemblance dans le port, donnoit le nom de hellébore noir à l'astrantia ou sanicle de montagne, qui, faisant partie de la famille des ombellifères. diffère beaucoup des vrais hellébores appartenant à celle des renonculacées. On en peut seulement conclure que, par l'intermède de ce genre, ces deux familles ont des rapports extérieurs, lesquels peuvent autoriser les rapprochemens qui en ont été faits dans l'école du Jardin royal de Paris, (J.)

HELLÉDORE (Boi.), Helleborus; Linn. Genre de plantes de la famille des renonculacées de Jussieu, et de la polyganie oplyggnie de Linneus, dont les principaux carnectères sont les auivans: Calice de cinq folioles coriaces, persistantes; corolle cinq à douve pétales tubuleux; étamines au nombre de trente à soixante, insérées au zéceptacle; trois à cinq ovaires aupérieurs, supportant chacun un style subulé, arqué en dénns, àstigmate simple; trois à cinq capsules ovales-oblongues, comprimées, s'ouvrant d'un seul côté, et contenant plusieurs graines arrondies, attachées à la suture opposée.

Le mot latin helleborus paroit tirer son origine des deux mots grecs saus, faire périr, et hopa, nourriture, et signifie d'après cela nourriture mortelle.

Les médicamens purgatifs furent les premiers employés chez les anciens Egyptiens comme chez les Grees (Herod. II, 77; Diod. I, sect. 2, 50); et, de tous les purgatifs, aucun ne purott l'avoir été plus anciennement que l'hellébore. Tout commence par quelque fable dans la haute antiquité - dès les siécles héroïques, Mélampe, berger, devin et médecin, ayant, dit-on, observé que ses chèvres étoient purgées quand il leur arrivoit de brouter l'hellèbore, imagina de faire usage de cette découverte dans les maladies de l'homme, et cette invention lui valut le surnom de Kedagerse, purgeur. Cette plante fut même appelée par la suite de son nom melampodium. Il s'en servit pour guérir l'étrange folie des filles de Protus, or d'Argos, qui se croyoient changées en vaches. La main de l'une de ces princesses, et une partie du royaume d'Argos, furent le prix de ses soins, et on lui éleva des temples par la suite. Les cures les plus admirables ne sont plus ainsi récompensées:

Une foule d'auteurs anciens racontent cette histoire de la guérison des Prætides, avec des circonstances un peu différentes; mais tous sont d'accord sur le fond. (Voyez Diosc., IV, 146; Plin., XXV, 5; Apollod., II, 2; Galen., de Atrabil.; Herod., 1X, 75; Pausan., II et VIII.)

Les anciens, dont les dénominations génériques étoient aussi souvent fondées sur les propriétés que sur les caractères extérieurs des plantes, désignoient, sous le nom d'hellébore, deux espèces très-différentes, l'hellébore noir et l'hellébore blanc, qui ont pourtant quelquefois été confondues. Galien, par exemple (de Atrabil.), attribne à l'hellébore blanc, veratrum album, la guérison des filles de Pretus, que Dioscoride et les autres rapportent à l'hellébore noir que l'on croit aujourd'hui, comme nous le dirons plus bas, être l'helléborus orientalis, trouvé par Tournefort dans les mêmes lieux où l'hellébore noir abondoit suivant les anciens. C'est Dioscoride qui semble avoir le premier bien distingué les deux hellébores dont Théophraste parle assez confusément.

Les anciens employoient plus particulièrement l'hellébore onir comme purgatif, et le blanc comme émétique. Le noir, celui d'Hippocrate, le melampodion, étoit une des principales ressources de la médecine antique, qui faisoit un usage fréquent des purgatifs, et n'eu connoissoit guère que de drastiques. La racine de l'hellébore est un des plus violens a uasi l'art de tempérer, d'enchaîrer son action par des correctifs, étoi-li regardé dans l'antiquité comme une partié importante de la science du médecin. Le satirique Perse attaque les médecins ignorans qui osoient prescrire l'hellebore sans la connoissance approfondie des moyens de dompter sa violence :

Diluis helleborum, certo compescere puncto
Nescius examen : vetat hoc natura medendi. Sat. v, v. 100.

On employoit l'helièbore dans une foule de cas, mais surtout contre la foile que les médecins de l'antiquité attribuoient ordinairement à l'atrabile. Le plus estimé, le plus célèbre étoit, comme tout le monde sait, celui d'Antieyre, le voisine de l'Eubée, où les malades alloient souvent en faire usage, il étoit passé en proverbe d'y envoyer un homme pour dire qu'il avoit le cerveau malade:

Naviget Anticyras.

Le préjugé sur les vertus de l'helléhore étoit si fort que les plus célèbres philosophies en prenoient souvent avant de travailler pour se tenir l'esprit libre. Ce fut en prenant de l'helléhore que Carnéade se prépara à écrire contre Zénon, et Chrysippe, suivant l'étrone, en faisoit de même usage pour se rendre l'esprit plus inventif.

Une plante si célèbre ne put manquer de donner lieu à quelques superstitions: aussi falloi-il, pour jouir de ses propriétés, la cucillir avec certaines précautions, certaines cérémonies mystérieuses. (Diosc., IV, 146.)

s. Én voità beaucoup sans doute sur cette plante: mais il convenoit, en parlant du geûre auquel elle a donné son nom , de rappeler ce qu'il y avoit de plus curieux sur un végétal aussi fameux chez les anciens. Nous allons nous occuper maintenant des espèces d'hellebore en général : on en connoit une dizaine d'espèces, presque toutes naturelles aux contrécs septentrionales ou orientales de l'ancien continent; nous citerons seulement i cil es plus intéressantes.

HELLÉBORE PÉTIDE: Vulgairement Pigs DE CHIFFOR; Hellébore pétides, Linn., Spec., 784; Bull., Herb., t. 71. Sa racine, composée de longues fibres cylindriques, produit une tige droîte, haute de doute à vingt pouces, glubre comme toute la plante, simple inférieurement, rameues, et comme panicule dans as partie supérieure. Les feuilles inférieures sont pétiolées, d'un vert sombre, coriaces, partagées, jusqu'à leur base, eu

huit à dix digitations alongées, aigués, dentées en scie; les supérieures sont ovales-lancéolées, entières, d'un vert blanchâtre. Les fleurs sont verdâtres, un peu bordées de rouge, pédonculées, peuchées et disposées plusieurs ensemble, à l'extémité de la tige et des rameaux, en une sorte de panieu. Cette plante croit naturellement en France, en Allemagne, en Angleterre, etc., dans les lieux incultes et pierreux, sur les bords des bois.

Les feuilles et les sleurs de cet hellébore ont une odeur fétide, nauséeuse, et une saveur amère, très-àcre, même lorsqu'elles sont sèches. Les animaux n'y touchent point.

Depuis quelques années, l'helléhore fétide a été employé avec succès comme vermilique. On peut donner un gros de ses feuilles fraîches en décoction, ou quinze grains de leur poudre, lorsqu'elles sont séches. On se sert aussi de cette plante dans la médécine vétérinaire; avec ses racines on fait des espèces de sétons, et la décoction des feuilles est employée contre le farcin des chevaux.

HELLÍAGORE LIVIDE. Helleborus lividus. Willd., Spec., 2., p. 1358; Curt., Bot. Mag., t. 72. Sa racine est fibreuse, traçante; elle produitume ou plusieurs tigezcylindriques, simples
dans leur partie inférieure, rameuses, glabres comme tout le
reste de la plante, haute de huit à douze pouces. Les feuilles
inférieures sont pétiolées, coriaces, luisantes, d'un vert foncé,
composées de trois folioles lancéolées, ordinairement dentées.
Les feuilles supérieures sont sessiles, ovales, d'un vert plus
clair. Les fleurs sont d'un vert blanchâtre, pédonculées, et
deux à trois ensemble à l'extrémité de chaque rameus; elles
ont les folioles de leur calice ouvertes, et les pétales au
nombre de douze ou environ. Cette espèce croît naturellement dans l'île de Corse: on la cultive dans quelques jardins.

HELLÍSONE VERT: Helleborus siridit, Linin., Spec., 784, Jacq., Fl. Austr., t. 106. Sa racine est horisontale, charuue; garoie de longues fibres; elle produit une on plusieurs tiges droites, glabres, hautes de six pouces à un pied, aues et très-simples dans leur partie inférieure, Feuillées soulement à l'origine des rameaux. Les feuilles sont luisantes, un peu coriaces, partagées en sept à neuf et jusqu'à quince foiloies lancéolées, dentées en seix et disposées en pédale. Les fleurs

sont verdâtren, peu nombreuses, inclinées, les unes terminales, les autres axillaires; elles ont les folioles de leur calice ouveries, et les pétales au nombre de dix ou environ. Cette plante croît dans les bois et les lieux pierreux des montagnes, en France, en Suisse, etc.

HELISSOËR NOIS: Helleborus niger, Linna, Spec., 783; Jacq., Fl. Austr., t. 201. Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus coriaces, d'un vert plus soncé; par ses tiges plus simples, qui ne portent qu'une ou deux fleurs et deux ou trois fœuilles ovales-lancélées, blanchtres, asses petites; par ses fleurs beaucoup plus grandes, d'une coulez: Manche avec une légère teinte rose; et par son fruit ordissirement composé de six à huit capsules. Elle croît au pled des montagnes, en Dauphiné, en Provence, en Suisse, dans les Pyrénées, etc.

so L'hellébore noir, sous le nonde rose de Noël, est cultivé dans les jardins pour la beauté de ses fleurs et pour l'avantage gu'il a de les donner à une époque où naturellement on n'en voit aucune autre, souvent lorsque la terre est couverte de neige. On peut laisser cette plante à la même place pendant plusieurs années; elle finira par former une touffe qui donnera d'autant plus de fleurs qu'elle sera plus cousidérable. Tout terrain et toute exposition lui conviennent. Pour la muiti-plier, on divise ses racines en autonne, et on les plante tout de suite.

On a long-femps attribué à l'Eelthore noir tout ee que les anciens out débité de leur hellébore, qui est l'hellébore d'Orient, Lamk. Cette erreur a d'ailleurs été sans conséquence, notre plante indigène ne différant que très-peu de celle de l'Orient, et ses propriétés, comme ses effets, étant à peu près les mêmes.

La racine pulvérisée de l'hellébore noir s'employoit autrefois comme purgatif à la dose de six à vingt grains, et surtout dans les hydropisies, les affections vermineuses, la manie, les engorgemens des viacères mais l'extrêmeirritation que eausent les hellébores, les a fait abandonner par la phapart des médecini. On a vu leur usage indiseret causer d'affreux vomisemens, la cardialgie, des syncopes, et quelque/ois même la mort.

HELLÉBORE D'ORIENT : Helleborus orientalis , Lamk., Dict. Enc., 5 , p. 96; Desf. , Ann. Mus., 11 , p. 278, tab. 32; Helleborus niger orientalis amplissimo folio, Tournef., Corol. Inst., 20. Sa racine est grosse comme le pouce, dure, ligneuse, couchée en travers, et divisée en quelques fibres plus menues : elle donne naissance à une tige haute d'un pied à un pied et demi. simple dans sa partie inférieure, rameuse dans la supérieure, garnie de feuilles alternes, sessiles, ou presque sessiles, placées à la base des rameaux ou des pédoncules. Ces feuilles sont partagées en trois à cinq lobes lancéolés et dentés en scie; celles qui partent immédiatement de la racine sont quatre à cinq fois plus grandes, portées sur de longs pétioles, et composées de sept à neuf folioles. Les fleurs sont d'un vert brunatre, larges d'un pouce et demi à deux pouces, pédonculées, penchées et disposées, dans la partie supérieure des tiges et des rameaux, en une sorte de panicule. Il leur succède trois à cinq capsules comprimées et terminées par le style persistant. Cette espèce a été trouvée par Tournefort sur le mont Olympe, à Anticyre, et sur les bords de la mer Noire. solide

g Il paroit asser bien prouvé (dit M. Desfontainen) que cette plante est le véritable hellèbor noir que les médecins grees et romains employoient autrefois avec un grand asceis pour guérir la manie, le mal caduc, l'hydropisie et autres maladies. L'hellèbore noir croissoit spontainement dans les ites d'Antievre, dans la Béetie, dans l'Eubèe, sur le mont Hélicon et autres lieux circavisiens, où on le recueilloit pour l'usage de la médecine. (Théophraste, liv. X, c. 11; et Pline, liv. XXIII, c. 5.)

e Tournefort, en visitant ces mêmes contrées, my trouva que l'espèce d'hellèbore dont il est maintenant question, ret il en conclut, avec assez de fondement, que c'est l'hellèbore des anciens. Tournefort essaya l'usage de l'hellèbore; mais les effets ne répondirent point à son attente. Il dit que l'extrait en est brun, résineux et très-amer; qu'en ayant donné à trois Arméines depuis vingt grains jusqu'à un demi-gros, les malades se plaignirent d'avoir été fatigués par des nausses et des tiraillemens d'entrailles, qu'ils resentirent une impression de feu et d'arceté dans l'osophage et l'estomac, socompagnée de mouvemes convulsis et d'élancemens dans la tête, qui se renouvelerent pendant quelques jours; qu'un médecin-habile, qui avoit pratiqué long-temps la médecine à Constantinople, à Cutaye et à Pruse, lui assura qu'il avoit abandonné l'usage de cette plante à cause des mauvais effets qu'elle produisoit, et que les Turcs, qui la nomment zoptème, lui attribuoient néanmoins de grandes vertus.

Les anciens médecins regardoient l'hellébore comme un remède violent ; mais, pour en adoucir l'action, ils lui faisoient subir, avant de l'employer, différentes préparations qui nous sont inconnues. Ils avoient soin aussi de disposer les malades par une diète de plusieurs jours, par des médicamens préparatoires, et ils ne le donnoient ni aux vieillards, ni aux enfans, ni aux femmes délicates, ni à ceux qui étoient sujets à des hémorrhagies internes. Ils regardoient ce remède comme trèspuissant et très utile, lorsqu'il étoit prescrit à propos; et Pline rapporte que Drusus, tribun du peuple, fut guéri à Antveire du mal caduc, par l'usage de l'hellébore,

a Il seroit utile que des médecins habiles l'essavassent de nouveau, afin d'en bien déterminer l'action, et qu'ils l'employassent de différentes manières, à différentes doscs et daus des cas différens; peut-être parviendroient-ils à obtenir des résultats utiles d'un remède dont l'antiquité a proclamé les vertus. " ( Desf., Ann. Mus., 11, p. 280 - 282. )

HELLEBORE BLANC ( Bot. ), nom vulgaire du vératre blanc. (L. D.) HELLEBORE D'HIPPOCRATE: ( Rot. ) Tabernæmontanus

donne ce nom à l'adonide printanière. ( L. D. )

HELLEBORE D'HIVER. ( Bot. ) Les botanistes font aujourd'hui un genre particulier de cette espèce. Voyez Rosentie. (L.D.)

HELLÉBORE NOIR FAUX. ( Bot. ) On trouve, dans quelques auteurs . l'adonide printanière et la nigelle cultivée désignées sous ce nom. (L. D.)

HELLÉBORINE. ( Bot. ) Ce nom latin, consacré d'abord par Dodoens et Tabernæmontanus à un genre d'orchidée, a été adopté pour le même par C. Bauhin et par Tournefort; mais, à cause de son rapport avec le mot helleborus dont il paroit le diminutif, Linnæus, en le supprimant , lui a substitué celui

de aerapias, qui réunit les mêmes espèces. Swarte, dans une monographie des orchiédes, a prétéré, pouve egence, le nom epipaciis, indiqué primitivement par Camerarius pour le même, en reportant le nom serapias à un autre genre de la même famille. Plusieurs auteurs anciens suppriment la première lettre du nom donné par Dodoens, en l'appliquant aux mêmes especes, et quelques uns en l'attribuant à d'autres plantes. Ainsi Pelléborine de Dioscoride, est, selon quelques uns, la tuquette, herniaris, au rapport de Daléchanspi; celui de Cusius est le cypripedium, et celui de Césalpin est l'helleborus hyemalis, ainsi nommé par lui parce qu'il étoit alors le plus petit des hellebores connus, Quelques uns doment aussi ce nom à la double feuille, ophrys ovata. Voyes Elizisonissa. (J.)

HELLEBORITES ( Bot. ), nom grec de la petite centaurée, suivant Mentzel. (I.)

HELLEBOROIDES. (Bot.) Boerbaave a donné ce nom à l'helleborus hyemalis, qui se distingue de ses congénères par as fleur solitaire, terminale sur une hampe, entouvée d'une feuille en forme d'involucre, et dans laquelle on compte six feuilles du calice, six pétales et quatre ovaires. Ce genre a été adopté par Adanson avec le nom donné par Boerhaave; M. Birtà, dans sa monographie, l'a nommé koelera; c'est-le robertia de la Flore Parisienne de M. Merat. (J.).

HELLEBORUS (Bol.), nom latin du genre Hellébore. (L. D.)

HELLEBUT (Ichthyol.), un des noms par lesquels on designe, dans certaines provinces, le flet, pleuronectes flesus. Voyez Fler et Plie. (H. C.)

HELLENIA. (Bo.) Genre de plantes monecotylédones, à fleurs irrégulières, de la famille des anomées, de la monandrie monagynie de Linnœus, offrant pour caractère essentiels. Un calice en forme de spathe, eampanulé et bifide; le limbe de la corolle double; l'extérieur presque frifide, l'intérieur bifide ou à deux folioles; une étamine; un style; une capsule carénée, enflée, presque globuleuse, à trois loges.

Ce genre est peu connu: il se rapproche des marantaou des alpinia. Retzius l'avoit publié sous la dénomination d'heritiera; mais ce nom ayant été appliqué à un autre genre (voyez HeatTIBRA et MOLLAVI), .Willdenow l'a mentionné sous le nom d'hellenia.

Les espèces qu'il renferme n'ont été qu'imparfaitement observées. On y distingue,

ca." Hellenie elleghas, Willed., Spec., 1. pag. 4; Herlitera alleghas, Reita., Observal., fasc. 6, table 1; Allaghas; Linn. filis, Fl. Zeyl., n." 446; Mala inschiisaa, Rhéede, Malab., 11, pag. 29, tab. 14. Cette plante a des feuilles oblongues, aigues, glabres à leurs deux fices, très-endières, numics, aleur estroure, d'une berdure glabre, blanchâtre: les fleurs sont ronges, dispodes en panicule; le limbe intréieur de la corolle à deux folioles; les fruits capsalaires, à trois loges, quelquefois parsemes d'une poussière cendrée. Cette plante croît à l'îlé de Ceilan, et dans les marsis, aux environs de Colombo.

2.2. Mellemia alba, Willd., 1.c., Heritiera alba, Rett., Obs., fue. 6, pag. 18 Lanquas vulgare. Kemig., appd. Rett., Obs., fue. 5, pag. 64; Amonum medium? Lour., Fl. Coch., pag. 5. Cette plante at distinguée de la précédente par ses fleurs blanches, disposée en épis rameux. Ses feuilles sont oblongaes, sigués, glabres à leurs deax faces, blanchâtres et rudes à leurs bords. Elle croit à la Chiage son la cultive dans les Indes orientales.

8.5 \* Hellenia chimenii, Willid., 1. c.; Heritiere chimenii, Rett., Obs., fasc. 6, pag. 18; Languas chimenis, Konig., apud Retr., Obs., fasc. 5, pag. 65; Arundo indica florido, etc., Moris, Hist., 5, 5, 8, tab. 14, fg. 7? Cette espéce a des fleurs jaunâtres ; des feuilles oblongues, aiguës, courbées à leur sommet, glabres à leurs deux fuces, blanchâtres et légèrement bordées de quelques poils rares à leur coutour, finement denticulées à leur partie supérieure. Les Chinois la cultivent dans leurs jardine.

4. Hellenia aquatica, Willd., 1.c., Herlitera aquatica, Rets., Obs., faze. 6, pag. 18; Languas napaticum see sylvestre, Kom., apped Retz., Obs., faze. 3, pag. 67. Ses fleurs sont rougedtres; see feuilles velues et dentelées à leurs bords, oblongues, aigués, gabrèrs à leurs deux face. Elle croit dans les Indes orientales, sur les bords des ruisseaux marécageux, parmi des arbustes. M. Rob. Brown en a découvertume espèce à la Nouvelle-Hollande, qu'it à nommée hellenia cœrulea, Prodr. Nov. Holl., 1, pag.505.5es fleurs sont bieues; see feuille glabre, très-enières; les atplue feixes; les capatules glabres et clorées. (Con.)

HELLIGOG. (Ornith.) Montagu, dans son Ognithol. Dietionary, donne ce nom comme synonyme de razor-bill, lequel est le pingouin de Buffon, alca torda, Linn. (Cn. D.)

HELLUO. (Entom.) M. Bonelli a décrit, sous ce nom, dans ses Observations entomologiques, une espèce d'insecte coléoptère pentaméré créophage, voisin des anthies, et provenant de la Nouvelle-Hollande. (C. D.)

HELLUO. (Entomoz.) M. Ocken, dans son Système général d'Histoire naturelle, me paroit avoir proposé, le premier, de former, sous ce nom, un petit genre avec les espèces de sangsues qui ont le corps aplati, rampant, terminé, comme à l'ordinaire, postérieurement par un disque préhensile, dont les points noirs, qu'on regarde comme des yeux, sont fort sensibles, et dont la bouche est presque entièrement dépourvue de machoires. Je l'avois également établi dans mes manuscrits sous le nom d'Erfordelle, que M. de Lamarck a adopté dans son Système des Animaux sans vertèbres, M. Savigny, dans son Système des Annélides, qui n'est connu que depuis la fin de l'année 1820, désigne cette même coupe générique sous le nom de Néphélis. (Voyez ces différens mots, et surtout Sangsue.) Les espèces qui appartiennent à cette section sont, d'après M. Ocken, les hirudo vulgaris, stagnalis, complanata, heteroclyta, marginata et lineata, dont les trois dernières ne sont neut-être que des planaires. (DE B.)

HELM. ( Bot. ) Nom donné, dans la Hollande, au roseau des ables, a rando a craaria de Lianurus, pamma de Beauvois , multiplié sur les digues de cette contrée pour retenir les sables, et très-commun aussi sur toutes les dunes. Il est nommé heaume à Blanckemberg, getpra depuis Ostende jusqu'à Boulogne. Cette note, jointe à un-éshantillou de la plante, me fut communiquée par M. de Malesherbes qui, dans un voyage en Hollande, avoit herborisé sur ces côtes par suite de son goût constant pour l'historie naturelle, et surtout pour la botanique. (J. )

HELMINTHES, Helmintha. (Entox.) C'est le nom que M. Duméril a proposé pour le groupe très-artificiel d'animaux que l'on connoit plus ordinairement sous la dénomination composée de Vas intestinaux, et que M. Rudolphi, dans ces derniers temps, a changée en celle d'Envozoalars, Entozoaria. Il paroit en effet que les anciens employoient le mot supurbes, en latin lumbrici, pour désigner les principaux vers que l'on rencontre dans le corps de l'homme, savoir: les ascarides et les tænias; mais n'y comprenoient-ils pas aussi les véritables lombrics ou vers de terre? (De B.)

HELMINTHIE, Helminthia. (Bot.) [Chicoracées , Juss. = Syngénésie polygamie égale, Linn. | Ce genre de plantes, établi par M. de Jussieu, en 1789, dans ses Genera Plantarum, appartient à l'ordre des synanthérées, et à la tribu naturelle des lactucées, dans laquelle il est immédiatement voisin du picris, dont il se distingue par son involucre et par ses fruits collifères. Vaillant, que nous considérons comme le fondateur de la synanthérographie, parce qu'il est le premier qui ait formé, dans l'ordre des synanthérées, un grand nombre de genres excellens et parfaitement bien caractérisés. Vaillant avoit réuni sous le nom d'helminthotheca les deux genres Helminthia et Picris, mais en indiquant soigneusement les caractères qui ont servi plus tard à les distinguer. Linnæus, qui les a également confondus, n'a pas aussi bien caractérisé sou genre Picris, lequel n'est autre chose que l'helminthotheca, dont il a changé le nom sans aucun motif valable, puisque ce nom exprimoit la ressemblance du fruit avec le corps d'un ver. Adanson, encore moins juste que Linnæus envers Vaillant, a fait, sous le nom de crenamum, un très-mauvais genre, qui paroit être composé des trois genres Barkhausia , Helminthia et Picris. Enfin M. de Jussieu a convenablement distingué le picris et l'helminthia. Voici les caractères de ce dernier genre, tels que nous les avons observés sur des individus vivans d'helminthia echioides.

La calathide est incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissiflore, androgyniflore. Le péricline ovoide-eylindracé, in-férieur aux fleurs marginales, est formé de squames unisériées, égales, contigués, appliquées, demi-embrasantes, largement linéaires, obtuses, munies sur le dos, à quelque distance du sommet, d'un appendice cylindracé, spinelleux; quelques petites squames surnuméraires, irrégulièrement disposées, appliquées, inégales, subulées, accompagnent la base du péricline, lequel est en outre environné d'un involucre plus grand que lui, composé de cinq bractées unisériées, cordiformes, foliacées. Le clinanthe est plan, hérissé de courtes

simbrilles piliformes. Les fruits sont pédicellulés, comprimes bilatéralement, oblongs, un peu obovales, munis de rides trauversales, parallèles, ondulées; ils sont prolongés et atténués supérieurement en un long col cylindrique, élargit au sommet; leur aigrette est longue, blanche, composée d'environ vingt squamellules unisériées, à peu pris égales, filipromes-laminées, garnies, d'un bout il l'autre, de longues barbes capitlaires qui maissent principalement du dos et des deux côtés; les fruits marginaux sont difformes, velus, adhérens au climanthe immédiatement par toute la surface de leur aréole basilaire, et leur aigrette est souvent courte, comme semi-avortée. Les sorolles ont de gros et longs poils coniques, presque charaus, paroissant articulés, situés autour du sommet du table et de la base du limbe.

HEMINTHE VITÁBINA: Helminthia eshioides, Gertin; Pierie echioides, Linn. C'est une plante herbacée, annuelle, hérissée de poils roides, divisés au sommet en deux pointes divergeutes et crochues; sa tige, hante d'un à deux pieris, est dressée, rameune, cytiadrique; les feuilles sont luisantes divergeutes et crochues; se tige, hante d'un à deux pieris, est dressivantes amplexicaules, oblongues, échancrèes en ceur à la base, aigués au sommet, entières sur les bords, étalées; les calathides, composées de fleur jaunes, sont disposées en une sorte de pasicule, et pédocnelles; leur involucre est composé de bractées larges, ovales-cordiformes, un peu épineuses. On trouve cette plante dans les champs et sur les bords des chemins, dans presque toute la France, et notamment aux environs de Paris, à Bondy, Montmorency, Montresil; elle fleurit en juin et juillet.

M. Decandolle a décrit une seconde espèce nommée helminthia spinosa ; elle diffère de la première, principalement par son involucre composé de bractées courtes, lancollees, épineuses sur les bords et au nommet : elle habite les Pyrénées.

On ne connoit jusqu'à présent que ces deux espèces. ( H. Cas.. )

HELMINTHOCHORTON (Bol.), c'est-à-dire herbe à vers, en grec. Dans les pharmacies, on donne ces noms et ceux de mousse de Corie, mousse de mer, d'helminthocortos, à un assemblage de diverses productions marines, soit de la famille des algues, soit de la classe des toophytes, et qu'on emploie comme vermituge. Nous avons décrit, à l'article Gioantina, l'espèce de plante qui paroit être celle qui donne à cet assemblage la propriété qui le fait employer. Voyez Gioantina væmiruce à l'article Geantina, et Mousse so Conse. (Liss.)

HELMINTHOCORTON et HELMINTOCORTON. (Bot.)

Voyez Halminthochorton. (Lem.)

HELMINTHOLITE (Fois.), nom sous lequel on a désigné les vers, ou ce qu'on a pris pour des vers de terre ou de mer fossiles. (Voyer INSECTES FOSSILES.)

Autrefois on a aussi donné le nom d'helmintholites aux belemnites et aux débris de tiges d'encrines fossiles. (D. F.)

HELMINTHOLOGIE, Helminthologia. (Zool.) Nom de la partie de la zoologie qui traite spécialement des vers, et surtout des vers intestinaux. Ce seroit donc la place où nous devrions parler de l'histoire de cette partie de la science et des auteurs qui s'ea sont occupés mais, comme dans notre système de classification nous n'adoptons pas cette classe, nous renvoyons ce que nous avons à dire des Veas intestinaux au mot Vess. (Dr. B.)

HELMINTHOTHECA. (Bot.) Le genre que Vaillant avoit fait sous ce nom. a été réuni au pieris par Linnœus: c'étoit son pioris echioides que nous avons de nouveau rétabli comme genre, en admettant le nom de Vaillant, mais abrégé. Il est nommé

maintenant helminthia. (J.)

HELMISPORIUM. (Bot.) Genre de la famille des champigons, de l'ordre jdes mecédines, série des byssoïdées, dans la Méthode de Linck, créateur de ce genre adopté par Kunze et par Nées, et qui est un démembrement du dématium de Persoon. Il est formé de fibige d'ordies, peu rameuses, épainses, roides, opaques, souvent cloisonnées à leur extrémité, et sur lesquelles jon voit des sporidies caduques, oblongues et annelées (pas toujours, selon Linck).

Ses espèces croissent sur les herbes mortes: elles forment de

1. HELMISPONIUM SOTRUM: Helmisporium velutinum, Linck, Berl. Mog., 5, t. v, fig. 9: Nées, Trait. Champ., t. v, fig. 65; Demalium ciliare? Pers. Fibres éparses, un peu rameuses, noires; sporidies en forme de poires alongées, adhérentes vers la base. Si cette plante est bien le dematium ciliare, Pers., clle est aussi l'hypoxylon ciliare, Bull. On la trouve sur les tiges sèches.

2. HBIMISPORIUM PETIT : Helmisporium minus, Linck, l. c. Etalé, noir; fibres simples, ou peu rameuses; sporidies ĝlobuleuses, point annelées, éparses. On le trouve, comme le précédent, sur les branches et les herbes desséchées.

5. HELMISOBIUM NAIN: Helmisporium nanum, Nées, Trait. Champ, pl. v. fig. 65 a; g. jūud., in Nov. d.et. nat. cur., t. 5, fig. 13. Etalé, nour; fibres simples ou fourchues, un peu noueuses; sporidies presque cylindriques, anneles, un peu plus courtes que les fibres. Cette espéce croît sur les herbe séches, et ne me parolt pas être la même que la précédente, plus développée.

4- HEMISTORIUM ANTICULÉ: Helmisporium casispermum, Linck, c.; Domatium articulatum, Pers. Fibres noires, un peu rameuses, réunies en faisceaux; sporidies globuleuses, point annelées, adhérentes de tous côtés. Il se trouve sur les tigesséches des graminées, et ressemble à un conoplea. Ses apondies s'ouvrent par un petit trou, ce qui parott à Linck un caractère dont on pourroit se servir pour faire de cette espèce un genre qu'il propose de nommer coelosporium.

 Helmisporium três-rameux; Helmisporium ramosissimum, Linck, l. c. Fibres três-rameuses, fasciculées, noires; sporidies globuleuses, adhérentes vers la base. Il a été observé sur les herbes sèches.

On doit a Kunze la connoissance de plusieurs autres espèces, ainsi qu'a Théodore Nées, d'Esenbeck. Les Helmisporium simplez, Kunze; tenuissimum, Kunze; et subulatum., Nées, sont figurés, fig. 11 à 12, pl. 5 du neuvième volume des nouveaux Mémoires des Curieux de la Nature de Berlin

Le genre Helmisporium tient le milieu, selon Nées, entre le cladosporium, Linck, et le circinotrichum, et par conséquent appartient à la même serie.

Dans le Cladosforium, les fibres qui le constituent sont droites, simples, ou bien un peu rameuses, assez brillantes, entassées ; les sporidies sont placées par séries, et caduques.

Le CLADOSPORIUM DES HERRES: Cladosporium herbarum, Linck, Berl. Mag., 3, p. 1; Nées, Trait., tabl., 5, fig. 64, B., forme sur les tiges séchées des herbes, de petites taches d'une belle couleug olivatre; ses sporidies sont ovales et se tiennent fortement. Voyez ce que nous avons dit sur ce geure à l'artiele DEMATRIM.

Voyez ce que nous avons dit sur ce geure a l'article Dematium.

Dans le Chachothichum, les fibres sont opaques, couchées, ténues, courbées en cerele et embrouillées; les sporidies sont transparentes, presque en forme de fuseau, éparses et fugaces.

Le Circinotatenum en forme pe taene, Circinotrichum macultorme, Nées, Trait, tab. v. fig. 66, paroit, sur les feuilles mortes, comme de petites taches ou points d'un noir olivâtre, semblables à de petits flocons soyeux.

Un troisième genre vieut se placer très-près de l'helmisporium et du cladosporium, c'est l'Acnnocasium d'Ehrenberg, genre qu'il caractèrise ainsi: Fibres droites, roides, cylinddriques, annelées, transparentes, en ombelles au sommet; spordies transparentes, disposés sans ordre. Une seule espèce a été décrite par Ehrenberg: c'est son actinocladium rhodosporum (in Spreng., Schrad., etc., Jahrb. Gawecht., 1819, yol. 1, n. 2, p. 55, b. 1, fg. 3); plante bissoide fort petite, qui forme sur le tronc écorcé du charme, des pointillures, des taches ou plaques irrégulières, d'un beau rose violacé. Examinée à la loupe, on voit un amas farineux, entremélé de petits filamens noirs. Ces, filamens sont bifides à l'extrémité; les sporidies ou séminutes sont roses, et forment la partie farineuse. Ehrenberg a recueilli cette plante en décembre aux environs de Berliu (Les.).

HELMONTITES. (Min.) Les anciens naturalistes designoient sous le nom de ludus hémontii, de jeux de vanhelmont, d'helmontiéte, etc., des suphéroidales, don l'intérieurs étoit divisé par compartimens et par petits prismes, et dont les intervalles avoient été remplis pardes incrustations caleaires. Ces pierres, d'un aspect assez singulier, reçoivent un beau poil, et sont recherchées par les amateurs des pierres figurées. (Baane).

HELMYTON. (Bot.) Corps alongé, vermiforme ou cylindrique, gelatineux, élastique, jouissant d'une certaine translucidité ou transparence qui laisse voir les séminules ou gongyles situés dans l'intérieur. Ce genre, ainsi que le Pexisperma, établis tous les deux par Rafluesque-Schmallt, sont placés par ui dans la famille des algues, et se rapprochent des ulves.

3 2

L'helmyton comprend les deux espèces suivantes :

HEBENTON AGLOMÁRÍ: Helmyton glomeratem, Rafin., Caraela, p. 1991 feon., vulgairement Vernucellen men, en Sicile. Filamens eyilindriques, filiformes, très-longs, fixés par une de leura extrémités; éminules ou gongyles arrondis, disposés en grappes. Cette plante forme de petites touffer se remilormes, entrelacées, qu'or a comparées à despaquets de vermicolle; elle varie entre le rouge diviètre et le june orangé. Elle crott sur les côtes de Sicile. «««»

HELNYTON SPIALEZ, Helmyton spiralis, Rafin., h. c. Filantenis repliés en spirale, cylindriques, aplatis, fixés par un côté 4 séminules, presque solitaires, acmblables à des points obscurs, épars dans la substance d'ànphance de la plante. Celle-ci est jaune blanchâtre ou grisâtre; elle vit sur l'ulou tomentous, Decanday qui est le lamarchia vermilara d'Olivi, ou myrsidram dilatatum de Rafinesque. (LEN.)

HÉLOCERES ou CLAVICORNES. (Entom.) Noms sous tepquels nous avons désigné une famille d'insectes coléoptères pentamérés, à élytres dures, couvrant tout le ventre, et dont les antennes sont terminées en massue perfoliée, souvent alongée. Ce nom, tiré du gree, est formé des deux mots abec, tête de

clou, et de zipac, corne.

Il est facile de distinguer les insectes de cette division des coléoptères à cinq articles à tous les tarses, par les observations suivantes. D'abord, leurs élytres sont dures, et non molles comme dans les téléphores, les lyques, qui sont dits apalytres. Ces élytres ne sont pas raccourcies et ne laissent pas l'abdomen à nu dans la majeure partie de leur étendue, comme dans les brachélytres, tels que les staphylins. Leurs antennes ne sont pas en soie ou en fil comme dans les carabes, les dytiques, les taupins, les vrillettes, qui appartiennent aux familles des créophages, des nectopodes, des sternoxes, des térédyles : et. quoique leurs antennes soient en masse, elles ne sont pas feuilletées comme dans les hannetons, les cerfs-volants, qui appartiennent aux familles des pétalocères et des priocères. Les sents stéréocères comme les escarbots, les anthrènes pourroient être confondus avec les hélocères, si, dans ces premiers, la masse des antennes n'étoit pas solide et non perfoliée ou formée d'articulations aplaties et comme percées de part en part ou enfilées par le centre.

Les hélocères font leur nourriture principale des matières organisées qui sont privées de la vie. et qui commencent à se décomposer ou à entrer en putréfaction. Il semble qu'ils soient appelés par la nature à faire disparoître tout ce qui pourroit altérer l'éclat de son saectacle. Ces insectes pénètrent dans tous les lieux où peuvent être déposées les matières dont ils se nourrissent, dans les eaux et sur les rivages, dans les terrains les plus secs et les plus arides, dans l'intérieur de la terre ou à sa superficie. La plupart paroissent jouir du sens de l'odorat d'une manière très-parfaite; de sorte qu'à peine un cadayre est-il déposé dans un endroit, que les insectes de la famille des hélocères, alléchés par l'odeur, se rendent bientôt en troupes vers ces restes inanimés pour s'en repattre et pour y déposer leur progéniture. Quelques uns cependant ne paroissent vivre que des matières végétales qui se pourrissent et fermentent, dans les ulcères des arbres, ou du suc épaissi de la séve, dans lequel ils pénètrent. Quelques uns habitent dans l'épaisseur des bolets et des autres champignons qui s'altèrent et se décomposent.

L'histoire de ces animaux est en général très-curieus; mais elle varie trop dans les diffèrens genres pour qu'on puisse la présentericia vec quelques détails, sans s'exposer à des répétitions. Nous renverons en particulier aux genres Siphe, Bouclier, Nécrophore, Dermeste, Nitidule, Birrle, Hydrophile; des

On a fait représenter, sur deux des planches de l'Atlas de ce Dictionnaire, les dix genre qui composent la famille des coléoptères hélocères. Nous prions le l'ecteur d'y recontir pour suivre l'exposition que nous allons faire des caractères principaux de ces genres, au moves de l'analyse que nous en offirions.

Le premier de ces genres semble lier cette famille à celle des amellicornes: aussi quelques auteurs ont-ils rangé les sphéridies avec les scarabées. Ils ont en effet la tête plus arrondie et beaucoup moins alongée que tous les genres auivans : leurs pattes de devant sont denseléeset propres à fouir. Onles trouve dans les bouses qui s'altèrent, sous les écorces des arbres qui se pourrissent, dans les humeurs qui découlent des ulcères des arbres, qu'ils semblent produire, ou du moins dont ils paroissent prolonger la durée et les ravages. Quelques espèces semblent préfèrer les corolles épaisses de certaines fleurs très, succulentes au moment où elles se fanent.

32

Les scaphidies ontle corps ové, c'est-à-dire, à peu près aussi épais que large, et ressemblent en cela aux birrhes; mais leux épais que large, et ressemblent en cela aux birrhes; mais leux épais des prolonge en arrière en une sorte de pointe, gomme dans les bouellers et les nécrophores. On ne les trouve guère que dans les boles et les autres champirgons, avec les mycétobies.

Les nitidules ressemblent à de petits silphes: leur corps est aplati, alongé; leurventre est recouvert par les élytres; la forme des antennes est sculement différente. Elles ont à peu près les mêmes mœurs que les scaphidies et quelques dermestes.

Les silphes, les boucliers et les nécrophores se nourrissent, pour la plupart, des chairs des animaux à vertèbres; ils ne diffèrent entre eux que par la disposition des elytres et par la forme des antennes, plus ou moins globuleuses. Les seconds recherchent les cadavres les plus infects, même ceux des animaux noyé depuis long-temps et rejetés sur les rivages. Les derniers préfèrent ceux des petits animaux, comme ceux des souris, des musaraignes, des taupes, des grenouilles, des lécards. Ils se réunissent pour enterrer ces cadavres : ils leur creusent une sorte de fosse; et, avant de les recouvrir de terre, ils leur confient des ouis qui se développent ainsi sous terre.

Les élophores et les parnes se trouvent le plus souvent sur les plantes aquatiques qui se pourrissent. Ils différent principalement par la forme du corps et des antennes. On ne connoit pas bien leurs mœurs.

Les hydrophiles ont toutes les pattes propres à nager. Leurs mœurs et leur conformation, qui offrent beaucoup d'intérêt, sont exposés avec détails, à leur article, dans ce Dictionnaire.

Les dermestes, qui ont reçu leur nom du choix qu'ils paroissent faire principalement pour leur nourriture de la peau des animaux, sont faciles à distinguer par la forme de leur corps, de leurs pattes, et par celle de leurs antennes, qui sont buls longues que leur tête.

On ne connoit pas encore les mouris des birrhes, dont plusieurs espèces cependant ne se rencontrent que dans les plaies humides qu'on observe sur les écorces ou le tronc des arbres, d'où la séve altérée s'écoule ou se dessèche et prend une consistance sponjeuses.

Le tableau suivant, extrait de la Zoologie analytique, indique les caractères essentiels de chacun de ces genres.

## TABLEAU DE LA 6. FAMILLE. — CLAVICORNES OU HÉLOCÈRES.

Coléopières pentamèrés, à élytres dures, couvrant la plus grande partie du ventre; à autennes en masse perfoliée, ronde ou alongée.

| HEL |                                                        |                      |                                |                                                            |           |                                 |                  |                                      | 50                                            |                                    |                                                                      |        |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|
|     | Spiránidir.                                            | SCAPHIDIR.           | Binnur.                        | Nеспориове.                                                | Bouceren. | Егориопе.                       | Sirphe.          | NITIDULE.                            | Итраорицк.                                    | PARKE.                             | DERMESTE.                                                            |        |
|     | ÷                                                      | ď                    | ź                              | 6.                                                         | 'n        | ċ                               | 4                | 33                                   | Ġ                                             | 8                                  | õ                                                                    |        |
|     | bémisphérique : jambes antérieures dentelées, aplaties | pointues 2. Scarmens | arrondica, obtuses 11. Birnur. | plus courtes que le ventre : autennes à masse { globuleuse |           | non relevés: corselet chiffonné | longues, à bords | reteves: antennes on masso ( alongée | propres a nager, plats, cilics g. Hrdnorhilk. | plus courtes que la tête 8. Parke. | same unavoires - aucentures   plus longues que la tôte 10. Dermeste. |        |
|     | / hémisphérique :                                      | ové, à extrémités    |                                |                                                            | /         | apiati i ciytres                |                  |                                      | ovale : tarses                                |                                    |                                                                      | (C.D.) |
|     |                                                        |                      |                                |                                                            | Corps     |                                 |                  |                                      |                                               |                                    |                                                                      | 9      |

HÉLODE, Helodes. (Entom.) M. Paykull, dans sa Faune de Suède, et par suite Fabricius, on temployé ec non pour indiquer un genre d'insectes coléoptères tétramérés phytophages, voisin des criocères, dont ils différent : d'abord, parce que leurs antennen se sont pas aussi longues que la tite, ni en fil, c'est-à-dire, de même grosseur de la base à l'extremité libre; mais, au contraire, qu'elles vont en grossissant insensiblement: ensuite, parce que le corselet, au lieu d'être arrondi et plus étroit que les élytres, est au contraire aplati et beaucoup plus large que la tête.

Fabricius a adopté ce genre; et, pour éviter l'homonymie avec les élodes de la famille des apalytres, il a nommé ces dernicrs cyphons. M. Latreille, en adoptant le genre de MM. Pay kull et Fabricius. lui a donné le nom de prasocure.

Voici comment peut être exprimé le caractère du genre Hélode: Coléoptères tétramérés, à autennes à peu près filiformes, grennes, non portées sur un bec, plus courtes que le corselet; à corselet plat, plus lurge que la tête.

M. Fabricius n'a rapporté que cinq espèces à ce genre, et trois se trouvent en France.

1.º Hélope du Phellandrium, Helodes phellandrii. C'est la chrysomèle à bandes jaunes de Geoffroy, tom. 1, pag. 266, n.º 4. Il est noir, avec les bords du corselct et deux lignes sur

chaque élytre jaunes.

On trouve cet insecte sur les feuilles et dans les tiges du phellandrium : il est très-commun sur cette plante. Il vit en

société comme la plupart des criocères.

2.º Hélode violet, Helodes violacea. Geoffroy l'a décrit, tom.,
pag. 254. n.º 6. sous le nom de galéruque violette.

Cet insecte est en effet d'un violet soncé, surtout en dessous; ses élytres ont des stries de points; le corselet est également marqué de pointes ensoncées.

3.º HÉLODE CHAMPÉTRE, Helodes campestris. Linnœus l'a décrit comme une chrysomèle.

Il est d'un noir bleuatre; le corselet est encadré de roux; les élytres sont bordées de jaune, et trois points de cette couleur s'y unissent.

Les deux autres espèces du genre Hélode, décrites par Fabricius, sont du cap de Bonne-Espérance. (C. D.) HELONIAS (Bot.), un des noms anciens de la jacinthe, eité par Gesner et Ruellius. (J.)

HELONIAS. (Bot.) Ceare de plantes menocolylédones, à â fleurs incomplètes, polypétalées, de la famille des colchioncées, de l'hezandrie frigynie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel: Une corolle à six divisions très-profondes; point de calice; six étamines souvent plus longues qu'e la corolle; un ovaire supérieur, trigone, chargé de trois styles courts, réfléchis; les sligmates obtus. Le fruit est une enpaule à trois loges polyspermes.

HELONIAS A FIEDIS ROSES : Helonies bullata, L'Inn., Amen, acad., pag. 12, tab. 2, fig. 1; Lamk., Ill. gen., tab. 268; Miller, Leon., 181, tab. 272; Abalon, Adans., Fam. des IP.; Helonias laifolia, Mich., Amer. Cette plante a une racine fibreuse et charmue, de laquelle sortent des feuilles touteradicales, lancéolées, aiguës, nerveuses, striées, étalées ea rosette : la tige est simple, droite, eyilindrique, haute d'un piod, garnie de quelques écailles épares, distantes . lancéolées, aiguës; les fleurs d'un rose pourpre, disposées en une grappe courte, ovale, terminale; les pédicelles de la longueur des corolles; les anthères bleutaires.

Cette plante croît aux lieux un peu sablonneux et maréageux, dans la Penylvanie. On ta cultive au Jardin du Roi, ill faut la placer dans une terre de hruyère et à l'exposition du nord, avec des arrosemens fréquens en été. On la multiplic de graînes semées au printemps, dans des pots, sur couche et sous chàssis, ou d'ailletons que produisent quelquefois sex racines. Il faut sortir des pots et placer en pleine-terre les jeunes plantes des qu'elles peuvent supporter la transplantation.

HELONIAS A PRULLES ÉTROTRES : Helonias asphodeloides , Linn., Bot. Magaz., tab. 7,63 ; Xerophyllum, Mich., Amer. Cette plante a l'aspect d'une asphodèle ; ses tiges sont très-sinaples, striées, hautes de deux pieds, garnies de feuilles éparses , glabres , linéaires, presque sétacées, ua peu rudes sur leurs hord , relevées en carène; les fleurs blanches , petites et nombreuses, ramassées en épi terminal ; la corolle ouverte en roue; les filamens un peu connivens à leur base; une capsule presque globuleuse , s'ouvrant par trois fentes à son sommet; à trais

loges; deux semences dans chaque loge. Cette plante croft dans la Pensylvanie.

HEODIAS NAINE: Helonias minuta, Linn., Mani., 225; an Hypozis minuta Z linn. fils, Nuppl., 197. Petite plante du cap de Bonne-Espérance, dont la bulhe est conique, asset grosse, garnie, au sommet, d'écailles linéaires, conniventes, d'où sortent des feuilles linéaires, un peu charnues; les hampes plus courtes que les feuilles, écailleuses à leur base, munies de quelques rameaux, qui sont des pédoncules unifiores; les fleurs, sont blanches; la corolle ouverte; les étamines plus courtes que les pétales; Poviare oblong, chargé de trois styles membraneux.

HERDNIAS VERDATRE; Helonias vireacens, Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gette plante est munie d'une hulbe ovale et de fibres fasciculées à la base : il s'en élève une tige droite, simple, longue de six à sept pouces : les feuilles, toutes radicales, plances, glabres, retrécies aux deux extrémités, longues de six à huit pouces, munies, à leur base, d'une gaine brune, longue d'un pouce et demi: les fleurs disporées en une grappe terminale, longue de deux pouces; la corolle blanche, campanulée; les pétales oblongs; les bractées ovales-lancéolees, les filamens subulés; l'ovaire trigone. Cette plante croît aux lieux pierreux, dans la Nouvelle-Fosgene.

Plusieurs autres espèces d'helonias sont citées par divers auteurs; l'helonias angustifolia, Mich., Plant. Amer., dont les feuilles sont graminiformes; les tiges hautes d'un pied et demi; les fleurs blanches, disposées en une grappe terminale. Elle croft aux lieux humides, dans la Caroline. (Pons.)

HÉLONOMES, Helonomi, (Ornith) Cette famille, de l'ordre des échasiers, tribu des tétradactyles, dans le Système de M. Vieillot, est composée d'oiseaux qui ont le bec droit ou arqué, presquerond, un peu grêle, dilatéou arroudi à la pointe, et dont le pouce, articule plus haut que les doigts antérieurs, ett élevé de terre ou n'y pose que sur le bout; elle renferme les genres Vanneau, Tournépierre, Tringa, Chevaliar, Chorlite, Bécasse, Bécassine, Barge, Caurale, Courlis. (Cn. D.)

HÉLOPE, Helops. (Entom.) Nom d'un genre d'insectes coléoptères hétéromérés, à élytres dures, larges; à antennes siliformes; à corselet presque carré, échancré en devant. Les hélopes appartiennent par conséquent à la famille des ornéphiles ou sylvicoles. Ils paroissent lier ce groupe à celui des ténébrions, avec lesquels on les voit en effet rangés, quoique leurs antennes ne soieut pas en masse.

Ce nom d'hélope est tiré du grec ελοψ; e'étoit celui d'un poisson que quelques auteurs croient être le nom de l'esturgeon, d'autres d'une sorte de brochet. C'est un de ces noms pris au hasard par Fabricius, comme celui d'un animal inconnu.

Nous avons fait figurer sous le n.º 1, dans les planches de l'Atlas de ce Dictionnaire, parmi les coléoptères ornéphiles, l'une des espèces de ce genre.

On trouve les hélopes sous les écorces des arbres ou dans lés fentes qui ysont produites par la grande chaleur, et où découle la séve. Il paroit que leurs larves vivent aussi dans le hois qui se pourrit; elles ressemblent un peu aux larves du ténébrion de la farine. Les rossignols et les fauvettes paroissent les recherche beaucoup: aussi les oiseleurs les recueillent-ils pour en faire des anpais.

Les principales espèces du pays sont les suivantes :

1.º HÉLOPE BLEU, Helops cœruleus. Figuré dans l'Atlas de ce Dictionnaire.

Il est de couleur bleue, un peu euivreuse : le corselet est légèrement arrondi sur les bords ; les élytres sont striées.

Nous l'avons trouvé dans la forêt de l'ontainebleau.

2. Hélope pien-laineux. Helops lanipes. C'est l'espèce la plus

- commune. Geoffroy l'a décrite, tom. 1, pag. 349, n.º 5, sous le nom de ténébrion bronzé. Il est poir en dessous ou brunâtre, bronzé en dessus : ses
- Il est noir en dessous ou brunatre, bronzé en dessus : ses élytres, striées, se prolongent un peu en pointe; les pattes sont velues.
- Il se trouve souvent sous les écorces des hêtres. Il paroît qu'il n'est agile que le soir. Pendant le jour il paroît engourdi et comme en léthargie.
  - 5.º Hétore nota, Helops aler. Il est tout noir.
    La plupart des autres espèces sont étrangères. (C.D.)
- HÉLOPIENS, Helopii. (Entom.) M. Latreille avoit d'abord indiqué, sous ce nom de famille, la plupart de nos coléoptòres ornéphiles; depuis, il les a appelés sténélytres. Ce ne sont cependant pas nos sténoptères. (C. D.)

HELOPODIUM. ( Bot. ) Acharius, dans son Prodrome de la Lichénographie de Suède, avoit cru nécessaire d'établir ce genre jusques-là confondu avec le ciadonia, par Hoffmann et par Schrader, et avec le boemyces, par Persoon. Il lui avoit assigné une place entre les seyphophorus et les cladonia, et il l'avoit cru assez distingué de ces genres par ses conceptacles fongiformes, terminaux, supportés par des tiges à peine divisées, creuses, un peu solides, et sensiblement dilatées vers les extrémités. Il avoit même jugé cette dernière circonstance assez essentielle pour mériter d'être exprimée par le nom générique helopodium, qui signifie en grec pied en forme de clou. Peu satisfait ensuite de cette définition, et même ne sentant plus la nécessité de conserver ce genre, Acharius, dans son Methodus, le réunit, ainsi que le cladonia, à celui-ci qu'il désigne par Boemyces; enfin, encore mécontent de ces rapprochemens, il réunit définitivement l'helopodium avec son genre Canomyce, qui n'est autre que le cladonia qui, par cette nouvelle séparation, se trouve avoir perdu son nom nonobstant son droit d'ancienneté, et l'avantage qu'il y avoit à le couserver. Le Synopsis d'Acharius ne présente plus d'autres changemens,

Quelques botanistes ont adopté le genre Helopodium, par exemple, MM. Decandolle, Michaux, etc. Nous appreuons que M. Léon Dufour se propose de publier bientol la monographic de ce genre qui, au reste, ne contient que neuf espéces, et est l'intermédiaire entre les eladonia et les boemyees. Il a aussi beaucoup d'affinié avec les sephopherus.

L'Haoronum saucar: Helopadium delicatum, Dec., Fl. Fr., n.\* 918; Canomyce delicata, Ach., Liel., univ., p. 569; Lichen parasiticus; Hoffim., Enum. Liel., t. 8, f. 5. C'est l'espèce la plus commune: on la trouve sur le bois pourri qu'elle recouvre. Cite plante est d'un vert blanchâtre, composée de petites feuilles ou écailles radicales imbriquées, crénélées ou déchiquetées. Du milieu de ces feuilles s'élèvent des pédicelles creux, ouverts au sommet, garnis de quelques foilales avortées, semblables à des grains partagés au sommet en un petit nombre de branches courtes qui portent des conceptacles ou tubercule globuleux, charnus, nombreux, rapprochés et groupés; d'abord bruns ou fauves, puis noirs. Cette petite plante n'a gwère plus des six lignes de bauteur.

L'HELOTODIUM RONGÉ: Cernomyce cariosa, Ach., Nov. Acl. Acad. Sc. Stockh., 5, 1. 4, fig. 4; Lich. univ., p. 567, tab. 11. 18. 5. C'est une seconde espèce qu'on trouve en France dans le nord de l'Europe, daus les champs stériles. Les foliolis de sa base sont lobées, très-petites et imbriquées; les pédicelles paroissent rongés et comme grillagés; ils sont rudes et se divisent au sommet presque en forme de doigts, l'esrameaux sont rapprochés en bouquet; les conceptacles également rapprochés sont d'un noir pourpré. Du reste, la plante est d'un vert pâle en dessus et blanchâtre en dessous. Elle est de la même grandeur que la précédent.

Les autres espèces, à trois près, dont deux sont de l'Amérique septentrionale, et une qui se trouve au cap de Bonne-Espérance, croissent en Europe, sur la terre, ou sur le bois pourri. (LEMA.)

HELOPS. (Ichthyol.) Voyez ELOPS. (H. C.)

HÉLORE, Helorus. (Entom.) M. Laireille a désigné sous ce nom un petit hyménoptère, voisin des diplolèpes, dont il a fait un genre : éest l'espéce de petit sphes que Paner a décrite et figurée sous le nom d'anomalipes. M. Jurine l'a figuré sous le nom d'helorus ater, pl. 1,4 du Supplément de son Histoire des Hyménoptères. (C. D.).

, HELORIUS. (Ornith.) Gesner écrit, pag. 327, avec une he e nom d'un oiseau de rivage, qui paroit être le même que Pelorios, qu'on adéjà indiqué comme se rapportant au courlis, (Cn. D.)

HELOTIUM. (Bot.) Champigoons stipités, à chapeau charou, membraneux, bombé ou hémisphérique, quelquefois plan, et à bord replié en dedans, fisse aur ses deux surfaces, et portant des séminules disposées comme celles des perires, et aituées en dessus, selon Persoon. Tode, en établissant ce genre, place la fructification à la surface inférieure. Ces champignons, semblables souvent à de petites épingles, sont fort prêtis, ou sont ramassés par tas sur les tronsent en petites touffes, ou sont ramassés par tas sur les tronses d'arbres ou sur les rameaux morts et en putréfaction. Plusieurs espèces ont été placées dans le geure Hebelle, et d'autres dans celui des leotia, et même une espèce (helotium galeatum, Pers.) a été princ pour un clavaria par Holluskold, et pour un acrospermum pag.

Tode et Persoon; Gmelin (5yst. eeget.) place ce genre entre le sylostroma et le clavaria. Persoon, Sponya, le loge entre les genres. Accobolus et Stilbum; Decandolle, immédiatement avant le peziza, genre avec lequel l'helotium a beaucoup d'affinité, puis entre les genres typhala de Fries, et Geoglossum, qui nesont que des démembremens du genre Clavaria. Ces diverses variations prouvent l'incertitude des botanistes sur la vraie-place qu'on doit assigner à ce genres.

Le nombre des espèces est peu considérable; Gmelin en décrit six, mais la plupart ont été rejetées par M. Persoon, qui même regarde comme douteuses celles dont Tode s'est servi pour établir le genre. Ce genre ainsi réformé contient encore une douraine d'espèces, parmi lesquelles uous signalerons les suivantes.

§. I. Espèces persistantes; fructification sur la surfuce supéricure.

HEONTEM ACANGOÎDE : Helotium, Pers.; Helotium agarieiformis, Decand., Fl. Fr., n. "189, Helotelda aciacinia, Bull., Champ., t. 475, fig. 1; Helotila agarieiformis, Bolt., Fung., t.th. 98, fig. 1; Helotium agarieoides, Gmel., Syst., p. 1442. Blancy; stipe de la grandeur d'une petité épingle, plein; chapeau mince, hombé, uni des deux côtés, régulièrement arrondi. Cette espèce croît sur le bois pourri.

HINDTOM ACCULAIRE: Helolium acicularis, Pers., Syn., p. 671; Fires, Obi. Myeol., 818, p. 310; Bolt, Ezclus. Syn.; Leotia acicularis, Pers., Obs. Myeol., 2, tab. 5, fig. 1; Helvella agarieformis, Sowerby, Fung., tab. 57. D'un blanc cendre; chapeau d'abarde coneave, puis convexe, stipe alongé, grêle. Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente: elle extégalement très-petite. On la trouve suries trones de chênes pourris. Fries en décrit une variété à chapeau hémisphérique rose, à stipe encore plus alongé, hlance et velu à la base; est probablement une espèce distincte. On en peut dire autant d'une autre variété décrite par Albertini elSchwenitz, c'est probablement une despèce distincte. On en peut dire autant d'une autre variété décrite par Albertini elSchwenitz, c'est-adire, de leur helotium acientaria abietinum. Schumacher en a même fait une espèce distincte qu'il nomme helotium. elongatum.

L'helotium aciculaire est cousidéré par les botanistes comme le vrai type du genre.

HELOTIUN SUNTIL: Helolium sublile, Fries, Observ. Mycol., 1318, p. 311; Helolium album, Schum., Scull. Fort petit, blauchâtre; chapeau d'abord plan, puis convexe; stipe extrémement court. Cette plante forme de petites touffes sur les feuilies mortes des sapins. Elle n'a pas plus d'une ligne et demic de hauteur: elle a des rapports avec le peziza chionea, qui en diffère par son stipe beaucoup plus épais, et sa capsule toujours concave.

Hatotius radioch : Helotium radicatum, Alb. et Schw., Consp., tab. 8, dg. 6, Nees, Trail., tab. 18, fg. 61. Blanchâtre; stipe floconneux, muni d'une racine; chapeau aplani, légèrement bordé. Ou trouve cette espèce sur les troncs des pins.

HELORITEN BOMS: Helotium aureum, Pern., Syn.; Decand., Fl. Fr., n. <sup>n</sup> 190; Bolt., Fung., 5, t., 98, fig. 2 ? D'un jaune doré; stipe gréle, cylindrique, blanchâtre et cotonneux à sa base; chapeau arrondi, orbiculairé, ou en forme de lentille. Cette espèce ne s'élève pas à une demi-ligne de hauteur; elle croît sur les écorces des vieux trones de sapins.

HEODIDA DES FUNIESS: Helolium functarium, Pers., Syn.; 10cand., Pl. Fr., n. "190, Loudi functaria, Pers., Obs. Myc., tabl. 3, fig. 4 et 5. D'un rouge vif; stipe gréle, cylindrique; chapean un peu plan et un peu anguleux. Il varie de forme selon l'âge, d'abord presque conique, puis en forme de tête. Sa hauteur égale à peine une ligne. Il croît en automne sur les bouses de vaches desséchées, et est peu commun.

§. II. Espèces fugaces dont la fructification est située à la surface inférieure du chapéau. (Helotium, Tode.)

HEODITEM GLABRE, Helotium glabrum, Tode, Fung., 1, p. 22, tab. 4, fig. 5. Trés-fugace, blanchâtre, cutièrement glabre. Se trouve sur les branches tombées et sur les tiges des herbes en décomposition. Il est tellement délicat qu'on le disperse en soufflant un peu fort d'essus.

HELOTIUM VELU; Helotium hirsutum, Tode, l. c., fig. 36. Fugace; d'un blanc de neige; velu. Il croît en petits bouquets sur les branches mortes.

Ces deux divisions pourroient fort bien constituer deux genres; alors il faudroit laisser le nom d'heloliem à celui qui acroit formé par la deuxième, comme étant le plus ancien. (Lem.)

HELSING. (Ornith.) L'oiseau auquel on donne en Islande ce nom, ou ceux d'helsinger et helsingen, est la beruache ou le cravant, anas brenta ou bernicla, Linn. (Cn. D.)

HELT. (Ichthyol.) En Danemarck, on appelle ainsi le lavaret. Voyez Corégone. (H. C.)

HELUNDO. (Ornith.) Ce nom, en ancien latin, correspondoit à hirundo, hirondelle. (Cn. D.)

HELVELA et ELVELA. (Bot.) Ce champigono, cité par Cicéron, dans a lettre à Gallus, est le même que le boletur de Pline et notre oronge franche que les anciens comme les modernes ont placée au premier rang des champignons comestibles, et qu'ils regardoient comme un mets délicieux. Ce champignon est étrauger au genre Helvella des botanistes. Voyez AMANTRE et Onorge, (Ltm.)

HELVELLA et ELVELA. (Bot.-Crypt.) Vulg. HELVELLE . Monacette. Linnæus, en établissant ce genre de la famille des champignons, le définissoit ainsi : Champignons en forme de toupie et à surface unie. Par la suite il ajouta : A surface unie en dessous et en dessus. Il n'y plaça d'abord qu'une seule plante. c'est l'helvella mitra, puis une autre espèce, son helvella pineti, qui paroit être une espèce de thelephora, Gleditsch , Bolton , Batsch, Schæffer, Scopoli, Bulliard, Sowerby, Bergeret, etc., ont successivement enrichi ce genre de beauconp d'espèces, et on peut très-bien les porter à quarante-cinq. Les caractères assignés par Linnæus ne pouvoient point convenir à cette réunion, et demandoient à être modifiés. M. Persoon opéra les changemens les plus notables ; vingt espèces environ furent rejetées par lui dans les genres Merulius, Thelephora, Helotium , Peziza , Morchella et Spathularia, Son leotia comprit une dizaine d'autres espèces, et il ne resta anssi dans le genre Helvella que dix espèces, celles dont le chapeau est membraneux, enflé, un peu irrégulier, et plissé des deux côtés. M. Decandolle ne pense pas qu'on doive séparer les leotia des helvella. Fries et Nées sont non sculement d'un avis confraire : mais encore ils subdivisent ces genres : le premier en trois.

Mitrula, Leotia et Wersra, et le second en deux, Rhizina et Heleella. Sans avoir égard à ces changemens, nous ne considérerons ici que le genre helvella de Fries, qui est le même que celui de Linck, de Nées, etc.

Les hévella sont des champignons charmus, transparens ou translucides comme de la cire; ciles varientdans leurs couleurs: il y en a de griese, d'orangées, de fauves, de noirétres, etc.; leur consistance est plutêt fragile que mollasse. Toutes sont formées d'un stipe ou pied, qui porte un chapeau irrégulier, voûté en dessus, à plusieurs lobes, plissé ou sinueux: ses deux surfaces sont parfaitement unies, et à l'offrent point de veines comme dans les merulius, et le chapeau des helvella ne se retourne pas pendant la végétation, ce qu'il les distingue des thelephors; les séminules sont situées seulement à la surface inférieure.

Les helella ont des lisisons avec les petita, et même Adanson avoit réunice deux genres, qui, expendiant, nous paroissent bien différens; e'est près du genre Petita que Persono place l'Helvella. Nées, au contraire, porte le pesits dans une autre section, et loin de l'helvella. M. Decandolle met ce dernier genre immediatement après les tremella, et avant les clavaries ces incertitudes prouvent que l'helvella a de rapports avec genres que nous venons de citer. Il est le type de la section des helvella de Persoon.

Les espèces de ce genre sont peu nombreuses; on en peut compter une douzaine: elles vivent à terre, sur les monses, sur les arbres morts. Elles forment de petites touffes; quelquefois aussi les individus sont solitaires: voici l'indication de quelques unes de ces espèces les plus remarquables.

## §. I.er Stipe sillonné ou marqué de côtes.

HENVELE MIRE: Helvella Mitre, Linn.; Bull., Champ., 1, 190 et 4,66; Decand., Fl. Fri; n.º 245; Monille En mirez, Paulet, Trait. Champ., 2, p.411, tab. 189, fig. 5: Nées, Trait., fig. 165; Helvella lacunota, Holmik., Oh., 2, t. 24: Friez, Obs. Mycol., 1818, p. 505. Stipe Incurucy, Sillomé, hautd'un à trois pouces; chapeau dhébus pouces, ayant deux ou troislobes réfléchis, ou divisé en une infinité de petits lobes vertieaux; bord du chapeau adhérent quelquetois au stipe. Cette espèce est transparente et

fragile comme de la cire : ily en a trois variétés pour la couleur. La première est d'un gris blanchâtre, ou de couleur de paille; c'est l'hetvella pallida, Schæffl, Champ. Bav., 1. 282; et la morille lichen ou morille de moine, de couleur pâle, de Paulet. La seconde variété est flauve ou ronssitre, c'est l'heviella padicea, Schæffl, tab. 283. La troisième est brune, plus ou moins foncée, quelquefois presque noire; c'est l'fleviella aigreans, Schæffl, tab. 154, et également une variété de la morille lichen de Paulet.

Elle se trouve partout en Europe. Elle eroit çà et là, et en touffes, sur la terre, dans les bois; elle lance ses séminules par jets instantanés. Elle est agréable à manger, et de très-bonne qualité. Sa chair a le goût de celle de la morille ordinaire; son chapeau a le plus souvent deux lobes plus élevés que les autres, ce qui l'a fait comparer à une mitre d'évêque.

Persoon ramêne à cette espèce, qui est le type de ce genre, et avec laquelle on a confondu beaucoup d'autres champignons qui portent le même nom, l'helvella monacella de Schæffer, tab. 162; Mich., Gen., tab. 86, fig. 8, qui est de moitié plus petite, à stipe plus égal, dont la couleur du chapeau est plus noire, et qui croil sur les trones d'arbres.

J. B. Porta est le premier qui nous ait fait connoître les champignons, qui, de son temps (1584), étoiret connus à Naplos sons la dénomination de monacella o un monacella , qui signifie petite religieurs. On ne se faisoit pas de scrupulc de les manger: on leur préféroit cependant les morilles proprement dites, ou spongiole.

HENVELA RLANGLATER: Helvella leucophora, Pera, Spr., Helvella mitra, Sowerby, Funç., tab. 39, Phallus eripus, Seop. Stipe Incuneux, marqué de grosses stries ou saillies en forme de côtes, ventru on renlfé à la base; chapeau non adhérent au stipe, à plus curs lobes découpés et ondueux, et comme frisé. Cette espèce a le chapeau d'un blanc jaundatre en dessus, et d'un gris noiràtre en dessous, son stipe est blanchâtre et celluleux à l'intérier. Toutet la plante noireit avec l'âge. Elle croît su'r le sol, dans les bois, et est souvent souillée de terre ou rongée par les vers; elle et rouve principalement en Angleterre et en Allemagne; et se renoutre également dans la haute Italie, si le phallus eripsu de Scopoli est la même plante, comme le pense M. Per-

soon. Ce phallus crispus est le fungoides, Mich., Gen., t. 86, f. 7, que quelques botanistes disent être la même espèce que l'helvella mitra.

## §. II. Stipe à surface unie.

HENVELA ÉLESTIQUE: Helvella elatica, Bull., Champ., tab. 5/2; Helvella albida, Pers., 5/3m., 6 16; Helvella latvii, Bergeret, Phytonomatotechnie, 1, tab. 149. Süpe grelle, cylindrique, fistuleux, alongé; chapeau minore, lisse, un peu en forme de mitre, è deux ou trois lobes verticaus, plus ou moins contournés. Cette espèce croît sur la terre, principalement dans les bois plantés de hêtres. Elle est d'un blanci jaunâtre, quelquefois brunâtre (Elv. Higlionas, Schmeff., t. 320). Sclom M. Persono, elle devient roussitre en se desséchant. Son chapeau a un pouce de diamètre au plus; ses bords adhèrent quelquefois au stipe. Le stipe, coupé dans sa longueur, donne deux moitiés qui se replient en leurs bords comme si elles étoient de gomme-élastique, et prennent chavune la forme cylindrique.

HEUVILA COMESTIAE: Helvella esculenta, Pera, Syn., Elsella mitra, Scheff, Fang. Bav., 1. 60. Stipe raccourci, blanchafter; chapeau arrondi, de couleur châtaine, ou presque noire, marquée rides ou de plis contournés, formant des expéces de cellules naissantes, oblongues, transversales du un peu en spirale. Ce champignon printanier croît au Hartz et en Bavière, dans les mêmes endroits que les morilles, et on le recueille pêle-mêle pour les manger. Il fait le passage aux morilles. Se séminules sont lancées par des jets instantanés.

HEVYLLA AKRRI; Helvella amara, Loureiro, Cochinch, p. 65; Stipe blanc, médiocre; chapeau presque orbiculaire, uni, rensié au milieu, blanc en dessus, d'un jaune brun en dessous. Ce champignon que nous croyons ne devoir pagint appartenir au genre Helvella, a été observéen Cochinchine par Loureiro. Il croit sur les arbres, et principalement sur le melaleuca leucadardon. Les naturels bui donnent le nom de nam tram, et s'en servent comme d'un aliment très-sain. Ils lui enlèvent son amertume par la cuisson. Loureiro indique deux autres expéces de ce genre en Cochinchine; l'une est donnée pour l'hel-willa mitra, et n'est certainement pas cette espèce, ni aucune de celles nommées sinsi par les autres botanités: il est probable de celles nommées sinsi par les autres botanités: il est probable

33

que c'est une espèce nouvelle. La seconde seroit, selon Loureiro, l'helvella pineti; mais cela n'est pas : ces deux plantes même sont sans doute des thelephora. Voyez Leotia et Merulius, (Lem.)

HELVERLING (Ichthyol.), un des noms allemands du corègone de Wartmann, pendant sa première année. Voyez Conscons. (H. C.)

HELVIN. (Min.) Le minéral, nommé belvin par Werner, se présente en petits cristaux diséminés, dont la forme la plus commune est celle d'un octaèdre irrégulier; sa couleur est le jaune brunâtre, tirant sur le jaune serin, et même sur le blace jaunêtre; il est à peine transparent, et quelquefois opaque, a surface est lisse et fort éclatante; il est fragile, et nes trouve pas assex dur pour rayer le verre. Sa cassure n'offre aucun indice de lames; elle est inégale, raboteuse et peu éclatante. M. Cordier, à qui nous devons une bonne description de ce minéral, suppose, par approximation, que sa pesanteur spécifique est d'environs 3, o. L'helvin fond au chalumeau avec facilité en bouillonnant légèrement, et donne uy émail brun noiràtre. Sa poussière n'éprouve aucun changement dans les acides nitriques, sulfuriques et muritaiques froit.

M. Cordier, en étudiant attentivement les petits cristaux d'helvin, s'est àperçu qu'ils appartiennent, dit-il, à un rhomboïde aigu, tronqué aux deux sommets par une facette perpendiculaire à l'axe qui, en prenant plus ou moins d'extension, fait passer ces cristaux de la, forme d'un octaèdre irrégulier ou leur conserve l'aspect rhomboïdal.

Des observations plus nouvelles encore assignent à l'helvin le tétraédre régulier, qui avoit été remarqué aussi par M. Cordier comme servant de noyau ou de forme primitive à cette espèce minérale.

Les caractères géométriques unis aux propriétés physiques que nous venig d'énoncer d'après M. Contier (1), prouvent que l'helvin n'a d'analogie réelle avec aucun minéral déjà connu, et que les seules substances qui en rappellent l'aspect sont quedques variétés du schéchte calcaire, du corindon et du tétane siliceo-calcaire, et seulement quand les espèces sont opaques et jaunâtres.

<sup>(1)</sup> Annales DES Minzs, tom. III, pag. 9.

HEL.

515

L'helvin, qui paroît être une espèce minérale véritablement houvelle, a nini que l'avoit pense Werner, est composé, di-on, de manganèse et de silice (manganèse siliciaté), et a été découvert daus la mine de Swartzemberg, en Saxe; il a pour gaugue une tale chlorite compacte, d'un vert noirâtre, tantôt clair et tautôt foncé, qui est mélangé de blende brune, et de chaux fluatée, incolore ou rosée. (Barad.)

HELVINGIA. (Bot.) Adasson nomme ainsi le khamsia de P. Browne, que Linnœus a réuni à son genre Lactia. Une nouvelle inspection est nécessire pour déterminer si cette réunion est foudée, et si le genre de Browne ne doit pas être séparé et même porté dans une autre famille. M. Thunberg a nommé osyris joponica un arbrisseau très-singulier, ayant le port d'un orme, les fleurs dioïques. L'individu mâle lui a offert des fleurs en ombelle, portées sur la nervure moyenne des feuilles, comme dans le ruscus. Leur caractère est le même que celui des fleurs miles d'ozyris. Il n'a point vu les fleurs, femelles, et il présume que cette plante formera un genre différent. Willdenow, adoptant cette opinion, en a fait d'avance son genre Helvingia. (J.)

HELWINGIE, Helwingia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs incomplètes, dioriques, de la famille des opyridées, de la dioécie triandrie de Linnœus, offrant pour caractés essentiel. Des fleurs dioriques; les fleurs mâles, disposées en petites ombelles à la surface supérieure des feuilles; chaque fleur composée d'un calice à trois divisions trè-profondes; pêint de corolle; trois étamines insérées sur le calices. Les fleurs femilles ne sont bas cônnues.

Ce genre a été établi, par Willdenow, pour une plante

reportée d'abord aux oryris, par Thunberg, dont les fleurs males offrent en effet le caractère. Les fleurs femelles n'ayant point été observées, il reste de l'incertitude sur le véritable caractère de ce genre; mais la disposition des fleurs males ett si remarquable, si éloignée de celle de l'opyris, qu'il est difficile de croire qu'elle puisse appartenir au même genre, Heuvinoira resuttasses pracos: Hélevingia russífolia, Willd., 5, 5cc., 4, pag., 716. Oyris japonica, Thunber, P. Lap., pag. 31, est Plant, Jap., faic. 3, tab. 31. 'Arbrisseau découvert par Thunberg, dans les montagnes de la Pakonic, au Japon, Il s'élève à la

; and caniol

hauteur de cinq à six pieds sur une tige tuberculée, divisée en rameaux alternes, flexueux, glabres, cylindriques, redressés, garnis, principalement vers leur sommet, de feuilles nombreuses, alternes, pétiolées, ovales, acuminées, nerveuses, longues de sept à huit lignes à dentelures sétacées, les pétioles courts; les fleurs dioïques : les mâles sont seules connues.

Ces fleurs naissent sur la surface supérieure des feuilles, où celles forment une petite omhelle tré-s'aimple, qui nait de la nervure mitoyenne des feuilles, compagée d'environ buit fleurs sans involucre; les pédoncules propres capillaires, glabres, inégaux, longs d'environ une ligne; leur calice est glabre, profondément divisé en trois découpures ovales, concaves ; point de corolle; les étamines insérées entre les divisions du calice; les flamens très-courts; les anthères arrondies, à deux bobes. Thusberg, sur le rapport des habitans du pays, dit que ses jeunes feuilles pourroient être employées comme aliment. (Poss.)

HELNINE. (Bol.) Ce nom, quisignifie herbe de murailles, etoti donné par Diosocride à la parietaire, qui, en effet, crost dans les fentes des murs, d'où lui vient son nom. Elle portoit encore, sclon funcilius, en divers lieux, ceux de clitis, canocersea, amétzine, eusine, amorgine, suoc taches, pychuacov, melanipelos , cittampelos, cissamethos, analetamenos, heraclea, cilidadion, polyony nom. Il sipute que les Romains la nomanei lapparon, et les Egyptiens, apap. Ce dernier nom ne ressemble point à celul de haujitelerriih, ou hachychet derlik, herbe du vent, qui lui est donné par les Egyptiens modernes, suivant Forskal et M. Delile.

Le nom Helsine a été encore appliqué à d'autres plantes que la pariétier. Thalius le donnoit à la circée, Cordus au liseron des haies, convolvulus sepium; Guilandinus, au convolvulus cantabricus; Dodocos au sarrain grimpant, polygonum convolvulus; Linneus, dans son Hort. Ciff, avoitun genre Helzine, qu'il a ensuite réuni au polygonum, et ce nom est anini resté sans emploi.

L'helxine de Pline paroîtroit très-différent des précédens. Selon lui, c'est une plante rare qui ne croît pas dans tous les terrains, qui a une touffe de feuilles radicales, du milieu desquelles sort une espèce de pomme couverte d'autres feuilles,



dontle sommet contient une larme d'une saveur agréable, qui est l'acandice matiche. Ces indications semblent prouver que cette plante de Pline est l'airactylis gummifera, plante épineuse qui offre la méme disposition des femiligs, du milieu desquelles sort une tête de fleure entourée d'écailles, en forme de calice commun; Prosper Alpin croit que cétoit le carduus pinca de Théophraste; et Tournefort, qui l'a observée dans son Voyage du Levant, la nomme enices aceuslisse gummifer, en ajoutant qu'elle donne en Crète une gomme (il auroit du dier résine) que les habitans mâchent comme le mastic de Scio, pour adoucir l'haleine, (J.)

HELYCOMYCES. (Bot.) Ce genre de champignons, établi par Linck, est fondé sur une petite plante semblable à une moisisure rose, formée de filamens courts, brillans, articulés, contournés en hélice ou spirale, nus, presque droits et en touffe. Linck, in Berl. Mag., 1, 5, p. 2, 1, f. 55.

Parlasuite, Linck a réuni ce genre à celui qu'il nomme Sporodernium, et présumé que sa plante pouvoit très-bien être l'Hyphaum ocseum de Rebenisch, Fl. Moon, pag. 397, pl. 4, fig. 20, qui croît sur les vicilles portes des moulins, saupoudrés de faire.

Voici comme s'exprime Linck sur ce genre, Berl. Mag., 1813:

« Je le rapporte maintenant aux algues, car j'ai vu asser souvent les jeunes oscillatoires contournées en spirale. »

Nées persiste à conserver ce genre, et à le placer dans les champignons. Trait. Champ., tab. 5, f. 57. Il le sépare du genre Hyphaima de Rebentisch, et le place auprès de l'Hormiseium de Kunze. (LEM.)

HÉMACHATE (Erpétol.), nom d'une vipère de Perse et des Indes, appelée par Gmelin, coluber hæmachates. Voyez Virhan. (H. C.)

HÉMANTHE, Hemanhus. (Bot.) Genre de plantes monocatylédones, à fleurs incomplètes, régulières, de la famille des narcissées, de l'hezandrie monogynie de Linnœus, offrant pour caractère essentiel. Une corolle monopétale; le tube court; le limbe à six découpures égales; six étamines; un svaire inférieur; un style; un stigmate simple. Le fruit est une baie à trois logges, à trois semences.

. Ce genre renferme de très-belles espèces , presque toutes

originaires du cap de Bonne-Espérance; les fleurs sant dispoéées en une ombelle terminale, munie d'un involucre composé de six folioles colorées, en forme de pétales, d'un aspect agréable; les feuilles soft toutes radicales. Plusieurs de ces espéces sont cultivées dans les jardins de botanique : elles exigent une terre franche, mais légère, l'orangerie, et même la serre chaude dans l'hiver, une exposition en plein air en été, et dans un lieu ni trop chaud ni trop froid; des arrosemens fréquens pendant leur végétation, très-rares quand elles ont perdu leurs feuilles. On les multiplie de caïeux qu'on sépare en automne. Comme la plupart des fleurs sont d'un beau rouge pourpre, on a donné à ce genre un nom composé de deux mots grees qui signifient fleurs couleur de sang. Les espèces les plus remarquables sont :

HÉMANTHE ÉCARLATE : Hæmanthus coccineus , Linn. ; Lamk. , Ill., tab. 228; Redont., Lil., tab. 29; Commel., Hort., 2, tab. 64; Serr., Cult., tab. 137 et 139; vulgairement la Tulife DU CAP. Cette plante est remarquable par le grand et bel involucre d'un rouge écarlate, qui environne les fleurs, et offre l'aspect d'une grosse tulipe, renfermant vingt à trente fleurs d'un rouge vif, disposées en ombelle. Sa racine est pourvue d'une grosse bulbe écailleuse, au moins de l'épaisseur du poing : il en sort deux feuilles larges, opposées, épaisses, en forme de langue, étalées sur la terre. Ces deux feuilles paroissent en automne, et se flétrissent au printemps. Vers le mois d'août paroît une hampé nue, haute de six pouces, parsemée de points d'un rouge pourpre, terminée par un involucre campanulé. Les divisions de la corolle sont étroites, linéaires ; les filamens plus longs; les authères jaunés. Cette plante est originaire du cap de Bonne-Espérance. On la cultive au Jardin du Roi.

Hémartur Poncsau : Hemanthus puniceus, Linn.; Dillen., Elth., tab. 140, fig. 167; Schwerf., Fl., 1, tab. 62, fig. 3; Moris., § . 12, tab. 12, fig. 11; Rudb., Elyu., 2, pag. 210, fig. 5. D'une racine bulbeus s'élève, à la hauteur de quatre é cinq pouces, une tige strêlle, tachetée comme une peau de serpent, terminée par trois ou quatre feuilles lancéolées, ondulées, creusées en gouttière. A côté de cette tige nait une hampe tachetée, un peu épaise, haute de cinq à six

pouces, terminée par une grosse ombelle de fleurs, d'un rouge écarlate; l'involucre médiocrement coloré, presque de couleur herbacée; les folioles inégales. On la cultive au Jardin du Roi.

Hásakattie A Onselles Sarafes i Hamanthus coarctalus, Jacq., hort. Schenher., 1, pag. 50, tab. 57, 58 bulbes, de forme ovale, et de la grosseur du poing, sont couvertes d'écailles épaisses et charmes: elles produisent des feuilles radicales, larges; très-lisses, en forme de langue, au nombre de trois ou quatre, presque longues d'un pied; d'antres latérales, petites et rougeatres; la lige épaisse, un peu comprimée, parsemée de points rougeatres; l'involucre à six folioles inégales, obblingues, obbuses, un peu rougeatres, longues d'un pouce et demi; les fleurs nombreuses, serrées, longues d'un pouce et demi. Dans l'hamanthus tigrinus, Jacq., l. c., tab. 36, les feuilles sont ciliées à leurs bords, plus grandes et plus l'arges, avec des grandes taches de sang; la corolle blanchâtre à sà base, d'un rouge tendre à sa partie supérieure.

HEMANTHE A QUATRE VALVES; Hamanthus quadrivalvis, Jacq.; 1. c., tab. 58. On distingue cette espèce à son involucre composé de quatre grandes folioles d'un beau rouge vif, lancéolées, un peu aigues, plus longues que les fleurs; le tube de la corolle court et blanchatre; le limbe droit, à six divisions. Les feuilles sont larges , planes , rétrécies à leur base , parsemées de taches rouges, velues vers leur sommet, à leur face supérieure, ciliées à leur contour; les tiges un peu velues. Dans l'hæmanthus albiflos , Jacq. , I. c. , tab. 59 , les folioles de l'involucre sont blanches avec des raies verdatres, ovales, aiguës; les fleurs blanches; les baies luisantes, d'un rougevif, de la grosseur d'un pois. Ces deux plantes, originaires du cap de Bonne-Espérance, sont cultivées au Jardin du Roi. · HEMANTHE A TIGE ROUGE : Hamanthus sanguineus , Jacq. . . Hort. Schænbr. , 4, pag. 4, tab. 407. Ses tiges sont d'un rouge de sang : elles sortent d'entre deux feuilles très-glabres ... étalées, opposées, larges, elliptiques: l'involucre composé d'environ sept folioles rougeatres, plus courtes que les fleurs; les divisions de la corolle rougeatres, marquées de blanc à leursommet et à leur base. L'hæmanthus heliocarpus . Jacq. . l. c.' tab. 409, a deux feuilles en forme de langue, tres-glabres, sans taches, la tige courte, très-comprimée; l'involuere plus long que les fuers; les divisions du limbe de la corolle linéaires, longues d'un pouce, rouges, blanches à leur sommet; les baies globuleuses, blanchâtres, à demi transparentes, pleines d'une pulpe glutineuse; une seule semence glabre et brune.

HÉSANTHE A BACHISE ÉTAISES HEMBARHUS CRASIPES, JACQ, LC, tab. 412. Ses racines sont grouses, épaisses, fusiformes, placées sous une bulbe de la grosseur d'une noix; les tiges comprimées, parsemées de points rouges, les deux feuilles ardicales ciliées à leurs bords, couvertes en dessous de taches purpurines; l'involucre au moins de la longueur des fleurs, à cinq foiloles inégales, lancéolées, aigués, d'un rouge vije corolle turbinée, blanche à sa base; le limbe à six divisions, linéaires, concaves, obtuses; le stigmate aigu et bifde.

Histarrum xusquei, Hemanshus mociatus, Jacq, l.c., tab. 4a es e Espèce remarquable par l'odeur de muse qui s'exhale de se fleurs. Ses tiges sont très-comprimées, parsemées de taches vertes et livides, accompagnées de deux grandes feuilles racidicales, longues d'un pied et demi, légérement pubescentes, couvertes en dessous de taches disposées par zones. L'invoucre est d'un rose pâle, à plusieurs folioles slongées, aiguës, plus courtes que les fleurs; le tube de la corolle court, anguleux; les divisions du limbe profondes, étroites, d'un rose pâle. Dans l'hæmanshus amarylloides, Jacq., l. c., tab. 408, les feuilles sont étroites, souvent purpurines à leurs bords, es se montrant qu'arpès les fleurs; leur involucre à quarte folioles rougeàtres, plus courtes que l'ombelle; la corolle d'un beau rose, preque à six pétales rétréeis en onglet à leur bare.

Hássarme a renties en lance; Hæmanshus lanceofolius, Jacq., Hort. Schazbr., 1, pag. 5., tab. 6.0. Se bulbes ovales, de la grouseur d'une noix, produisent deux, quelquefois trois grandes feuilles étalées, lancelofees, rétrécies à leur hace, glabres, ciliées à leurs bords: les tiges sont gréles, comprimées, à deux angles; l'involucre composé de quatre foiloies purpurines, lancelofées, ajeuigs; les pédoncules plus longs que l'involucre, réunis en ombelle: la corolle blanche, lavée de rose en dessous ses découpres profondes, linéaires, un peu obtuses; trois alternes, calleuses à leur sommet. On cultive sette plante au Jardin du Ros.

Hésantine flucture, Hamanthus pumilio, Jacq., Hort. Schan., 1, tab. 61. Espèce remarquable par sa petitesse. Ses tiges sont grêles, longues de deux on trois pouces, un peu tachetées; les feuilles linéaires-lancéolées, redressées. un peu courbées en faucille, longues de quatre à cinq pouces, parsemées en dessous de quelques taches brunes; quatre ou cinq fleurs réunies en ombelle; le limbe de la corolle étalé; les pédoncules de la longueur des spathes.

HÉMANTHE A TIGE BASSE: Hæmanthus humilis, Jaeq., Hort. Schen., 4, tab. 411. Cette plante parvient à peine à la hauteur de deux pouces sur une tige comprimée, accompagnée à sa base de deux feuilles droites, elliptiques, glabres, un peu aiguës, point tachetées, ciliées à leurs bords. longues de six pouces; l'involuere composé de six folioles lancéolées, inégales, de couleur de chair, presque aussi longues que les fleurs, la corolle petite, planchatte; ess divisions étroites, linéaires, obtuses. Le fruit est une baie blanche, ovale; elle renferme une seule semence blanche et luisante. Toutes ces plantes croissent au cap de Bonne-Espérance.

Sous le nom d'hemanthus dubius, M. Kunth, dans le Nov. Gen, Humb, et Bonpl., 1, pag. 281, rapporte à ce genre une plante de l'Amérique méridionale, qui en diffère par ses capsules trigones, à trois loges polyspermes. Ses feuilles, toutes radicales, sont oblongue-lancéoletes, glabres, un peu aiguës; sa tige cylindrique; les folioles de la spathe membraneuses, réfléchies, plus courtes que les fleurs: la corolle rouge, tubulée; ses divisions profondes, lancéoletes, aiguës. (Pons.)

HEMARTHRIA. (Bot.) Genre de plantes mocosylédones, à fleurs glumacées, de la famille des graminées, de la trimdrie digynie de Linnaus, offrant pour caractère essentiel: Des fleurs disposées en épi comprimé, point fragile aux articulations; les épillets bifores; sessiles; le calice bivalve; une valve intérieure soudée avec le rachis; trois étamines; deux styles.

Ce genre a été établi par M. Rob. Brown, pour une plante placée parmi les rottbolla, qui en diffère par ses épis comprimés, point fragiles aux articulations, par une valve intézieure du calice soudée avec le rachis.

HEMARTHELA COMPRIME: Hemarthria compressa , Rob. Brown ,

Nov. Holl., 1, Pag., 207; Rottboellia compressa, Linn. file, Sup., pag. 114; Roxb., Corom., vol. 2, tab. 156; Rottbolla tripaccides? Lamk., Ill. gen., 1, pag., 205, tab. 48, fig. 1. b. Cette plante; que l'on a découverte dans les Indes orientales, ne paroit s'élever qu'à une hauteur médiocre. Ses chaumes sont garais, dans toute leur longueur, de feuilles planes, alternes, plus longues que les entre-nœuds, plissées ou un peu roulées à leurs bords, surtout les supérieures, aigués à leur sommet, presque disposées sur deux rangs opposés. Les chaumes se terminent par un épi ordinairement très simple, droit, compriné, subulé, composé de fleurs sessiles, presque unilatérales, solitaires à chaque excavation du rachis. Leur calies noffice extérieurement qu'une seule valve un peu aigué; la seconde, intérieure, est soudée avec le rachis.

M. Rob. Brown rapporte à ce genre une autre espècg qu'il a découverte à la Nouvelle-Hollande, et nommée hemarihria uneinata. Elle se distingue de la précédente par le caractère particulier de la valve intérieure du calice, dont le sommet est libre ou détaché du rachis, acuminé et courbé en hameçon. (Porn.)

HÉMATINE (Chim.), principe colorant du bois de campêche.

Après avoir traité de l'hématine, et établi un paralèle entre elle et le principe colorant du hois de Brésil, nous parlecines du principe colorant de la cochenille, qui, à l'époque où nous avons rédigé l'article Cocussurus de ce Dictionnaire, n'avoit point été obtenu à l'état de pureté. Et, ec qui nou engage encore à traiter de ces substances, c'est que, quoique différentes, elles ont cependant plusieurs rapports dans la manière dont elles se conduisent avec les acides, les bases salifables et les sels.

Hématine. Ce nom est dérivé du grec αιμα, sang, qui est un des radicaux du mot hαmatoxylum, par lequel on désigne le genre auquel le bois de campêche appartient.

Composition. Elle paroît formée d'oxigene, d'azote (1), de



<sup>(1)</sup> La présence de l'azote ne me paroît pas suffisamment démontrée, dans l'hématine, par la petite quantité d'acétate d'ammoniaque que j'en ai retiré par la dissillation.

carbone et d'hydrogène, unis dans des proportions qui n'ont pas encore été déterminées.

Propriété physiques. L'hématine, qui a'cristallisé lentement, est d'un blane rosé qui a quelque chose du reflet de l'argent coloré par les vapeurs sull'ureuses, ou de l'or musif pàle. Tri-turée avec une baguette de verre sur une glace, elle paroit d'un jaune rougatire par réfraction, et d'un laune rougatire par réfraction, et que d'acool sur cette poussière, la couleur est rouge de carmin par réfraction, et jaune d'or par réflexion, quand l'alcool est évaporé.

Vue à la loupe, lorsqu'elle est éclairée par un rayon de soleil, elle paroit formée de petites écailles ou de petits globules d'un gris métallique brillant.

L'hématine a très-peu de saveur; cependant, quand on la garde quelque temps dans la bouche, elle eause une légère impression d'astriction, d'amertume et d'acreté.

Propriétés chimiques de l'hématine, dans le cas où elle n'éprouve pas d'altération.

Action de l'eau. L'hématine cristallisée est très-peu soluble dans l'eau froi de.

Lorsqu'on en met 0",05 avec 75 grammes d'eau dans une fole everre, et que l'on fait chauffer, on voit qu'au moment où le liquide commence à bouillir, la totalité, ou la presque totalité de l'hématine est dissoute. La liqueur en masse est d'un rouge orangé, tandis qu'en couche mince elle est d'un jaune orangé; quand on la regarde perpendiculairement, après avoir placé la fiole sur un papier blanc, elle est rouge. Cette dissolution peut être très-concentrée sans donner de cristaux; mais par le refroidissement elle se fige et semble cristalliser confusément.

Une propriété très-remarquable de la solution d'hématine, c'est qu'après avoir été tenue quelque temps à 100 <sup>4</sup>, elle à une couleur pourpre magnifique qu'elle perd vingt-quatre heures après s'être refroidie; alors elle est d'un jaune orangé. La liqueur décolorée, chauffé ele nouveau, redevient pourper, puis elle se décolore après le refroidissement. On peut répéter ces expériences un grand nombre de fois sur une même solution; mais il y a une époque où l'hématine est décomposéCes changemens de couleur se manifestent dans des vases de platine et dans des vases de verre.

L'hématine est plus soluble dans l'alcool que dans l'eau. La solution alcoolique tire plus sur le jaune que la solution aqueuse.

L'hématine est dissoute par l'éther.

Action des acides. Une goutte d'acide sulfurique fait passer au janne la couleur rouge orangée de l'eau saturée d'hématine. Une grande quantité d'acide la fait passer au rouge. En ajoutant de l'eau à la liqueur rouge, elle devient jaune; elle reprend sa couleur rouge si l'on y verse une quantité suffisante d'acide concentré.

L'acide hydrochlorique se comporte comme le précédent, avec cette différence, qu'au bout de quelque temps, la liqueur, rougie par un excès d'acide, tire ûn peu plus sur le jaune que ne le féroit la liqueur rougie par l'acide sulfurique.

L'acide nitrique agit comme les précédens; mais la couleur rouge qu'il développe finit par passer au jaune: alors l'hématine se décompose.

Les acides phosphorique et phosphoreux font passer l'hématine au rouge jaunatre.

L'acide borique, préparé par la voie humide, et l'acide borique sublimé, qui ne change pas le sirop de violette, misavec la solution d'hématine. Ja font passer au rouge sans pouvoir développer de couleur jaune, ainsi qu'è le font les acides précédons, que l'on verse en petite quantité dans la solution d'hématine, et ce qu'il y a de bien remarquable, c'est qu'en versant un peu d'acide sulfurique foible dans l'hématine rougie par l'acide borique, la couleur passe au jaune, comme s'il n'y avoit pas d'acide borique, ou comme s'il étoit neutralisé par l'acide sulfurique, et la couleur rouge reparott par l'addition d'une nouvelle quantité d'acide sulfurique ou borique.

La solution d'hématine, saturée de gaz acide sulfureux, est jaune; elle se conserve plusieurs mois sans que le principe colorant soit altéré.

Le gaz acide carbonique, que l'on fait passer dans une solution d'hématine, la jaunit.

Les acides acétique, citrique, oxalique et tartarique, jaunissent l'hématine; en plus grande quantité, ils la rougissent, mais très-légèrement. L'acide benzoïque la jaunit sans jamais la rougir.

En saturant la solution d'hématine, de gar acide hydrosulfurique, la couleur devient jaune. Si l'on conserve la liqueur dans un vaisseau fermé pendant quelques jours, la couleur s'évanouit presque entièrement. La liqueur ainsi décolorée paroît être une combinaison d'acide hydrosulfurique et diématine; car, 1.º, si on en fait passer dans une petite cloche renvernée sur le mercure, et qu'on y introduise ensuite de la potasse, et même du potassium, l'acide est absorbé par la potasse, et l'hématine forme, avec l'alcali libre, une combinaison pleue; a.º en chauffant un peu de la liqueur décolorée, au-dessus du mercure, dans une petite cloche, la couleur orangée disparott quand l'acide est dégagé; et, ai la température est suffisamment élevée pendant un certain temps, la solution d'hématine passe au pourpre; enfin, par le refroidissement, l'acide est réabsorbé, et la liqueur est décolorée.

Action des alcalis énergiques. Les caux de potasse, de soude, de baryte, de storntiane, de chaux, d'ammoniaque, qui ne conticenent pas d'oxigène atmosphérique en dissolution, mélées avec l'eau d'hématine pareillement dépouillée d'oxigène, forment, avec ce principe colorant, des combinaisons bleues qui peuvent être conservées pendant très-long-temps assa altération, lors méme qu'elles sont exposées à la lumière.

Lorsque les sels des alcalis précédens agissent par leur base sur l'hématine, ils la rougissent, dans les circonstances où ces mêmes sels, avec excès d'acide, la feroient passer au jaune.

Action des bases qui tont considérées genéralement comme salifisbles. Les hydrates d'alumine; de glucine, d'yttria et det magnète l'oxide de zine, par le feu; l'oxide de manganèse vert hydraté; le péroxide de fer hydraté; le protoxide d'antimoine, les fluors d'antimoine, l'oxide gris de cobalt, l'hydrate de nickel, l'hydrate bleu de cuivre, l'oxide de bismuth, par le feu; le usasicot, en se combinant plus ou moins lentement avec l'hématine, forment des combinaisons bleues, comme les aleais.

Il en est de même du protoxide d'étain; et, ce qui est digne d'être remarqué, c'est que le péroxide de ce métal forme, au constaire, avec l'hématine, une combinaison rouge, à la manière des àcides énergiques.

Nous avons établices deux actions, qui sont très-importantes pour la teinture et pour la manière dont on doit considérer la

1,000

nature acide ou alcaline des composés de l'oxigène avec l'étain, sur plusieurs faits dont les plus démonstratifs sont les suivans:

1.º L'hydrochlorate, le nitrate de protoxide d'étain, mêlés avec l'infusion de campêche, donnent lieu à un précipité bleu.

2.º Si l'on chauffe de la potasse avec du péroxide d'étain, et qu'on traite la masse par l'eau, on oblient un résidu indissous, qui est probablement uv surstannate de potasse, lequel ée têint en rouge lorsqu'il est agité avec l'infusion de campéche.

Action des sels sur l'hématine qui se trouve dans l'infusion du bois de campèche.

Sels à base de potasse et de soude. Le sulfate de soude et de potasse n'ont pas d'action sur l'hématine; mais il faut qu'ils aient été cristallisés plusieurs fois. J'ai observé que l'hématine indiquoit un excès d'alcali dans des sulfates qui n'avoient aucuré action sur le siron de violette.

Les sulfates acides de potasse et de soude, calcinés dans des ereusets de platine, donnent des résidus qui rosent non seulement l'hématine, mais qui verdissent encore le sirop de violette.

Le nitrate de potasse est sans action sur l'hématine.

Les acétates de potasse et de sonde, qui sout sans action sur le sirop de violette, agissent par leur alcali, sur l'hématine, lors même qu'on les a mêlés avec un excès d'acide acétique qui est sensible au tournesol.

Action de plusieurs sels à base peu soluble ou insoluble dans l'eau.

Les sulfates de magnésie et de chaux, le nitrate de baryte, l'hydrochlorate de chaux cristallisé, les acétates de baryte, de strontiane et de chaux, agissent, par leur base, sur l'hématine,

Action de l'alun. Lorsqu'on mele une infusion concentrée de bois de campéche avec une solution aqueuse étendue de 5 grammes d'alun à base de potasse, on obtient,

1.º Un précipité d'un violet rougeatre ; 2°. une liqueur d'un rouge foncé.

Précipité. Traité par l'eau froide, puis par l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'il ne cède plus à ce liquide que des atomes de matière colorante, il reste un composé bleu d'alumine, et de matière colorante, dont l'alumine est environ ; de la quantité contenue dans l'alum employé. Quantaux lavages des précipités, ils contiennent de l'alun et de la matière colorante, formée d'hématine et de beaucoup de matière brune.

On peut considérer le précipité non lavé comme une conhinaison de matière colorante et d'alun avec excès de base, ou, plus simplement, comme un composé d'alumine et de matière colorante qui aura entrainé avec lui de l'alun, en exerçant sur ce sel une action analogue à celle qu'un solide exerce, en général, sur une substance dissoute, lorsqu'il la précipite par le contact.

Liqueur d'unrouge foncé. En la faisant concentrer, puis refroidir, on obtient des cristaux d'alun, colorés en rouge violet, ainsi que du sulfate de chaux (1). L'eau mère de ces cristaux, évaporée à siccité, et traitée par l'alcool, cède à celui-ci heaucoup d'hématine retenant de la matière brune; il reste un peu d'alun.

Tout l'alun, provenant de la liqueur d'un rouge foncé, dant redisous et cristallisé, donne environ quatre grammes d'octaèdres d'un beau rouge de grenat, qui présentent plusieurs phénomènes instructifs. Quoique leur couleur paroisse uniformément répandue dans toute leur masse, cependant elle n'est appliquée qu'à leur surface, car il suffit de les humecter légèremènt et de les frotter entre les doigts, pour les décolorer. Si on dissout les cristaux colorés dans beaucoup d'eau, et si on évapore, il se dépose des pellicules bleues, formées d'alumine et de matière colorante. Il nous parott que les cristaux d'alun agissent sur l'hématine répandue sur leur surface, principalement par leur acide et par une affinité foible que l'on pourroit appeler capillaire (2); tandis que, quand ils sont dissous, la matière colorante a, pour former avec l'alunie une combinaison insoluble, une tendance que l'action

<sup>(1)</sup> Ce sulfate provient de la décomposition de l'acétate de chaux contenu dans l'extrait, par l'acide sulfurique dont l'alumine s'est unie à la matière colorante, et par celui d'une portion de sulfate de potasse.

<sup>(2)</sup> Parce que l'alun exerce cette action, sans que sa forme soit altérée, et il l'exerce à la surface de ses cristaux. Nous pensons que toutes, ou

de l'aci de sulfurique ne peut pas surmonter, au moins en totalité-

La Production de cristaux d'alun, qui sont incolores dans l'intérieur de leur masse, au milieu d'un liquide qui contientum principe colorant doué d'affinité pour la potasse, l'alumine, l'acide sulfurique et l'eau, principes immédiats de ces cristaux, démontre bien l'influence de la force de cohésion, pour isoler certains composés les une des autres.

Action de l'hydrochlorate de protozide d'etain. Si l'on vene asset d'infusion de campéche dans une solution de ce sel, on peut en précipiter presque tout l'oxide. Dans ce cas, la liqueur esteciorée; elle retient beaucoup d'acide hydrochlorique libre. Le précipite bleu qu'on obtient, traité par l'eua bouillante, se réduit en hydrochlorate acide qui se dissout, et en un composé bleu d'oxide pur et de matière colorante.

Action de l'acétate de plomb. L'infusion de campéche, versée dans l'acétate de plomb, y fait un précipité blue, qui, étant épuisé par l'eau de toute matière soluble, est une combinaison d'oxide jaune de plomb et de matière coloronte. La liqueur où ce précipité s'est formé, donne, à la distillation, de l'acide acétique, et hisse déposer de nouveaux flocons bleus.

Action de l'hématine sur la gétatine. On met dans un petit matras o<sup>6</sup>,05 d'hématine et 40 gram. d'eau. On fait chauffer, jusqu'à ce que le liquide commence à bouillir. D'un autre côté, on fait dissoudre o<sup>6</sup>,5 de colle de poisson dans so grammes d'eau. On prend 10 gr. de la solution d'hématine filtrée : on y fait tomber, à l'aide d'un tube effilé, 8 gouttes de solution de colle : il ne se fait pas d'abord de précipité; mals, au bout de vingt-quatre heures, il se dépose des flocons rougeàtres qui sont formés d'hématine et de gélatine. En faisant réduire 10 grammes de la dissolution d'hématine à fgrammes, on obtient sur-le-champ un précipité abondant avec la colle,

preque toutes les trintures que l'on applique sur les étofées, sont facées par une affiniré de ce genre. Planteure substances cristallisées, que l'on rencontre dans la nature, també incolores et també colorées, peuventidevoir leur couleur à une substance étraphère que set fisée, par une effinité capillaire, tantsur leur surface que dans les interstices qui se trouvent entre les lames donn le cristal est donn le cristal est contrait.

Il est évident, d'après ces expériences, que l'hématine n'a qu'à un foible degré la propriété de précipiter la gélatine. Mais, ce qui est remarquable, c'est que l'union de la substance brune, qui accompagne l'hématine dans l'extrait de campéche a la preuve par l'expérience suivante. On prend o °,00 de la partie de l'extrait de campéche qui reste indissoute, après qu'on a traité ect extrait par l'alcool à 0,840, on les fait fait bouillir dans 40 grammes d'eau o noi fitre. Le mélange de 10 grammes de cette solution et de 8 gouttes de gélatine donne lieu, sur-lechamp, à un précipité abondant, formé de gélatine, de ma-tière brune et d'hématine. En mélant 50 grammes d'eau à 10 grammes de la dissolution précédente, on obtient encore un précipité assec considérable avec la gélatine.

Sil y à une expérience propre à démontrer combien la précipitation de la gétaine est insuffisante pour caractérier un principe immédiat organique, c'est sans doute celle que je vices de rapporter. Elle prouve cilement que, si cette propriété étoit l'apunage exclusif d'un corps, la combinaison de ce corps avec un autre, loin d'en augmenter l'intensité, devroit au contraire la diminuer. Or, il arrive le contraire. L'hématine qui, dans son état de pureté, ne jouit de la propriété tannain qu'à un foible degré, acquiert l'ênergie d'un vértiable tannin, par son union avec un corps qui ne paroit pas capable de précipiter la colle quand il lest siolé.

# Cas où l'hématine se décompose.

L'hématine est décomposée par le chlore et l'acide nitrique; ce dernier donne lieu à une production d'acide uxalique.

Quelques gouttes d'eau de potasse aerée, versées dans dix grammes de solution saturée d'hématine, la font passer au rouge pourpre, qui a quelque chose de jaunc. La liqueur, gardée dans un flacon bouché, passe au rouge jaunâtre.

Si on verse un excès de potasse dans la solution d'hématine, la couleur devient d'abord d'un bleu violet; après quelques minutes, d'un rouge brun; et, au bout de quelques heures, d'un jaune brun: l'hématine est alors décomposée.

Quelques gouttes d'eau aérée de baryte, de strontiane ou de chaux, font passer l'hématine au pourpre; une plus grande

9

20.

quantité précipite le principe colorant en flocons bleus. Un excès des bases conservées sur le précipité finit par décomposer le principe colorant.

L'ammoniaque aérée se comporte avec l'hématine comme la potasse.

Dans toutes ces décompositions de l'hématine, il y a absorption d'oxigène; de sorte que l'alkali ne fait que faciliter la combustion de l'hématine. Je compte rechercher la nature des produits qui se forment dans cette circonstance (1).

or 5.6 d'hématine distillée donnent de l'eau, de l'acide acétique, une petite quantité d'acétate d'ammoniaque, des gaz, or 3.7 de charbon demi-fondu, brillant comme celui du sucre, dans les parties qui étoient en contact avec le verre. Ce charbon ne laisse qu'un atome de cendre, formée de chaux et d'oxide de fer.

Histoire. J'ai découvert l'hématine en 1810.

Usages. L'hématine, comme principe colorant du hois de eampéche, est employée en teintaire; mais, à l'état de puroté, on ne s'en est serri que comme réactif. Je dois à ce sujet présenter plusieurs observations. Lorsqu'il s'agit de recennoitre si un liquide aqueux est acide, rise de plus sessible que l'hématine, rendue légèrement pourpre par un peu d'acali: dans ce cas, la couleur passe au jaune. S'il s'agit, au contraire, de reconnoitre l'alcalinité, rien de plus sensible que l'hématine pure, parce qu'il suffit d'un atome d'alcali pour

<sup>(</sup>a) A l'article de l'Acus anatogue, j'ui fait observer que l'on ne pouvoir pas unir et a cide aux enax de pousse, de suode, de hayre, de atrontiane et de chatt avec le contact de l'air, san qu'il y cêt une altération de l'airde gallique: depuis, je mes uis aurer que les gallates des hages se produisent bereg'un les soutrait au contact de l'air, et qu'ils set conservent indéfinients. Je me situi saurer que, de qu'ils sont encotte avec l'orighne, ils l'aisorbent, et se colorent. J'ignore encore la nature avec l'orighne, ils l'aisorbent, et se colorent. J'ignore encore la nature avec l'orighne, que l'aide gent par que le changement avoit lieu, sans que l'orighne se portit sur du carbone; de sorte que, si je ne me suis pas trompé, la novelle subtance ceroit de l'acide pallique, plus de l'orighne, on hien de l'acide gallique, moins de l'hydroghne, c'est-d-dire, que l'aide gallique seroit, dans ce cas, une esch d'hydracide. Je m'occupe maintenant de rechercher jusqu'à quel point est sonietteurs sont fondéen.

donner à sa solution une teinte pourpre. L'hématine est encore un excellent réactif pour reconnoître si les sels de soude et de potasse, composés d'un acide énergique comme le sulfurique et le nitrique, sont neutres ; mais elle ne peut servir pour reconnoître la neutralité des sels dont la base est insoluble ou peu soluble, parce que, tendant à former, avec cette base, un composé insoluble, presque toujours il arrive que l'acide ne peut surmonter cette tendance, et que des lors le principe colorant indique dans le sel un excès de base. quoique souvent il contienne réellement un excès d'acide. Ce que nous disons iei de la base seroit applicable à un acide insoluble comme le péroxide d'étain , qui seroit dissous dans la potasse ou dans la soude, et qui formeroit, avec l'hématine . un composé insoluble ; dans ce cas, l'hématine pourroit indiquer un excès d'acide, quoiqu'il y eut réellement un excès d'alcali. Il est évident que le principe colorant, le plus propre à reconnoître la neutralité d'un sel, est celui qui, étant susceptible de changer de couleur, et par l'acide et par la base de ce sel, exerce sur ces élémens la moindre action possible. Nous reviendrons sur cet objet à l'article Seis.

Parallèle entre l'hématine et la couleur du bois de Brésil.

Le principe colorant du bois de Brésil n'a point été obtenu à l'état de pureté comme l'hématine. (Voyes Bois de Bassul.) Cependant, autant qu'il est permis de juger de ses propriétés, d'après celles de l'extrait du bois de Brésil, on peut croire que, comme l'hématine, il et st obuble dans l'eau, l'alcool et l'éther hydratique; qu'il est susceptible de précipiter la gélatine; qu'il a moins de disposition à se décomposer spontanément que l'hématine.

Le principe colorant du bois de Brésil éprouve, de la part des acides foibles, le même effet que l'hématine; par leur contact, il passe à un jaune, qui m'a paru être moins orangé que celui de l'hématine.

Les acides qui rougissent cette dernière produisent le même effet sur la couleur du bois de Brésil, seulement la teinte tire moins sur le pourpre; elle est plus rose. Le péroxide d'étain a l'action d'un acide. L'acide hydrosulfurique décolore l'infusion du hois de Brésil. Les bases salifiables, décidément alcalines, agissent sur cette dernière comme sur l'hématine, avec cette différence, que les combinaisons, au lieu d'être bleues, sont pourpres; le protoxide d'étain se comporte comme un alcali.

L'alumine, qui se comporte avec l'hématine à la manière d'un alcali, se conduit un peu différemment avec le principe du bois de Brétil; en s'y unissant, il forme un composé dont la couleur paroit intermédiaire entre celle qui est développée par un alcali et celle qui l'est par un acide.

Quant nux sels, ils se comportent d'une manière tout-à-fait analogue sur les deux principes colorans, en tenant compte toutefois de l'action que leur acide ou leur base exerce sur chacun des principes colorans en particulier.

Carmine.

MM. Pelletier et Caventou ont donné le nom de carmine au principe colorant de la cochenille, parce que c'est à lui que le carmin doit sa couleur. Nous allons présenter un extrait détaillé du travail intéressant que ces chimistes ont fait sur cette matière.

Composition. La carmine est formée d'oxigène, de carbone et d'hydrogène, suivant MM. Pelletier et Caventou. Ces chimistes, l'ayant distillée, en ont obtenu du gaz hydrogène carburé, beaucoup d'huile, et un peu d'eau trés-légérement acide. Ces produits ne contencient pas d'ammoniaque.

Propriétés physiques. La carmine a un aspect grenu, comme cristallin; sa couleur est un rouge pourpre tres-éclatant.

Elle se fond à 50 d environ.

Propriétés chimiques. Elle est très-soluble dans l'eau. Cette solution est d'un beau rouge qui tire sur le cramoisi ; elle se laisse concentrer en un liquide syrupeux qui refuse de cristalliser.

L'alcool dissout d'autant mieux la carmine qu'il est moins concentré.

L'éther hydratique ne la dissout pas.

Les substances astringentes végétales ne la précipitent pas de sa dissolution.

Les huiles fixes et volatiles, les graisses ne la dissolvent pas. L'albumine, la gélatine semblent faire tourner la carmine au cramoisi (1); lorsqu'en précipite les substances animales de l'eau, de la carmine s'y unit.

Le chlore jaunit la carmine, en la décomposant; il ne la précipite pas.

L'iode la décompose également.

Le perchlorure de mercure est sans action sur la carmine :

le perchlorure d'or l'altère sans la précipiter.

Action des acides, Aucun acide ne précipite la carmine pure

Action des acides. Aucun acide ne précipite la carmine pure de sa solution aqueuse. Ils la précipitent au contraire tous, lorsqu'elle retient de la matière animale de la cochenille.

Tous les acides font passer la couleur de la carmine successivement au rouge vif, au rouge jaunâtre et au jaune : quand ils ne sont pas très-concentrés, ces phénomènes sont produits sans que la carmine soit altérée.

L'acide sulfurique concentré la décompose, en mettant du charbon à nu ; l'acide hydrochlorique la transforme en une maiière jaune amère; l'acide nitrique la décompose plus rapidement que le précédent, et il y a production de cristaux dont la nature n'a point encore été déterminée.

Action det bases atijfobles. La potasse, la soude, l'ammoniaque font passer la solution de carmine au violet cramoisi. Si l'on neutralise sur-le-champ l'alcali, le principe colorant ne paroit pas avoir éprouvé de changement dans ses principales propriéts; cependant il a subi quelque légère altération, car il ne se comporte plus avec certains corps commeille faisoit au paravant.

En laissant réagir l'alcali sur la carmine(s), on en élevant la température des matières, la couleur violette qui s'étoit d'abord produite s'évanouit; elle est remplacée par une couleur rouge, et enfin par une couleur jaune: alors la carmine est décomposée.

La morphine fait passer la carmine au cramoisi.

La baryte, la strontiane la font passer au cramoisi violet, sans la précipiter : la chaux la précipite en violet.

<sup>(1)</sup> Je me suis assuré que cette décomposition étoit duc à une absorption d'oxigène, et non à l'action immédiate de l'alcali sur la carmine.

<sup>(2)</sup> J'si tout lieu de penser que cette couleur pourpre est produite par l'alcali ou les sels alcalins, qui accompagnent toujours l'alumine et la gélatine de la colle forte.

L'alumine gélatineuse sépare toute la exraine de l'eau qui tient cette dernière en dissolution, en s'y unissant. La combinaison est d'un très-beau rouge; mais, en élevant la température, la couleur passe au cramoisi, puis au violet. Ce qu'il ya de remarquable, c'est que quelques gouttes d'acide ou quelques grains d'un sel à base d'alumine, ajontés à la solution de carmine avant d'y mettre l'alumine, accelère la production de la couleur violette par la chaleur, et qu'au contraire, l'addition d'une petite quantité de potasse, de soude, d'un moniaque, ou de sous-carbonate de ces bases, donne de la stabilité à la combinaison rouge qui se forme lorsqu'en met l'alumine dans la solution de carmine.

J'ai observé, il y a long-temps(1), que l'oxide d'étain, au minimum, se conduisoit, à la manière d'un alcali, avec le principe colorant de la cochenille; tandis que le péroxide agissoit sur lui à la mauière d'un acide.

Action des sels sur la carmine.

Les sels de potasse, de soude et d'ammoniaque, neutres, font tourner plus ou moins la couleur de la carmine au violet.

(1) Voyez Annales de Chimie, tom, 66, pag. 262. A rette occasion. ie ferai remarquer que MM. Pelletier et Caventou, dans leur Mémoire sur la cochenille, ont fait une citation tout-à-fait incomplète de mes expériences relatives à l'action des oxides d'étain sur l'hématine. Après avoir dit qu'ils établissent en principe que le protoxide d'étain agit sur la carmine comme ua alcali, et le peroxide comme un acide, ils mettent en note que j'avois déjà vu que le protoxide d'étain se conduisoit avec l'hématine comme un alcali : pour être justes, ils auroient dû ajouter que i'avois vu aussi que le péroxide se comportoit à la manière d'un acide. MM. Pelletier et Caventou pouvoient iguorer l'existence du Mémoire sur le bois du Brésil, qui se trouve dans les Annales de Chimie, tom. 66, où j'ai parlé de la cochenille : ils pouvoient ignorer encore l'existence d'un Mémoire spécial sur l'influence de l'oxidation dans les combinaisons des oxides d'étain avec la couleur du campéche ; mais, puisqu'ils connoissoient mon Mémoire sur l'hématine, je ne sais comment expliquer qu'ils n'aient vu, dans ce travail, où l'on a étudié pour la première fois, d'une manière méthodique et détaillée, l'action que les arides et les principales bases salifiables à l'état de pureté, et beaucoup de sels , exercent sur un principe colorant organique , qu'un seul fait , celui de l'action du protoxide d'étain sur l'hématine , qui eut de l'annlogie avec leurs observations sur la cochenille.

Les sels de ces bases, avec excès d'acide, la font passer à l'écarlate. Dans les deux cas, il n'y a point de précipité.

Les sels de baryte, de strontiane, de chaux, rendent la carmine violette; excepté le sulfate de chaux, tous les autres ne la précipitent point.

Les sels d'alumine, même acidulés légèrement, rendent la carmine cramoisie sans la précipiter.

L'hydrochlorate de protoxide d'étain forme, avec la carmine, un précipité violet trés-abondant, qui tire sur le cramoisi, si la solution étoit avec excès d'acide. L'hydrochlorate de péroxide ne fait pas de précipité, mais il fait tourner la couleur à l'écarlate.

Les sels de fer font tourner la carmine au brun sans la précipiter.

Les sels de euivre la font tourner au violet, ils ne la précipitent pas.

Les sels de plomb rendent la carmine violette; l'acétate la précipite sur-le-champ. Le nitrate de protoxide de plomb précipite la carmine en

violet.

Le nitrate de péroxide de mercure la précipite en rouge

écarlate.

Le nitrate d'argent paroît être saus action sur la carmine.

Analyse de la cochenille et préparation de la carmine.

La cochenille est composée, suivant MM. Pelletier et Caventou, de carmine, d'une matièreanimale que nous nommerons coccine, avec M. Lassaigne; d'une matière grasse, formée de stéarine, d'élaine et d'un acide odorant, analogue aux acides butirique, d'élphinique, etc.; entin, de phosphate et de carbonate de chaux; de phosphate de potasse, d'un sel organique de potasse, et de chlourur de potassium.

#### . A. Traitement par l'éther hydratique rectifié.

Ce liquide, bouilli sur la cochenille, se colore en jaune d'or; il dissout la matière grasse, c'est-à-dire, la stéarine, l'elaine et l'acide odorant, et, en outre, un peu de carmine.

En traitant l'extrait éthéré par l'alcool absolu bouillant, on obtient, par le refroidissement, la stéarine cristallisée; on la purifie en la traitant plusieurs fois par l'alcool. L'alcool, d'où la stéarine s'est précipitée, retient de l'élaine en dissolution, de l'acide dotrau libre et de la carmine. En le distillant on obtient l'acide libre dans le récipient, et un résida formé d'élaine et de carmine retenant un peu de stéarine. En exposant l'élaine au froid, on en sépare la stéarine à l'état solide; et, en dissolvant l'élaine dans l'éther pur, agitant la solution avec l'eau, la carmine est dissouré.

Les auteurs du travail que nous analysons ont observé que la caraine pouvoit se combiner à la matière grasse et la rendre soluble dans l'eau, et que cette combinaison étoit orangée, ce qui, suivant eux, a induit en erreur les chimistes qui ont parlé de l'existence d'une matière jaune dans la cochenille.

Il est vraisemblable qu'une portion de l'acide odorant est engagée dans une combinaison d'aspect huileux qui se trouve dissoute dans l'élaîne, ainsi que cela a lieu, d'après mes observations, pour les acides butirique et delphinique qui sont en combinaison neutre dans les élaînes du beurre et en de l'huile de Dauphin.

B. Traitement par l'alcool à 40 de la cochenille épuisée par l'éther hydratique.

Il faut faire trente décoctions dans le DIGESTEUR distilla-, toire (voyez ce mot), pour épuiser la cochenille de ce qu'elle peut céder à l'alcool.

a) Les premiers lavages alcooliques sont d'un rouge foncé tirant sur le jaune; par le refroidissement et l'évaporation spontanée, ils déposent des cristaux entièrement solubles dans l'eau. Ces cristaux sont formés de coccine, de carmine et de stéarine. En les traitant par l'alcool concentré à froid, la coccine n'est pas dissoute. L'alcool évaporé laisse un composé cristallisable de carmine et de stéarine dont on parvient à isoler la carmine : premièrement, en l'épuisant par l'éther, qui dissout la plus grande partie de la stéarine avec un'ipeu de carmine; deuxièmement, en reprenant le résidu par l'alcool trés-fort, et ajoutant à cette solution un volume égal d'éther; etuli-ci, en s'ouissant à l'actool, forme un liquide duque se présipite la plus grande partie de la stéarine.

La carmine pure se reconnoit à ce qu'elle n'abandonne rien à l'éther; qu'elle ne précipite par aucun acide, ni par le chlore, ni par le nitrate d'argent.

- b) Les seconds lavages alcooliques ont la même composition que les premiers; ils sont seulement moins chargés de matière.
  - c) Les derniers lavages ne contiennent plus de carmine.
- C. Traitement par l'eau bouillante, dans le digesteur distillatoire, de la cochenille épuisée par l'éther et l'alcool.

Premiers lavages : ils sont colorés en rouge cramoisi ; ils contiennent de la carmine, de la coccinc et de la matière grasse.

Deuxièmes lavages : ils sont incolores, et ne contiennent que de la coccine.

a) Propriétés de la coccine qui n'a pas été dissoute dans l'eau. Elle est blanche ou brunatre, translucide; sèche, elle se con-

serve; humide, elle se pourrit.

Au feu elle se ramollit sans se fondre, donne les produits des matières azotées, et notamment beaucoup de sous-carbonate d'ammoniaque.

La coccine est fort peu soluble dans l'eau bouillante. Cette solution est jaune; évaporée, elle donne des pellicules qui se redissolvent facilement dans l'eau.

Ce qui la distingue de la gélatine, c'est que l'alcool mété à sa solution ne la trouble qu'au bout d'une heure, tandis que la solution de gélatine est troublée sur-le-champ; c'est en outre que tous les acides précipitent la coecine en flocons blancs, qui sont peu solubles dans un excés d'aciden.

Le chlore la précipite abondamment, ainsi que le perchlorure de mercure et la noix de galle.

La potasse et la soude la dissolvent aisément, sans dégagement d'ammoniaque; en neutralisant l'alcali, la coccine se précipite.

Tous les sels, avec excès d'acide, la précipitent et deviennent neutres.

La coccine, mise avec des solutions de cuivre, de plomb, d'étain, de nitrate d'argent, se précipite, en entrainant avec elle de l'oxide et de l'acide.

Partie inorganique de la cochenille. On en détermine la nature

en incinérant la coehenille. La cendre représente 75, du poids de la matière brûlée.

En appliquant la méthode analytique suivie par MM. Pelletier et Caventou dans l'analyse de la cochenille, au kermès, M. Lassaigne a trouvé que ce dernier insecte étoit formé,

1.º D'une matière grasse, jaune, fusible à 45 d, inodore, sans action sur le tournesol, facile à saponitier par la potasse taustique;

2.º De carmine:

5.º De coccine:

- 4.º De phosphates de chaux, de potasse et de soude; de chlorures de sodium et de potassium; et enfin, d'oxide de fer.

Usages. La carmine à l'état de pureté est sans usage; mais, comme principe de la cochenille, elle est employée pour préparer le carmin; et, dans les te utures sur laine, elle sert à faire le cramoisi fin, l'écarlate, etc. (Cm.)

HÉMATIE. (Min.) L'hématite proprement dit est une variété du fer oxidé rouge. Il estremarquable par son tissu fibreux et rayanné, par sa couleur d'un rouge sombre, par son aspect métallique, et enfin par le haut degré de dureté qui lui est propre, et qui le fait rechercher pour l'art de brunir les métaux.

Le nom d'hématite s'étend aussi au fer hydraté brun, dont plusieurs variétés concrétionnées sont de la même couleur du même aspect que l'hématite par excellence; on l'en distingue avec.facilité, en la touchant avec une lime, car l'hématite par karp produit une poussière couleur de jaune, de rouille, tantis que l'hématite ferret, qui est d'ailleurs beaucoup plus dur, produit une poussière rouge sombre. Voyer Fra oxidé nisma-tire et Fra nydarfe. (Baads.)

- HÉMATOPOTE, Hæmatopota, (Entom.) M. Meigen, et par suite Fabricius, ont désigné sous ec nom les insectes diptères que nous avons décrits sous le nom de chrysopaides: ce nom signific buverr de sang. Ce sont des espèces de taon, de la famille des selérostones; mais le dernier article de leurs antennes est arrondi au lieu d'être denté. Ils ont ensuite un port tout particulier: la tête est plus large que leur conselet; et leurs yeux sant, pendant leur vie, très-brillans et comme métalliques. (C.D.) HEMBAGRA. (Bot.) Dans le Catalogue manuscrit de l'Henbier de Vaillant, on trouve inscrit, sous ce nom, une plutar grauninée des Antilles, mentionnée aussi par Plumier sous le nom de gramen avenceum lappulaceum, qui est le pharas lappulaceus d'Aublet. Le même nom est attribué, dans ce Catalogue, au carez lithosperma de Linnœus, réuni maintenant au genre Selerya. (J.)

HÉMÉLYTRES. (Entom.) Ce nom, composé d'ημισυς, moitié, et de ελυίρου, gatne, signifie demi-élytre. Il a été donné à l'ordre des insectes Hémirphaes. Voyez ce mot. (C. D.)

HEMEN (Bot.), nom arabe du serpolet, selon Daléchamps.
(J.)

HEMERIS. (Bot.) Suivant Gaza, cité par C. Bauhin, Pline nommoit ainsi le chêne ordinaire, quercus robur; c'étoit l'hemeris du mont Ida; l'étymodris Macedonum de Théophraste; l'hemeris elymodrys de Daléchamps. [J.]

HÉMÉROBE, Hemerobius. (Entom.) Nom d'un genre d'insectes à quatre ailes nues, à nervures réticulées, ou névroptères, de la famille des stégoptères ou tectipennes, à cinq a articles à tous les tarses, et à antennes en soie.

Nous avons fait figurer une espèce de ce genre sous le n.º 6 de la première planche des névroptères stégoptères, dans l'Atlas de ce Dictionnaire.

Le nom d'hémérobe a été emprunté du gree par Linnæns, d'après un passage de Pline le naturaliste, qui est fort obscur, et qui paroît se rapporter à l'éphémère. Le mot suggéssios signific qui ne vit qu'un jour; il conviendroit mieux à l'éphémère qu'unx insectes qui vont faire le sujet de cet article, et qui vivent pendant plusieurs semaines, quoique leur nom semble indiquer le contraire.

Les hémérobes sont des névropières pentamérés, dont les parties de la bouche sont trè-distinctes et non recouvertes par la lèvre inférieure, dont les antennes sont en soie alongée. Ce petit nombre de caractères sufit pour les distinguer de tous les insectes du même ordre; d'abord, des agnathes comme les éphémères et les friganes, dont la bouche est trè-peu dévepopée, ou qui ont des mâchoires et des mandibules excessivement petites, et ensuite, des odonates, comme les démoisiles, dont les antennes sont très-courtes, comme un poil, et dont la lèvre inférieure recouvre toute la bouche; parmi les autres stégoptères ou tectipennes, c'est-à-dire, qui ont les ailes relevées en toit sur le dos, les raphidies, les peries, les termites et les peries n'ont que quatre articles au plus aux atrese, le plus souveat trois ou deux; parmi les espèces pentamérées, les fourmilions et les ascalaphes ont les antennes en fuseau ou en masse, tandis que les panorpes et les semblides les ont semblables à un fil.

Sous l'état parfait, les hémérobes sont de très-joils insectes à corps très-mon, soutenu par des aites en réseau, d'une ténuité telle que la lumière se décompose et s'irise à leur surface; leurs yeux sont en général d'une couleur d'or brillaint et trèsmétallique, ce qui les a fait désigner par Mouffet, sous le nom de chrysopsides. Ces insectes sont très-utiles, parce que, sous la forme de larves, is détruisent les puecrons, ce qui leur a valu le nom de lions des puecrons, parce qu'ils ont quelque raporet avec les fourmillions.

Réaumur a décrit avec soin-les mœurs de ces insectes qu'il a bien observés. Il en a consigné l'histoire dans le tome troisième de ses Mémoires. Nous allons en extraire les faits principaux.

Les larves des hémérobes sont plus alongées que celles des fourmillons. Elles ne marchent pas à reculons, mais directement en avant en s'acrochaut pur l'extrémité postérieure. Elles sucent les puecrons en les tenaut entre les mandibules, qui sont percées à leur pointe comme celles des Fourmillons. (Voyex ce mot.)

La plupartn'emploient que seite à vingt jours avant d'arriver à leur métamorphose. A cette époque ces larves ar etirent dans les repis de quelque feuillé, et là elles se filent une coque de soie arrondie en boule de la grosseur d'un pois. Elles ont a filère placée comme les araignées, vers la partie postérieure inférieure du corps. Elles font agir, avec beaucoup d'adresse, cette partie du corps pour former l'espèce de peloton auquel leur corps sert ainsi de noyau.

Les nymphes des hémérobes sont semblables à celles des fourmilions; elles ne sont pas agiles sous ce dernier état, et quelques espèces le conservent tout l'hiver.

L'insecte parfait, qui sort de la coque, étonne par son vo-

lume, et l'on a peine à concevoir qu'il ait pu être renfermé , dans un cocon aussi petit ; il est vrai que ses ailes sont si minces et son corps si peu pesant qu'il a peine à se soutenir dans les airs qui le transportent.

Les œuss que pondent les hémérobes présentent une singularité qui en a imposé à plusieurs naturalistes, qui tantôt les ont décrits comme des plantes parasites, tantôt comme des fleurs avortées. Réaumur les a très-bien représentés dans la planche 32 du tome Ill de ses Mémoires; nous les avons nous-même fait figurer dans l'Atlas de ce Dictionnaire: mais le peintre les a représentés de moitié de nature, à cause de l'état de desséchement dans lequel nous les lui avons offerts. Ce sont de petites masses globuleuses fixées à l'extrémité d'un long filament qui semble être attaché à une feuille ou à une tige dont un grand nombre partent comme d'un point commun en rayonnant. On trouve, page 117 du second volume des Actes de Curieux de la Nature, une observation et une figure sur une réunion de ces œufs fixés à une cerise, avec les larves qui en sont provenues. Réaumur présume que, quand la mère pond ces > œufs, chacun est enveloppé d'une matière visqueuse, que cette matière se fixe sur le point où l'hémérobe a placé son anus, qui, en s'éloignant, en forme une sorte de filet, lequel se sèche et prend la consistance d'un gros brin de soie , à l'extrémité duquel se trouve l'œuf, qu'il supporte et soutient dans l'air, peut-être pour le protéger.

Toutes les larves des hémérobes se ressemblent, à peu près, pour la forme; mais les unes ont le corps nu, d'autres ont des touffes de poils sur les parties latérales; quelques unes se recouvrent des dépouilles on des peaux desséchées de pucerons qu'elles ont dévorés, et elles se cachent dessous ou en protégens ieur corps, comme les larves des cassides ou de quelques priseères se récouvrent de leurs excrémens, ou les nymphes des réduves, de matières asser lègères, pour se coller à leurs pails visqueux : il paroît que ces insectes se servent de ces moyens pour dérobér leur présence aux recherches des oiseaux, qui en sont fort frands.

Les principales espèces du genre Hémérobe sont les suivantes:

HEMEROBE PERLE; Hemerobius perla. C'est le lion des pucerons

que Geoffroy a décrit, tom. II, et fait figurer pl. 13, fig. 6. Elle est d'un vert jaunâtre ; les ailes sont transparentes

comme de la gaze, avec des nervures vertes. L'insecte frais porte une odeur très-désagréable que Petiver

indique ainsi : merdam redolens. HÉMÉROBE YBUX D'OR ; Hemerobius chrysops. C'est l'hémérobe à

ailes ponctuées de Geoffroy, n.º 2. Son corps est vert, tacheté de noir: les ailes sont transparentes avec des nervures parsemées de brun. Elle est de moitié plus petite que la précédente. Sa larve se couvre des dépouilles de pucerons.

Неменове рилленойре; Hemerobius phalenoides. Réaumur en a donné une bonne figure, tome III, pl. 32, fig. 8. Elle est jaunatre ; les ailes supérieures sont élargies à la base, et comme tronquées et découpées en arrière. (C. D.)

HEMEROBINS. (Entom.) M. Latreille a indiqué comme famille sous le nom d'hemerobii, le genre des hémèrobes dont il a distingué, comme formant un genre à part, l'espèce que Fabricius nomme tachetée, maculatus, parce qu'elle a des stemmates, et qu'il a nommée osmyle. (C. D.)

HÉMÉROCALLE (Bot.), Hemerocallie, Linn. Genre de plantes monocotylédones, de la famille des asphodélées et de l'hexandrie monogynie de Linnæus, dont les principaux caractères sont les suivans : Calice nul ; corolle monopétale . infondibuliforme, tubuleuse inférieurement, avant son limbe campanulé et découpé en six divisions; six étamines insérées sur le tube de la corolle; un ovaire supérieur, arrondi, situé au fond du tube de la corolle sans y adhérer , surmonté d'un style filiforme, et terminé par un stigmate à trois lobes peu prononcés; une capsule à trois loges, contenant chacune plusieurs graines arrondies.

Les hémérocalles sont des plantes herbacées, à feuilles simples, la plupart radicales, et à fleurs grandes, d'un bel aspect, disposées en corymbe ou en grappe, dans la partie supérieure des tiges. Leurs fleurs sont en général de peu de durée . rarement elles vivent plus d'un jour, et c'est de la que ces plantes ont reçu le nom d'hemerocallis , qui vient de deux mots grecs, nuepa, jour, et zahloc, beauté; ce qu'on peut rendre par beauté d'un jour.

Les fleurs des hémérocalles ont beaucoup de ressemblance

avec celles des lis, lorsqu'on ne les examine que superficiellement; mais, si on les considère avec attention, on voit bientôt qu'elles présentent, dans leur organisation, des différences remarquables. En effet, la corolle des lis est formée de six pétales distincts, qui tombent séparément les uns des autres, lorsque la floraison est accomplie; tandis que, dans les hémérocalles, la corolle, monopétale, partagée seulement plus ou moins profondément en son limbe, ne tombe point tout de suite lors de la défloraison, mais est marcescente, et persiste autour du jeune fruit aussi long-temps qu'il n'a pas acquis un volume assez considérable pour la déchirer et la forcer à le laisser libre. Ce caractère distingue , non seulement les hémérocalles des lis, comme genre: mais il nous paroit exiger qu'elles soient placées dans une autre famille, celle des asphodélées, dont les fleurs ont toutes le même caractère, lequel, selon nous, sépare d'une manière positive ces deux familles, que quelques botanistes ont confondues, et confondent même encore l'une avec l'autre. M. de Jussieu , dans son Genera . place l'hemerocallis dans la famille des narcissées : mais, d'après la considération de son ovaire supère, nous pensons qu'il ne peut appartenir à ce dernier ordre, et qu'il a beaucoup plus de rapports naturels avec les asphodélées.

On connoit aujourd'hui six espèces d'hémérocalles, dont deux croissent naturellement en Europe; les autres sont exotiques. Nous parlerons ici de celles qui sont plus particulièrement cultivées dans les jardins.

"Hámánocatta nature: Hemerocallir flava, Linn., Spec., 462; Jacq., Hort. Vend., 2, t. 159. Sa racine, composée d'un faisceau de tubercules alongés, donne naissance à beaucoup de feuilles linésires, canaliculées, longues d'un pied et demi à deux pieds, du milieu desquelles s'élèvet une ou plusieurs tiges nuez, cylindriques, hautes de deux pieds ou environ, divisées, à leur sommet, en deux ou trois rameaux qui portent chacun autant de fleurs d'un jaune clair, presque sessiles, et d'une odeur agréable; les étamines sont plus courtes que la corolle. Cette espèce corti naturellement dans les hois des montagnes, en Suisse, en Piémont, en Hongrie, etc. On la cultive dans les jardins sous les noms de lis-asphodèle, lis jonquille, belle-de-jour. Elle aime un terraits frais et peu exposé au solcil. On

la multiplie facilement en éclatant ses racines en automne. Ses fleurs paroissent en juin, et souvent en septembre, pour la seconde fois.

Héssaocalle Batus: Hemerocallis fulve, Linn., Sprc., A62; Rhéede, Lil., n. et l. 16. Cette plante a beaucoup de rapports avec la précédente; mais elle en diffère par ses fleurs un peu plus grandes et plus nombreuses, légérement pédonculées, d'un rouge fauve, ayant les étamines presque aussi longues que la corolle. On la trouve dans les montagnes, en Provence, dans les Pyrénées, en Suisse, et à la Chine, selon Linnaus. On la cultive, de même qué la précédente, pour l'ornement des jardins; elle est encore plus rustique, et souvent même se racines, qui s'étendent beaucoup, la multiplient considérablement, et la rendent incommode pour les autres plantes qui sont dans son voisinage. Ses fleurs paroissent en juillet; elles sont presque inodores.

Hastánocatte nu Javos: Hemerocellis japonica; Thunh., Fl. Jap., 143; Willd., Spec., 2, p. 198. Sa racine, composée d'un faisceau de grosses fibres, donne naissance à plusieurs feuilles ovales, presqu'en cœur, pétiolées, marquées d'une douraine de nervures etplus. Du milieu de ces feuilles, s'élève une hampe cylindrique, nue inférieurement, haute de douxe à quinze pouces, chargée, dans sa partie supérieure, de quinze à vingt fleurs pédonculées, d'un blanc pur, d'une odeur très-suave, et disposées en grappe terminale; chacune d'elles est munic, à sa base, d'une bructée foliacée. Cette plante est originaire du Japon. On la cultive, depuis vingt et quelques années, en France, et elle brave maintenant nos hivers en pleine terre. Elle fleurit en août.

Hassaocalus augue: Hemerocallis acrules, Andrew, Bot. Repos., t. 6; Vent., Hort. Man, t. 18; Rhéede, Lil., t. 106. Cette espèce se rapproche beaucoup de la précédente; mais elle en diffère parce que ses feuilles n'ont ordinairement que seps nervures; parce que ses fleurs sont bleues, accompagnées de bractées semi-membraneuses. Elle fleurit aussi plus tôt; ses fleurs paroissent à la fin de juin et en juillet. On la multiplie de même que l'hémérocalle du Japon, en éclatant ses racines à l'automne. Elle peut, comme elle, être plantée en pleine terre, (L. D.)

HEMEROCALLIS. (Bot.) Ce nom, donné maintenant par Linnæus au lis-asphodèle, lilio-asphodèlus de Tournefort, étoit employé, par Discordue et Matthiole, pour désigner le lis rouge, lilium bulbiferum; par Dodoens, pour le lilium calcedonicum; par Lobel, pour le lis martagon; par Clusius, pour le paneratium martinum. (J.)

HEMEROS (Bot.), nom ancien du sureau, cité par Gesner et Cordus. Le concombre cultivé est nommé hemeros sicys par Dioscoride, suivant Mentrel. (J.)

HEMEROTES. (Bot.) Apulée, cité par Daléchamps, dit que c'est un des noms anciens donnés à la grande centaurée, centaurea. (J.)

HÉMIANDRE, Hemiandra (Bal.) Ĝenre de plantes dice, otylédones, à fleurs compléties, monopéalies, irrégulières, de la famille des labiées, de la didynamie gymnospermie, offrant pour caractère essentiel: Un calicue comprime, à deux lèvres; la supérieure entière, l'inférieure à demi-bidiée; une corolle labiée; la lèvre supérieure plane, bifide; l'inférieure à trois divisions; celle du milieu bilobée; quatre étamines didynames: les anthères à deux lobes; un des lobes vide, stérile; quatre semences au fond du calice.

Háshasbar stouast; Hemiandra pungens; Rob. Brown, Nov. Holl., 1, pag. 502. Arbrisseau découvert à la Nouvelle-Hollande, à tige glabre, tombante, basse et ramense, garnie de feuilles opposées, trés-entières, terminées par une petite pointe piquante; les fleurs sont pédoncules, solitaires, placées dans l'aisselle des feuilles; les pédoncules munis, à leur partie supérieure, de deux bractées opposées; le calice, comprimé, nerveux, à deux lèvres mucronées au sommet de leurs divisions; la corolle blanche, mélangée ou ponctuée de poupre; les anthères à deux lobes un des lobes stérile. (Pors.)

HÉMIANTE NAINE (Bol.), Hemianthus micranthemoides, Nuttal, Gen. of roth. Amer., Pl. 2, pag. 41; Journ. acad. of nat. scien. of Philadelp., 1, pag. 119, 14b. 6, fig. 2. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs irrégulières, de la famille des utriculinées de Jussieu, de la diandrie monogynie de Linneus, ayant pour earactère essentiel: Un calice tubulé, à quatre dents avec une fente latérale: une corolle labiée, la lèvresupérieure peu sensible; l'inférieure à trois divisions; celle du

35

milieu en lanière, beaucoup plus longue et tronquée, un peu recourbée; deux étamines; un filament à deux divisions; subulées, unescule munie d'une anthère à deux lobes; unstyle hifide; une capsule à une loge, à deux valves; plusieurs semences ovales, luisantes.

Cette plante est fort petite, rampante, garnie de feuilles entières, opposées ou verticillées; les seurs sont très-petites, alternes, solitaires, pédonculées. Elle croit dans les marais de l'Amérique septentrionale. (Poss.)

HEMICHROA. (Bot.) Ce genre de M. R. Brown parott devoir être réuni au polycnemum, dont il diffère seulement par cinq étamines, ou moins, légèrement réunies à leur base. Le polycnemum avoit d'abord été indiqué comme ayant trois étamiues, Pallas lui a joute deux espèces, l'une à deux étamies, l'autre à une scule. Si on leur associoit celle de M. Brown qui en a cinq au moins, il suffiroit d'indiquer dans le polycnemum ce nombre vértiable d'étamines. (J.)

HEMICHROA. (Bot.) Geure de plantes dicotylèdones, à fleurs incomplètes, hermaphrodites, de la famille des atriplicées, de la pentandrie digraie de Linnæus, ayant pour caractère essenticl: Un calice à cinq divisions, persistant, coloré en declans; point de corolle; cinq étamines, quelque fois moins, adhérentes à la base des filamens; un ovaire supérieur; un style profondément hilide; les semences comprimées verticaiement, à double enveloppe.

Ce genre a des rapports avec le polyenemum, il comprend des arbustes originaires de la Nouvelle-Hollande, à feuilles alternes, à demi cylindriques. Les fleurs sont solitaires, sessiles, astilaires, pourvues, sous le calice, de deux bractées assecuries. Les étamines variente de deux à cinq ; les flamens, insérés au fond du calice, adhérens entre eux par leur base. M. Rob. Brown, auteur de ce genre, en a mentionné deux espéces:

1.º Hemichroa pentandra, Brown, Nov. Holl., 1, 1948, 409. Arbuste dont les tiges sont tigneuses; les feuilles alternes; les fleurs sessiles, solitaires, munies, à leur base, de deux bractées de moitié plus courtes que le calice : les fleurs renferment cinq étamines.

2.º Hemichroa diandra, Brown, l. c. Cette espèce diffère de



la précédente par ses sleurs qui ne renserment que deux étamines, et par les bractées à peine plus courtes que le calice. (Poia.)

HEMICYCLOSTOMES, Hemicyclostoma. (Conchyl.) C'est le nom sous lequel nous avons réuni, dans notre Système de conchyliologie, toutes les coquilles non échancrées ni canaliculées, dont l'ouverture est en forme de gueule de four on de demicercle. Cette division correspond au genre Nérite de Linnæus. Voyet Concurrucionts. (Da B.)

HÉMICYLINDRIQUE (Bot.): alongé et ayant une face plane et l'autre convexe. On en a des exemples dans les feuilles du tipha angustifolia, du pin sauvage, et dans la hampe du convallaria majalis, de la jacinthe d'Orient, etc. (Mass.)

HÉMIDACTYLES. (Erpétol.) M. Cuvier a établi, sous ce nom, un sous-genre parmi les geckos. Ce sous-genre rofferme le gecko de Sous-genre rofferme le gecko de Siam et celui de Java, entre autres espècès. Les animaux qui le composent ont tous cinq ongles et une rangée de pores des deux côtés de l'anns. Les Cailles du dessous de leur queue sont en forme de bandes larges, comme celles du ventre des serpens. Voyez Gezco. (H. C.)

HEMIDESME, Hemidennus, (Boi.) Genré de plantes dicotyle dones, à fleurs compètes, monopétalées, de la famille des apocynées, de la pentandrie digynie de Linnæus, offrant pour caractère essentiel: Un calice persistant, fort petit, à cinq divisions; une corolle monopétale, en roue; cinq étamines; les paquets de pollen granulcux, attachés ensemble à leur base par un fil, deux pellicules; les semences aigrettées.

M. Rob. Brown; dans la nouvelle édition de l'Horius Kewenis, a retranché du genre Periploca une plante qu'il a distinguée comme devant former un genre particulier, à cause de la disposition remarquable du pollen des étaimines.

Hasmessan de Isras: Hemidesmix indicus, Rob. Brown, in Att, Hort. Kew, nov.citi., 2, pr.5; Peripleot indica, Linn., Spec., Burm., Zeyl., p.187, tab. 83, fig. 1. Cette plante a des tiges greles, sarmenteuses, trè-glabres, arrondies, de couleur cendree, cun peur rudes, granies de feuilles opposées, à peine pétiolées, glabres, ovales, oblongues ou elliptiques, entières, mucronéeset obusseà leur commet, arrondies, et quelquefois un peu céhancrées à leur base; les pétioles à peine longs de deux ou trois lignes. Les fleurs sont opposées, axillaires, presque verticillées, formant des épis simples, trés-courts, à peine pédonculés; chaque fleur séparée par une bractée en forme d'écailles, ce qui fait paroitre ces épis comme imbriqués dans toute leur longueur. Les calices sont courts; la corolle en roue, presque campanulée à ons limbe, d'uisée en cinq petites découpures un peu aigués. Cette plante croft dans l'îlle de Ceilan, et dans plusieurs autres contrées des Indees, (Pon.)

HÉMIGENE, Hemigenia. (Bot.) Cenre de plantes dicotylédones, à fleurs completes, monopétalées, irrégulières, de la famille des labiées, de la didynamie gymnospermie de Linneus, ayant pour caractère essentiel: Un calice pentagone, à cinq découpures, une corolle à deux lèvres; la lèvre supérieure plus courte, en casque; l'inférieure à trois découpures, celle du militeu bilobée; quatre étamines didynames, ascendantes sousiecasque; les anthères supérieures barbues; un des lobes stérile.

Hásnotens vonvounts, Ilemigenia purpurea, Rob. Brown, Nov. Holl., 1, pag. 502. Arbre de la Nouvelle-Hollande, glabre sur toutes ses parties; les tiges sont garnies de feuilles ternées; les folioles un peu cylindriques: les fleurs solitaires, placées dans Taisselle des feuilles, accompagnées de deux bractées; le calice à cinq angles, prolongés en cinq divisions; la corolle d'un bleu pourpre, presque en masque, à deux lèvres; la lèvre supérieure, concave, entière, en forme de casque, plus courte que la lèvre inférieure; celle-ci à troi divisions, celle du milieu partagée en deux lobes; les étamines ascendantes; les anthères à deux lobes ; l'un des deux stérle; les deux anthères supérieures barbous. (Poin.)

HÉMIMÉRIDE (Bot.): Hemimeris, Linn; Hemitoma, l'Herit. Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, monopétalées, irrégulières, de la famille des personées, de la didynamie angiospermie de Linnœus, offrant pour caractère essentiel. Un valice à cinq divisions profondes, presque égales: une co-rolle en roue, à cipa (botes, presqu'à deux lèvres; la supérieure fendue presque jusqu'à la base, l'inférieure à trois découpures, celle du milleu plus grande; quatres étamines didynames; un ovaire supérieur; un style; un stigmate obtus. Le fruit est une capsule à deux loges, souvent une plus rendée; à deux une capsule à deux loges, souvent une plus rendée; à deux

Configu

valves coupées par une cloison; un placenta central adhérent aux cloisons; plusicurs semences dans chaque loge.

Histandande a fulluzas de linatire, llemeria linatirejolia, Kunth, in Humb., et Bonpl. Nov. Gen., vol. 2, pag. 377. Abrisseau découvert dans les andes du Pérou, dont les tiges sont très-rameuses, hautes de deux ou trois pieds, les rameaux opposés, glabres, (tétragones, garnis de feuilles opposées, à peine pétiolées, glabres, un peu épaisses, linéaires-lancéolées, aiguês; les réuniterant entières, longues de sept à huit lignes; les fleurs disposées en grappes au sommet des rameaux avec une hractée à la base des pédoncules : leur calice presque glabre; ses divisions oblongues, linéaires, aiguês, à trois nervures; la corolle rougealtre, concave, en roue; quatre étamines insérés à la base de la corolle; l'ovaire comprimé; le style arqué; les capsules ovales, oblongues, acuminées, longues d'un demipouce; les senences pétités, noires et nombreuses.

Haminiande a reutles d'onne: Hemimeris urticafolia, Willd., Spec., 5, pag. 283; Celisi urticafolia, Curti. Boi. Magaz., t. 417; Hemimeris parijora, Kunth, 1. c. Cette plante est remarquibre par ses feuilles «sues semblables à celles de l'ortic. Ses tiges sont ligneuses, droites, rameuses; ses feuilles pétiolées; celles des tiges et des rameaux opposées, les florales alternes, glabres, oyales, un peu lancéolées, dentées à leur contour; les pétione cules alongés, filiformes, alternes, formant une grappe defleurs d'un rouge écarlate, munies de quatre étamines; leur calice est à cinq divisions. Cette plante croît au Pérou. Elle varie; à tiges herbacées; la fleur plus petité.

Hésuréaipue a venutus favores: Hemimeris linearis, Encycl. Sup., Hemimeris coccinea, Wildl., Spec.; Celsia linearis, Jacq., Icon. rar., 3, tab. 497. Arbrisseau du Pérou, dont les tiges sont glabres, brunes et rameuues; les rameaux alternes, céulés; les feuilles alternes, quelquefois opposées, solitaires ou les renées, glabres, linéaires, tràs-étroites, inégales, longues d'envion deux pouces, entiènes ou legérement denjaculées; munies, dans leur aisselle, de petites feuilles fasciculées. Les fleurs sont d'un rouge écarlate, disposées en grappes terminales; les pédoncules solitaires, opposés ou ternés, garnis, à leur base, d'une petite bractée subulée; les capsules ovales. oblongues, aiguës.

Cette plante est cultivée au Jardin du Roi, ainsi que la précédente. Leurs fleurs, d'un beau rouge écarlate, produisent un effet asseragtéable. Elles exigent une terre substantielle, une exposition chaude et des arrossenens fréquens dans l'été, la serre d'orangerie dans l'hiver, une nouvelle terre tous les ans en automne. On les multiplie de graines semées dans des pots sur couche et sous chàssis, ou par le déchirement des vieux pieds, qui a lieu au moment des rempotemens, ou enfin par boutures pendant toute l'année, mais principalement au printemns.

Hammande de muts; Hemimeris mutisii, Kunth, in Humb. et Bonpl. Nov. Gen., 2, pag. 576. Ses tiges sont droites, panicules; ses rameaux opposés, quadrangulaires, un pen ailés sur les angles; les fœilles opposés, pétiolées, oblongues, aiguës à leurs deux extrémités, dentées en seie, glabres, longues d'un pouce; les pédoncules axillaires, unisfores; les divisions du calice ovales-oblongues, presque égales; le stigmate en tête; les capaules ovales, oblongues, obluses; les valves bifides à leur sommet: les semences nombreuces, oblongues, noiratres, striées. Cette espèce a été découverte dans les enviens de Santa-Fé-de-Rogola, dans l'Amérique méridionale:

Hésuméanus des saatus; Hemimeris sabulosa, Linn. fils, Supp., 280. Petite plante du cap de Bonne-Espérance, qui a l'aspect d'une pédiculaire. De ses racines fibreuses sortent plusieurs tiges, longues de deux pouces, avec des rameaux étalés, parfaitement glabres, garnis de feuilles opposées, pétiolées, oblongues, obtuses, pinnatifides, de la longueur des entre-mouds; les fleurs purparines; les pédoneules nus, solitaires, avillaires, uniflores, plus longs que les feuilles.

Hásunéanne a Losca rénorecues; Hemimeris peduneularis, -Lamk., Encycl. Cette espèce, originaire du même lieu que la précédente, est troisou quatre fois plus grande et remarquable par ses longs pédoncules. Ses tiges sont grêles : les feuilles distantes, beaucoup plus courtes que les entre-nouds, pétiolées, spatulées, obtuses, pinnatifides; les caulinaires opposées ou presque verticillées; les radicales touffues et plus grandes; les fleurs purpurines, assez grandes; les pédoncules fort longs, axillaires, uniflores, réunis deux ou trois ensemble. HÉSUNSATOR NOSCELISE: Hemimeria alainoides, Lamk, Encycl; Pluken., Mant., tab. 53;, fig. 3; an hemimeris montana r Linn. fils, Suppl., 280. Ses tiges sont glabres, rameuses, presque trichotomes, longues de quatre à six pouces; les feuilles pettiolées, opposées, ovales, dentées, heaucoup plus courtes que les entre-nauds; les pédoncules uniflores, placés au sommet des rameaux. Le fruit consiste en une petite capsule ovale, mucronée, à deux loges s'ouvrant à leur sommet en deux valves bifides. Les pédoncules sont inclinés, et souvent divergens comme dans l'holosté ombellé. Cette espèce croit au cap de Bonne-Espérance.

Sous le nom d'alonsoa, les auteurs de la Flore du Pérou ont meutionné plusieurs plautes qui doivent être placées dans ce genre, telle que l'alonsoa caulialata, 59st. Veget. Fl. Per., pag. 152. Cette plante croît sur les rochers, aux lieux humides sur le bord des précipiers; elle passe pour stomachique et anodine. Ses tiges sont herbacées, quadrangulaires, ailées sur leurs angles; ses feuilles ovales, aiguês, dentées en scie, etc. (Pon.)

HÉMIMÉROPTÈRES. (Extorn.) M. Clairville, dans le premier volunt de son Entomologie Helvétique, a voulu substituer à celui d'hémipières, ce nom composé de trois autres : μμεσς, par la moitié, μμερζομε, je divise, «τεμε, alles. Ces deux noms ne conviennent pas plus l'un que l'autre aux insectes de l'ordre qu'ils indiquent; car beaucoup, comme les cigales, les pucerons, ont les ailes supérieures également transparentes de la base à la pointe. (.C. D.)

HEMIONION. (Bot.) Pline dit que quelques personnes nomment ainsi l'applenium, plante ayant du rapport avec la fougère, et qui, comme elle, ajoute-t-il, n'a ni sleur ni fruit. Voyet Hemionitis. (L.)

HEMIONITE. ( Bot. ) Voyez Hemionitis. (Lem. )

HEMIONITIS. (Bot. des anciens.) Il y a tont lieu de croire que cette plante est une fougére et le soolopendraim segitatum, Dec., Fl. Fr., Suppl. Cette espèce de scolopendrium est considérée par beaucoup de botauistes comme une simple variété du scolopendrium officiarum, Sw., ou asplenium scolopendrium, Linn. C'est Hemionitis sera de Clusius, I hemionitis varia de C. Bauhin; enfin l'hemionitis vraî de presque tous les botanistes

contemporains de ceux que nous venons de citer. Il paroft que cette espèce a été signalée pour la première sois par Anguillara, qui en fit la découverte près de Rome, Ces mêmes botanistes ont décrit, aussi sous le nom d'hemionitis, plusieurs variétés du scolopendrium officinarum et l'asplenium hemionitis, Linn., ou scolopendrium hemionitis, Sw., avec lequel le scolopendrium sagittatum a été très-souvent confondu. On a également donné ce scolopendrium hemionitis pour l'hemionitis des anciens botanistes, ce qui n'est pas dans les choses croyables, puisque cette fougère croît en Espagne, et qu'elle n'a pas été trouvée en Italie ni en Grèce. Cependant c'est l'opinion de Scaliger, commentateur de Théophraste ; il en donne une figure, la même que celle qu'on voit dans Clusius. D'autres botanistes, en petit nombre, ont cru mieux rencontrer en citant le ceterach pour l'hemionitis; mais, à ces différences près, les auteurs s'accordent généralement sur l'idée de voir l'hemionitis des anciens dans l'espèce du scolopendrium sagittatum.

Suivant Dioscoride, l'hemionitis, que l'on désignoit aussi par hemionion, ou hemonium, splenion, avoit des feuilles semblables à celles du dracontia, avec des courbures en forme de croissant. Ses racines, menues, formoient des touffes ; il ne produisoit ni tige, ni fleurs, ni fruits, et croissoit dans les lieux pierreux. C'est à cette espèce de stérilité qu'on lui attribuoit, et que l'on avoit comparée à celle des mulets, que cette plante devoitses noms d'hemionitis ou hemonium, que Gaza change en celui de mula. L'infusion de l'hemionitis dans du vinaigre, consumoit, disoit-on, la rate, et, par suite de cette propriété de détruire ce viscère, l'hemionitis étoit encore appelé splenion, ou asplenion; mais il est à remarquer que ce n'est point là le véritable asplenium ou splenion des anciens, qui, au reste, étoit aussi appelé hemionium. Celui-ci est très-probablement notre cétérach des boutiques, et nullement la grande variété du scolopendrium officinarum, ou scolopendre, qu'il faut rapporter au phyllitis des Grecs et des Latins. Voyez Hemionins ci-après, Phyllitis, Scolopendrium, Splenion, (Lem.)

HEMIONITIS. (Bot.) Dans ce genre, de la famille des fougères, la fructification forme, sous la fronde, des veines disposées en réseau, ou dichotomes, et qui suivent les nervures. Elle est dépourvue d'indusium ou tégument propre.

Ce genre n'est pas l'hemionitis de Tournefort, ni celui de Plumier, L'hemionitis de Tournefort est fondé sur l'asplenium hemionitis. Linn., Willd., etc., que quelques auteurs ont cru être l'Hemionitis des anciens. (Voyez cet article.) L'hemionitis de Plumier est un genre tres-artificiel dont les espèces rentrent dans les genres Polypodium . Aspidium ou Polystichum , Asplenium, Adiantum des botanistes actuels, ainsi que quelques fougères décrites par Plukenet, Sloane, P. Browne, etc.; il faut en excepter cependant l'hemionitis aurea de Plumier, Filic., tab. 151, qui est l'hemionitis palmata, Linn., et, par conséquent, le type du genre Hemionitis actuel, établi par Linnæus, adopté par Adanson, et modifié par Swartz, Desvanx et Robert Brown. Je ne cite point Bernhardi, parce que cet auteur a réuni le genre Hemionitis, Linn. , à l'asplenium, et que quelques espèces que Swartz rapportoit à l'hemionitis, forment son gymnopteris, le même que celui nommé long-temps après gymnogramma par Desvaux, qui a eu l'avantage d'en faire connoître les espèces. (Voyez Gymnopteris et Gymnogramma.)

Le genre Hemionitis, tel qu'îl est présenté ici, ne comprend que les fougères de la première division du genre Hemionitis, suivant Willdenow, Spec., pl. 5, pag. 156. Il renferme neuf espèces auxquelles on en peut joindre quatre ou cinq autrev créemment décrites, et qui croissent en Amérique. Dans ce nombre ne sont pas compris : l'hemionitis parasitics, Linn., espèce d'acrostichum; l'hemionitis grandifolia, Sw., espèce de diplazium, ainsi que l'hemionitis evulenta, Rett., l'hemionitis prolifera, Rett., espèce de meniscium; l'hemionitis lineata, Sw.', qui est son vittaria lanceolati.

Robert Brown trouve que l'hemionitir reticelata, Forst., a beaucoup de rapportavec le genre l'ittario. Danai'un et l'autre la fructification est rameuse, déprimée, située dans des silons dont les bords relevés tienueut lieu de tégument, absolument comme dans le vittaria lanceolata. Il pense qu'on pourroit faire de cesdeux plantes un genre différent du vittaria par a fructification sur plusieurs lignes, et de l'hemionitis chez lequel la fructification est saisilante, et par la présence d'une côte aiguë.

Lagasca (Gen. et Spec., p. 53) ramène dans le genre Hemionitis le polypodium leptophyllum, Linn., on graminitis leptophylla, Sw., Willd.; et il fait observer que c'est à tort que l'on a réuni à cette espèce l'asplenium leptophyllum de Cavanilles.

Les espèces d'hemionitis sont toutes des fougères étrangères à l'empre, ai, dans ce nombre, on ne comprend pales hemionitis Posoi et leptophyllam. Lagacae. Elles croissent dans la Indes orientales, au Japon, dans l'Amérique méridionale, et quelques espèces à l'ile Bourbon. Ces fougères sont très-élégantes par l'effet de la disposition de leur fructification. Elles ont généralement les frondes simples, entières, lancéolées ou ovales, quelquefois palmées, et plus rarement ailées. Elles ont rarement plus de six pouces de hauteur, et souvent moins.

### . S. I. Frondes simples, entières.

Hemioritis lancelata (Linn.; Willd: Hemioritis lancelata (Linn.; Willd: Schluhr, Cypt., p. 6, tab. 6. Fronde lancelole, lindaire, entière, rétrècie aux deux extrémités, portée aur un stipe très-court, velu. Cette espèce croît à la Jamaïque, à Saint-Domingue, à la Guadeloupe, etc. Linnæus lui rapporte le lingua cervina villosa, Plum., Fil., t. 127. Fougère qui paroît devoir former un nouveau genre.

HEMPONTES RÉTICUÉ: Hemionitis reticulata, Forst, Crypt., p. 6, t. 6; Spreng., Anleit., 3, tab. 3, fig. 19. Fronde oblongue, entière, pointue, rétrécie à la base et décurrente sur le stipe; veines fructifères enfoncées. Cette fougère croît aux îles Philippines, dans les îles de la Société et à la Nouvelle-Hollande. Vovez plus haut les observations de R. Brown à son suite.

HEMONTIS DE BOAY DE SAINT-UNCERT; Hemionitis Boryana, Willd., Spee., pl. 5, p. 128. Fronde ovale, elliptique, pointue, entière, rétrécie à la base en forme de stipe; veines fructifères, saillantes. Cette fougère, haute de six à sept pouces, et très-joile. a été découverte au pied des arbres à l'île Maurice, par Bory de Saint-Vincent. Ce maturaliste l'indique dans son Voyage aux quatre iles de la côte d'Afrique, sous le nom de hemionitis réticulate.

## §. II. Frondes simples, lobées.

HEMIONITIS FALMÉ: Hemionitis palmata, Linn.; Lamk., Ill. gen., tab. 868, fig. 2; Hemionitis aurea, Plum., Amer., tab. 23; Filic., tab. 151; Sloan., Jam.; Moris., Hist., 3, sect. 14, t. 1,



fig. 5; Petiv., Fil., tab. 8, fig. 11. Fronde en forme de cœur, à cinq lobes dentelés, ciliés; stipe alongé. Cette espèce, la plus commune de ce genre et la plus anciennement connue, croit à la Jamaîque, a Saint-Domingue, à la Martinique, à la Guadeloupe, A Sainte-Croix, à Carcas, et dans d'autres parties de l'Amérique inéridionale. On l'a comparée à une feuille de renoncule, et à la feuille de la saniele d'Europe.

#### §. III. Frondes composées.

HEMIONITIS DE DEL POZO; Hemionitis Pozoi, Lagasc., Gen., p. 33. Fronde ailée, à frondules inférieures distinctes, et les supérieures confluentes. Cette fougère a été recueillie en Biscaye par don J. del Pozo.

C'est près de cette espèce que L'agasca range le polypodium leptophyllum, Linn. (LEM.)

HEMIONIUM. (Bot.) Voyez HERMIONITIS. (LEM.)

HEMIONUS (Mamm.), nom d'une espèce de Cheval. Voyez ce mot. (F. C.)

HEMIPODIUS (Ornith.), nom imaginé par M. Reinwardt pour désigner les cailles à trois doigts en avant, et privées de pouce. M. Temminck l'a adopté comme nom latin de ses turnir. (Cn. D.)

HÉMITTERES, Hastærrans ou Hásmatorrikas: Hemiptera. (Entom.) Noms de l'un des ordres principaux de la clause des insectes qui comprend tous ceux' qui ont un véritable bec (rostrum) ou une bouche composée d'une sorte de tube, consistant en plusieurs pièces, et contenant des soies fine et aiguës, dont l'apimal se sert pour percer la peau des corps organisés, et en absorber les huneurs qui servent à sa nourriture. (Voyce Bac dans les insects.)

Le plus ordinairement, les hémipières ont quatre ailes, dont les supérieures ne sont souvent transparentes ou membraneuses, que dans la moitié de leur longueur, du côté de l'extrémité libre; tandis qu'elles sont opaques à la base. Ce qui leur a valu le nom de demi-clytres ou de demigaines, que leur a donné Limneus, et que Geoffroy a également adopté, quoique Degéer ai tappelé hémiptères quelques orthoptères, tels que leu genres Mante, Sauterelle, Gryllon, Criquet et Blatte.

Fabricius a désigné oct ordre d'insectes sous le nom de rhyn-

gotes. Il a même publié, en 1805, un ouvrage consacré uniquement à leur description, sous le titre de Systema Rhymgolorum, du mot gree poy265, qui signifie un bee, un groin. C'est un des ordres les mieux fondés dans cette méthode, parce qu'en effet aucun autre insecte n'a la bouche conformée de cette manière, tandis qu'il y a beacoup d'éleuthérates, d'ulopates, de glossates, d'antliates, etc., dont les instrumens cibaires ne correspondent aucunement au nom de l'ordre sous lequel on les range.

Quoique tous les hémiptères n'offrent pas ces demi-élytres qui n'appartiennent qu'à quelques familles, l'ordre qui les réunit n'en est pas moins trés-naturel, puisque les métamorphoses et les manières de vivre sont absolument les mêmes dans tontes les espèces.

Avant d'entrer dans les détails qui feront connoître les faits généraux de l'histoire de ces insectes, il sera bon d'en exposer les caractères principaux et la manière dont les naturalistes les ont distribués en groupes.

Ainsi les hémiptères différent des coléoptères, des orthoptères, des hyménoptères et des névroptères, parce qu'ils n'ont point de véritables màchoires, ni de mandibules, et que leur bouche consiste en un véritable bec, sorte d'étui où sont renferméres quater soies qui peuvent s'y mouvoir. Ce n'est pau neu langue roulée sur elle-même en spirale comme dans les lépidoptères qui ont quatre ailes; enfin listiffèrent aussi des diptères qui n'ont que deux ailes, et dont la bouche est autrement organisée. (Voyez les noms de chacun de ces ordres, et le mot Issacre.) On peut donc caractériser les hémiptères comme des insectes à quatre ailes, munis d'un bec articulé qui est constitué par les parties de la bouche tout-à-fait altérées dans leur formet tleur étendue.

Parmi les espèces d'hémiptères dont les oiles sont d'une semblable consistance dans toute leur longueur, sont rangés les insectes voisins des cigales, dont le bee parott naitre du col, et que l'on a nommés à cause de cela aachénorinques ou colirosters, qui ont trois articles aux tarses, et les insectes voisins des pucerons et des cochenilles qui ont le plus souvent des antennes alongées en fil et non en soie, et deux articles aux tarses: on les a nommés phytadelges ou plantisurges.

Toutes les autres espèces, lorsqu'elles ont des ailes, les portent croisées sur le dos ; et ces ailes sont à demi coriaces ou hémélytres; elles sont excessivement étroites et linéaires dans les vésitarses ou physapodes ainsi nommées, parce que leurs pattesse terminent par une sorte de petite vésicule, tels sont les thrips. Les autres hémiptères ou hémélytres ont les ailes supérieures larges : mais on a remarqué une grande différence dans les antennes : ainsi, dans les punaises aquatiques comme les naucores, les notonectes, les antennes sont très-courtes comme une soie, et les pattes postérieures sont aplaties . ciliées, et servent de rames à l'insecte, ce qui les a fait appeler rémitarses ou hydrocorées , tandis que ces antennes sont longues dans les deux autres familles : mais dans l'une, qui renferme tous les insectes qui sucent principalement les humeurs des animaux. on a remarqué que tous ont les antennes en soie; on les a nommés zoadelges ou sanguisuges; tandis que les autres ont les antennes en fil ou en masse, et ceux-la n'attaquent que les végétaux, ils ont pris le nom de frontirostres ou de rhinostomes.

Voici un tableau synoptique qui présente les six divisions d'une manière analytique.

Cinquième ordre. Les Hémiptères. A ailes supérieures

Les hémiptères ne subissent qu'une métamorphose incomplète, à peu près comme les orthoptères. Les seuls phytadelges présentent quelques différences à cet égard, lis soni aglies sous les trois états de larves, de nymphes et d'inacetes parlaits. Souvent même les larves, en ortant de l'eurl, et abstraction faite de la taille, ne différent de l'inacete parfait que par la privation des ailes, de sorte que les changemens principaux ne sont, pour ainsi dire, que des mues, l'animal ne cessant aes mouvemens et ses autres actions que pour quelquies heures. Il y a même dans cet ordre un très-grand nombre d'espèces chez lesquelles les ailes ne se développent pas, et qui restent ainsi aptères, avec ou assa étyres.

Les mœurs, ainsi que nous l'avons dit, ne sont pas les mêmes dans les diverses familles. Il est remarquable que parmi les expéces qui ont les ailes superieures croisées l'une sur l'autre, et le plus souvent même à leur extrémité libre, toutes celles dont les antennes sont en soie, longues ou courtes, soit qu'elles vivent dans l'eau ou sur la terre, ne se nourrissent que des humeurs des animaux; tandis que celles qui les ont alongées, en fil ou en masse, sucent toutes, sans exception, les plantes ou les suus des végétaux.

Les hémiptères qui n'ont pas les ailes croisées, diffèrent, sous plusieurs rapports, des véritables hémélytres : aussi Degéer en avoit-il formé une division particulière sous un autre nom d'ordre, siphonata. (C. D.)

HÉMIPTÉRONOTE, Hemipteronotus, (Ichthyol.) M. le comte de Lacépàde a établi le premier, sous ce nom, un genre de poissons osseux holobranches dans la famille des lophionotes. Ce genre, que plusieurs ichthyologistes n'ont point adopté, et qui a été formé aux dépens des coryphènes de Linnæus, est reconnoisable aux caractères suivans:

Sommet de la tête três-comprimé et commeitranchant par le haut, etfinissant sur le devant par un plan presque vertical; une seule na geoire dorsale, ne faisant qu'égaler ou surpassant à peine la moitié de la longueur du corps et de la queue pris ensemble; opercules distinctes; dents des màchoires et du palais en carde ou en velours.

Es genre Hésursisosors, dont le nom, formé du grec, indique le caractère tiré de la nageoire du dos (nµzovc, dimidius, 777907; pinna, yörze, dorsum), est, par conséquent, facile à distinguer des Conyrièxes, cher lesquels la nageoire dorsale natt sur la tête. Conyrièxes chos s'dont les opercules sont peu distinctes; des CREVALDERS, qui ont deux nageoires dorsales; des RASONS, dont les mâchoires sont àrmées d'une rangée de dents coniques, et dont le palàis est pavé de dents hémisphériques.

Ce genre ne renferme encore qu'une espèce bien caractérisée, c'est: L'Hémiptéaonote GMELIN: Hemipteronolus Gmelini, Lacép.; Corpherna hemiptera, Gmel.; Corphène à demi-nageoire, Bonnaterre. Nageoire dorsale courte; mâchoires également avancées.

On pêche ce poisson dans les mers d'Asie. C'est M. de Lacépède qui l'a dédié au savant Gmelin, auquel on a l'obligation de la treizième édition du Système de la Nature de Linnæus.

Nous décrirons, à l'article Rason, l'hémiptéronote-cinqtaches de M. de Lacépède, ou le coryphana pentadactyla de Linnæus. (H. C.)

HEMIRAMPHUS. (Ichthyol.) Voyez Demi-BBC. (H. C.)

HÉMISPHÈRE (Ichthyol.), nom spécifique d'un poisson rapportépar M. Lacépède au genre Sears. Voyez ce mot. (H. C.)

HÉMISPHÉRIQUE [SCARABÉE]. (Entom.) Nom sous lequel on a désigné vulgairement les coccinelles. (C. D.)

HEMISTEMIA. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalles, de la famille des dilleianices, de la polyandrie digynir de Linnæus, offrant pour caractère essentiel: Un calice à cinq folioles concaves; cinq pétales obtus ou échancrés à leur sommet: des étamines nombreuses, placées latéralement; les extérieures stériles, en forme d'écalies; deux ovaires velus, libres ou connivens à leur base; deux atyles; deux capsules hérissées, monospermes; les semences unuies d'un arille membraneux et d'un prisperme charneu.

Ce genre comprond des arbrisseaux d'un port asser élégant, offirant quelques rapports avec les cistes. Les fei illes sont opposées ou alternes; les pédoncules axillaires, chargés de plusieurs fleurs sessiles, presque unilatéraies, aécompagnées de deux outrois bractées. Commerson et du Pétif-Thouasten ont découvert deux espéces à l'ûle de Madagasear; Rob. Brown, plusieurs autres sur les otés de la Nouvelle-Hollande.

Hésustrauns ne Convinsaon: Henistemme Commercionii, Dec., Synt. Veg., 1, png., 415; Icon., 1.74; Foir., Ill. gem. Sup., tab., 964, fig. 1; Héliamhemum coriaceum, var.cc; Pers., Synops., 2, png., 76. Cette plante, découverte par Commerson à l'ile de Madagascar, a des tiges ligneuses, des rameaux bruns, eyiladriques, garnis de feuilles opposées ovales-oblongues, mucronées, glabres, luisantes en dessus, blanchâtres et veloutées en dessous, longues d'un pouce, larges de quatre à cinq lignes; les sous, longues d'un pouce, larges de quatre à cinq lignes; pétioles très-courts; les pédoncules axillaires, tomenteux et lanugineux, ainsi que le calice, chargés de plusieurs fleurs presque unilatérales; les pétales échancrés au sommet; les étamines stériles, spatulées à leur sommet.

Hásusrenne n'Aubert : Hemistemma Aubertii, Dec., 4.75, l. c.; Poir., Ill. gen. Supp., tab. 964, fig. 1; Helianthemum coriaceum, var., angustifolium, Pers., l. c. Cette espèce, découverte à l'ile de Madagascar , par M. Aubert du Petit-Thouars, resemble beaucoup à la précédente; mais ses feuilles sont plus étroite et plus longues, lancéolées, rétrécies à leur base, aigués à leur sommet, glabres en dessus, d'un blanc rousstre en dessous, longues d'un pouce et demi, larges de quatre à cinq lignes; les pédoncules pubescens et non tomenteux, axillaires ou placée entre les rameaux opposés; les calices pubescens et soyeux; les pétales échancrés; les étamines stériles, terminées en spatule.

HÉSISTEMME BLANCHATRE; Hemistemma desibatum, Dec., Syst., 1. c., t.76. Arbrisseau de la Nouvelle-Hollande, aimi que les espéces suivantes. Ses rameaux sont couverts, dans leur jeunesse, d'un duvet cendré; garnis de feuilles alternes, médiocrement pétiolees, oblongues, presque ovales, obtuses, mucronées, chargées en dessous d'un duvet blanchâtre três-serré; longs de deux pouces; les pédoncules anguleux, plus longs que fe feuilles, un peu pubescens, portant buit à dix fleurs sessiles, unilatérales, accompagnées chaçuen de deux bractées, l'une ovale, l'autre linéaire-subulée; les divisions du calice ovales, oblongues, soyeuses et concaves; les pétales ovales, oblus, les étamines stériles linéaires, ainsis que dans les espèces suivantes; les ovaires sphériques, tomenteux, connivens ; les styles glabres, filiformes.

Hassissams as Bancus; Hemistemma Banchiii, Dec., Syst., 1, c. Cette espéce a des rameux vylindriques, glabres, et de couleur brune, tomenteux; veloutés, de couleur cendrée dans leurjeunesse; les feuilles presque sessiles, alternes, oblongues, obtuscs, rétrécies à leurs base, glabres et un peu ridées endessus; tomenteuses et l'égèrement roussitres en dessous; les pédoncules velus, un peu plus longs que les féuilles, chargés à leur sommet de deux ou cinq fleurs sessiles, unilatérales; les bractées et le caliec chargés de poils soveux.

HEMISTEMME A FEUILLES ÉTROTTES; Hemistemma angustifolium, Dec., Syst., l. c., t. 77. Arbrisscau dont les tiges se divisent en rameaux très-grêles, cylindriques, un peu velus et pubescens dans leur jeunesse, garnis de feuilles sessiles, alternes, étroites, linéaires, longues de deux pouces, à peines larges d'une ligne, aiguës, glabres en dessus, blanches et pubesentes en dessous; les pédoncules à peine de la longueur des feuilles, portant six à sept fleurs sessiles; les calices et les bractées chargés d'un duvet roussatre, un peu soyeux. (Poin.)

HEMITELIA. (Bot.) Ce genre, proposé par R. Brown, est un démembrement du cyathea de Smith. Voyez à cet article les caractères assignés à l'hemicelia, genre dont les fructifications, semblables à celles du genre Alsophila, sont munies de tégu-

mens persistans. (LEM.)

HÉMITHRÈNE. (Min.) Roche essentiellement composée d'amphibole et de calcaire, dont on cite des exemples à Schmalzgrube et à Manersberg, en Saxe. Si, comme quelques minéralogistes le pensent, le marbre bleu turquin devoit sa teinte bleuatre à de l'amphibole très-atténué, ce seroit un hémithrène. (Bagan.)

HEMITOMUS. ( Bot.) Lhéritier a fait, sous ce nom, le même genre établi par Linnæus fils sous celui de hemimeris qui a prévalu. Il appartient à la famille des personées, et M. Persoon lui a associé comme congénère l'alonsoa de la Flore du Pérou. Vovez Héniméride. (J.)

HEMMERLING. (Ornith.) Voyez EMBRITZ. (CH. D.)

HEMODORE, Hamodorum. (Bot.) Genre de plantes monocotylédones, à fleurs incomplètes, de la famille des iridées, de la triandrie monogynie de Linnæus , offrant pour caractère essentiel: Une corolle composée de six pétales; point de calice; trois étamines placées vers le milieu des trois pétales intérieurs. Un ovaire inférieur; un style ; un stigmate obtus. Le fruit est une capsule à trois loges.

Немодова A сокумые : Натодогит corymbosum, Smith, Trans. Linn., 4, pag. 213; Vahl, Enum., 2, pag. 179. Cette plante, découverte sur les côtes de la Nouvelle-Hollaude, a de grands rapports avec les wachendorfia; mais elle en diffère par son ovaire inférieur. Elle ressemble , parson port, à un corymbium; elle est glabre sur toutes ses parties. Ses fleurs sont d'un rouge 20.

tères des chétodons proprement dits, caractères que nous avons exposés en faisant l'histoire de ceux-ci (voyez Cuéronon); mais il s'en distingue en ce que

Quelques unes des premières épines dorsales sont très-prolongées, et forment comme un long fouel; derrière elles viennent d'autres épines plus courtes, et, enfin, les rayons mous à l'ordinàire; leur nageplus courtes, et, enfin, les rayons mous à l'ordinàire; leur nageplus courtes, et, enfin, les rayons mous à l'ordinàire; leur nageplus de la les estats de la la la même proportion.

Les Hésoceus, qui appartiennent à la grande famille des leptosomes, se distinguent, en outre, des Catassoss, parce qu'ils n'ont point le museau saillant en forme de hee; des l'emeres, parce que l'eur nageoire donale n'est point partagée en deux portions par une échancture; des Catérouriztass, qui ont deux nageoires dorsales. (Voyez ces mots, Catéropos et Lerrosouses.)

Ce genre ne renferme qu'un petit nombre d'espèces.

L'Histoques caanoss scattats: Heniochus macrolepidots; Christodon macrolepidots; Linni, Bloch, pl. 200, fig. 1, Machoires également avancées; tête couverte de petites écailles; couleur générale argentine; deux bandes transversales brunes; deux taches de la même cpuleur sur la tête; quatrième rayon de la nageoire dopraie terminé par un filament plus long, ou massi longique le corps et la queue. Ecailles trie-grandes.

Ce poisson vient des Indes orientales. Sa chair, grasse et d'une sayeur délicate, a été comparée à celle de la sole. Il pèse quelquefois vingt-cinq à trente livres.

Ainsi que le pense M. Cuvier, le chatodon acuminatus, donne par Linnæus dans le Mus. Adol. Frid., tab. xxxxx, paroit n'être que la femelle de cette espèce d'héniochus.

L'Histocaux consus heniochis cornutus; Châtdodo cornutus; Linn. Tooisime rayon, fe la nageoire du dos plus long que la tête, le corps et la queue pris ensemble; nageoire caudaic en croisant; musesu eylindrique, deux aiguilloss au-dessus des yeux; écailles très-gétites; deux rangées de dents à chaque machoire; deux orfiferes à chaque narine; dos três-elevé; operules arrondies et couvertes, anisi que la tête, et même le nu-seau, d'écailles semblables à celles du corps. Teinte généralisse de parquete; une bande transversale noire, large; souver divisée en deux, et passant au-dessus se l'oil; une seconde bande transversale de la même conduct » d'étendant de la nageoire

dorsale à l'anale; une troisième bande noire, terminée par un croissant gris sur la nageoire caudale.

On trouve ce poisson dans les grandes Indes. Commerson l'a observé sur les rivages garnis de coraux ou de madrépores de la Nouvelle-France et de quelques îles du grand Océan équinoxial.

Sa chair est d'une saveur agréable.

Bloch l'a figuré, 200, fig. 2.

Cette espèce manque de piquans dans le premier âge. Aussi le chatodon canescens, figuré par Seba, III, xxv, 7, n'est-il qu'un jeune individu décoloré. (H. C.)

HENNÉ, Lavonaia. (Bot.) Genre de plantes dicotylédones, à fleurs complètes, polypétalées, régulières, de la famille des lithraires, de l'oclandrie monogynie de Linnœus, offrant pour caractère essentiel : Un calice persistant, à quatre divisions; une corolle à quatre pétales; huit étamines disposées par paires entre les pétales; un ovaire supérieur; un style; le stigmate simple. Le fruit est une capsule globuleuse, à quatre loges; les semences nombreuses. \*\*

HENNÉ D'ORIENT: Lawsonia inermis , Linn. ; Lamk. , Ill. gen. , tab. 206 : Desf., Fl. Atl., 1 , pag. 325 : Matth., Comm., 154. Ic.; Cyprus, Rumph, Amboin., 4 , tab. 17; Mail-anscht, Rheede. Malab., 1, tab. 40; Pluken., Almag., tah. 220, fig. 1. Arbrisseau de huit pieds, qui a le port d'un troëne, chargé de rameaux opposés, étalés, très-ouverts. Son bois est dur, son écorce grisatre et ridée ; les feuilles opposées, médiocrement pétiolées, elliptiques, aigues à leurs deux extrémités, glabres, très-entières à peine longues d'un pouce. Les fleurs sont petites, blanches, nombreuses, disposées en une ample panicule terminale, dont les ramifications sont grêles, opposées, quadrangulaires. Le calice est glabre ; ses découpures ovales ; la corolle un peu plus grande que le calice; les pétales ovaleslaucéolés, ouverts ; les étamines une fois plus longues que la corolle, rapprochées paires par paires, placées sur le réceptacle, alternes avec les pétales : le fruit consiste en une petite capsule de la longueur d'un pois, globuleuse, mucronée par une portion du style, divisée en quatre loges, à quatre valves; le semences nombreuses, petites, roussatres, anguleuses. Les fleurs répandent au loin une odeur très-agréable.

Cette plante croit dans les Indes orientales, dans l'Arabie, la Perse, l'Egypte, la Barbarie, etc. Elle aime les lieux humides et ombragés; elle fleurit dans l'éte. Elle exige, dans le climat de Paris, la sere tempérée. Il est très-probable qu'elle pourroit être cultivée en pleine terre dans les départemens méridionaux de la France. On la multiplie difficilement de marcottes, enocre moins de boutures. Il faut dooc la perpétuer de graines tirées de leur pays natal. On les seme sur couche et sans chasis. Il faut chaoger de pots les jeunes pieds tous lès aos, en automac. Sous le nom spécifique de lausonia inermis, Lionaux n'a fait que mentionner la même espèce dant les vieux rameaux endurcits deviennent épineux.

Le henné est connu depuis très-loog-temps-Il portoit, chez les anciens, le nom de cyprus. On trouve d'aociennes momies doot les ongles oot conservé la couleur jaune dont les Orientaux font encore usage aujourd'hui, à moins, comme le dit Olivier, que cette couleur n'ait été produite par l'action des bitumes qu'on employoit en embaumaot les corps. Les Arabes et les Maures cultivent encore aujourd'hui le henné, doot ils foot un grand usage pour teindre leurs cheveux, plus particulièrement les ongles des pieds et des mains, ainsi que le dos, la crinière, le sabot, et même une partie des jambes de leurs chevaux : les femmes surtout en foot un objet d'ornement, mais s'en abstienoent à la mort de leurs maris ou de leurs parens. On recueille les feuilles de henne au commencement du printemps? on les met sécher à l'air, puis oo les réduit en poudre, dont on forme une pate que l'on applique sur les parties que l'ou veut teiodre : elle seche dans l'espace de cinq à six heures, et forme une couleur durable. Ces mêmes feuilles sont brovées et appliquées sur les plaies récentes pour les consolider , ainsi que pour résoudre les abces.

Le henné, dit Olivier, est le cypros des Grees, le hacopher des Hébreux. Ses fleurs ont une doute forte, printernate, hirrine, approchant de celle des châtaigoires et de l'épinevinette. On en obtient, par la distillation, une cau dont on se sert pour les bains, et dont on se parfume dans les visites, et dans les cérémonies religieuses, telles que la circoocision et le mariage, aionique dans les fêtes dit Bairam et du Courban-bairam. C'est sans doute, à cause de leur odeur, que les Hébeiram. C'est sans doute, à cause de leur odeur, que les Hébeiram c'est de la file d

breux répandoient les fleurs du henné dans les habits des nouveaux maries, et c'est par la même raisen que les Egyptiennes les aiment heaueoup, et en ont, pendant sout le printemps et l'été, dans leurs appartemens. Les feuilles de cet arbiseau sont ramassées avec soin, et misse en poudre and des moulins faits exprès. La quantité que le commerce en envoie dans toutes les possessions turques et persanes, est immense et d'un très-grand revenu pour l'Egypte. Les expériences faites en Egypte, par MM. Berthollet et Descotlis, prouvent que la partie colorante du henné est très-abondante, et qu'on pourroit en teindre, avec avantage, les étoffes de laine. On obtiendroit des couleurs fauves ou diverses nuances de brus, selon qu'on emploieroit ces feuilles sèches, ou qu'on auroit recours à l'alor ou qu'un tatte de fer. (Olivier, Voyage en Egypte, vol. 2, pags. 171.)

Harska a loues rémons a Lawonie aeronichia, Linn. flis, sppl., 219; deronichia lawis, Forst., Gen., 54, tab. 37. Cette plante, découverle par Forster, dans la Nouvelle-Calédonie; avoit été considérée, par ce celèbre voyageur, comme devant former un genre particulier qu'il svoit établi sous le nom d'aeronichia. Le caractère de ses fleurs annonce qu'elle doit se rapporter aux lawonia. Ellese distingue de la précédente par les pétioles sont très-longs, comme articulés à leur insertion, et s'épanonisseut en une feuille cunétiorne. Le calier des fleurs est fort petit, les pétales linéaires, un peu concaves, termines par une pointe courbée en dedans; l'ovaire entouré, à sa base, de huit petites écaliles.

Le lawsonia purpurea, Lamk., Encycl., qui est le poutaletsje de Rhéede, Hori. Malab., 4, tab. 57, a été exclu de ce genre ; il paroit devoir être placé parmi les Perssia. Voyez ce mot. (Poin.)

HENNEBANE. (Bot.), nom vulgaire de la jusquiame noire. (L. D.)

HENOPPYLLUM. (Bota) Gerurd. auteur ancien, nomnoisiansi un petit muguet, convallaria bifolia dei Linneus, dontga a lait, plus récemment, le genre Blainshemum, distinct parses divisions du calice, et ses étamines réduites au nombre de quatre qui lieu do six. (J.) — e, cono la r. 2. HÉNOPS. (Entom.) Illiger, Meigen, et par suite Pabricius ont désigné, sous ce nom tiré du grece orsé, et qui signifie brilant, un petit genre d'insectes diptères très-voisin des eyrtes, ou des oegodes de M. Latreille, qui ne comprend que deux epices, l'un est le syrphus gibbous, l'autre le syrphus orbies-les de l'Entomologie systématique. Ils correspondent à la famille des diptères aplocères. Voyet Cyates et Occonss. (C. D.)

Calathide subglobuleuse, radice i disque multiflore, régulariflore, andrografilore; couronne unisériée; liguiflore, féminiflore. Péricline égal aux fleurs du disque, subhémisphérique, formé de squames bisériées, égales en longueur, appliquées, les extérieures foliacées, ovales-aigués; les intérieures membraneuses, scarieuses, un pen élargies supérieurement, obtuses et arrondies ausomnet. Clinanthe, convexe, inappendiculé. Ovaires cylindracés, hérissés de poils; aigrette de squamellules illiformes, harbellulées.

HESRACIE AGATHÉDES, HArricia agathesides, H. Cans., Bull. des Sc., janvier 1 soly et décembre 1618. C'est probablement un sous-arbrisseau; sa tige', qui paroit être ligneuse, est cylindrique, grialtre, pubescente, rameuse; les feuillessont alternes, un preu inégales, à pétiole long d'environ trois à quatre lignes, à limbe long d'environ un pouce meuf lignes, large d'environ dix à oaux lignes, ovale-lancefole, un peu decurrent sur le pétiole, deuts un sicie, ferme, paroissant un peu coriace, nerveux, ridér, eabrée, héries sur les deux faces de poil eouris et roides; chaque brauche est terminée par un corymbe peu ramilié, dépourvu de feuilles et de bractées, composé de calathides peu nombreuses, portées chacine sur un rameau pédonculiforme, loirg, très-menu, poilu : les eslathides, larges d'environ six lignes, ont le disque jaune, composé de fleurs (tèl-petités et trè-nombreuses, et la couronne blanche; leur péricline est poilu extérieurement. Cette plante ressemble un peu à l'agaihea cotestis, par sa tige et ses feuilles; mais ses calathides ont quelque ressemblance extérieure avec celle du bellis. Nous l'avons étudiée, dans l'herbire de M. de Jussieu , parmises baceharis, sur un échantillon innommé, recueilli par Commeron à Madagascar.

Le genre Henricia diffère du genre Agathæa, par la forme de sa calathide, qui est subglobuleuse, par son péricline composé de squames bisériées, dissemblables, et par ses ovaires cylindracés, non comprimés. (H. Cass.)

HENSAL. ( Bot. ) Voyez HANDHAL. (J.)

HENTA. (Bot.) Voyez HANTA. (J.)

HÉORO-TAIRES. (Ornith. ) M. Vieillot a formé, sous ce nom, que la principale espèce porte à Atooi, l'une des iles Sandwich, un genre d'oiseaux qu'il a appelé en latin melithreptus; ce genre comprend tous les certhia des Terres Australes, dont le miel et les insectes paroissent former la nourriture, et qui n'ont ni les habitudes des véritables grimpereaux, ni la langue conformée comme la leur. Il a donné pour caractères à ces oiseaux le bec arrondi à la base, entier, plus court ou plus long que la tête, arqué, acuminé; les narines ovales , à demi couvertes d'une membrane ; la langue longue, divisée en deux filets, ou ciliée à la pointe; les trois premières rémiges presque égales, et les plus longues de toutes chez la plupart: les deux extérieurs des trois doigts de devant unis à la base, et l'interne libre. M. Cuvier ayant reproché à M. Vieillot d'avoir placé parmi ses héoro-taires des espèces qui auroient été classées plus convenablement avec les dicées, les fourniers et les philédons du premier de ces auteurs, correspondant aux polochions, aux créadions et aux picchions du second, celui-ci a répondu que, le bec échancré étant un des caractères principaux du gent Philédon , plusieurs des héoro-taires que M. Cuvier y introduisoit n'en pouvoient faire partie, puisqu'ils avoient le bec entier; et il a cité particulièrement ses héoro-taires bleu , noir et blanc , noir, melanops et cap-noir.

M. Vieillot a divisé son genre en deux sections, caractérisées : la première, par un bec épais à la base, robuste, très-



alongé et très-arqué; la seconde, par un bec gréle, plus ou moins courbé en arc, quelquelois plus long que la tête. Les trois espèces que comprend la première de ces sections sont les seules indiquées par M. Cuvier, qui ne reconnoit comme véritables héoro-taires que ceux dont la queue n'est pas usée, et dont le bec, extrémement alongé, est courbé presque en demi-ecrel.c Ces espèces sont:

1." L'IMONO-VAIRE PLOPEMENT DIT COTTHIA COCCINEA. GMCLI-CETTHÀ SECLIFIA. LAIL., et Mclithreplus sectioria. V. Vielli, qu'on nomme heoro-taireà l'Iled'Atooi, et ece-eve dans les îles des Amis. Cette espèce est figurée, t. 2, pl. 52, des Oiseaux dorés. Longue de cinq pouces deux lignes, elle est à peu près de la grosseur du moineau franc; le bec et les pieds sont blanchâtres; l'occiput et le haut du cou, de couleur de buffle che les jeunes, sont d'un rouge écarlate chez les vieux, qui ont la tête, le dos, la gorge, la poitrine et le ventre de la même couleur; les pennes alaires et caudales sont d'un noir foncé. Les plumes rouges de cet oiseau servent, aux habitans des iles Sandwich, à fabriquer des manteaux qu'ils ont en grande estime.

2. L'Hiolo-Taura Kanifaona, nom qu'il porte à Owhyhée, l'une des Hes Sandwich: C'érhio obseura, Gmel, et Lath; Meithreptus obseurus, Vieill., l'equel, à l'exception d'une tache entre le bec et l'œil, a tout le plumage d'un vert olive sur les parties supérieures, et jaunatire en dessous. Cet oisean, ... figuré dans les Oiseaux dorés, tom. 2, pl. 55, est long de cinq pouces huitignes, et al 'ongle du doigt postérieur très-alongé. Ses plumes, entremèlées avec celles des guépiers, etc., servent aux insulaires.

5.º L'Héord-taire nono: Certhia pacifica, Gmel. et Lath.; "Meliliteptus pacificus, Vicili., pl. 63, tom. 2, des Oiseaux dorés, que les habitans d'Owhyhée nomment hoohoo. Cette espèc, de la grosseur de l'étourneau et de huit pouces de long, a le croupion, les couvertures de la queue et le ventre jaunes, les pennes primaires des alies bordeés de blane, et le reste que corps noir; le bec de la même couleur, et long de vingt-deux hignes; les pieds noiràtres, grands; les doigts gros et converts d'écailles raboteuses; les ongles forts, noirs et très-crochus.

Les oiseaux qui composent la seconde section de M. Vieillot sont bien plus nombreux. Ceux qu'il a spécialement désignés cumme ne pouvant se placer avec les philédons de M. Cuvier. attendu que leur bec est entier, sont les cinq espèces suivantes :

HEORO-TAIRE BLRU : Certhia corulescens . Lath .: Melithreptus cærulescens, Vieill., Oiseaux dorés, tom, 2, pl. 83. Cette espèce de la Nouvelle-Galles méridionale, longue de cinq pouces, a le dessus du corps d'un brun pâle; le dessous du cou d'un bleu grisatre : les parties inférieures d'un blanc nuancé de couleur de chair; le bec brun ; la langue divisée en deux branches depuis son milieu, et chaque division terminée en pinceau.

HEORO-TAIRE NOIR ET BLANC; Melithreptus melanoleucus, Vieill., pl. 55 des Oiseaux dorés, tome :. Cet oiseau de la Nouvelle-Hollande , d'environ six pouces de longueur, a la tête et les parties supérieures du corps d'un gris cendré; le devant du con, le milieu de la poitrine et du ventre, et les couvertures des ailes noirs, ainsi qu'une bande demi-circulaire bordée de blanc sur les côtés de la gorge ; les slancs gris ; les pennes alaires et caudales noiratres , avec une partie des barbes extérieures jaune.

HEORO-TAIRE NOIR; Melithreptus ater, Vieill., pl. 71 des Oiseaux dorés, tom. 2. M. Vicillot qui trouve d'assez grands rapports entre cet oiseau, dont la longueur est de cinq pouces et démi, et le précédent, le regarde comme pouvant en être la semelle, ou celle de l'héoro-taire tacheté, pl. 57, lesquels sont tous deux de la même contrée. Quoi qu'il en soit, celui-ci a la tête et le dessus du corps d'un brun noirâtre, le haut de la gorge noir; une bande blanche longitudinale sur les côtés du cou : la gorge. la poitrine et le ventre poiratres, ainsi que les ailes et la queue, dont les bords extérieurs sont jaunes.

HÉORO-TAIRE MÉLANOPS : Certhia melanops , Lath.; melithreptus melanops. Vieill., pl. 85 des Oiscaux dorés, tom, 2, sous le nom d'héoro-taire mellivore. Cet oiseau, qui a environ sept pouces de longueur, et qu'on trouve à la Nouvelle-Galles du Sud, a le dessus de la tête roux : une bande blanche passe au-dessus de l'œil, qui est entouré d'une tache noire plus large ; une baudelette de la même couleur s'étend en forme de croissant depuis les oreilles jusqu'au bas de la gorge, qui est blanche, ainsi que la poitrine et les parties inférieures du corps, dont le dessus estroux. Le bec est noir, et les tarses sont bruns.

HEORO-TAIRE CAP-NOIR : Certia cucullata . Lath. : Melithreptus

envallatus, Vicill., pl. 60 des Oiseaux dorés, tom. 2. Cette espèce a cinq pouces trois quarts de longueur; sa langue est ciliée; sa tête est couverte, d'un capuchon noir; les côtés du cou et le menton sont jaunes; la gorge est traversée pur une bande d'un brun rousstàtre: la poiteirue et les parties inférieures sont de couleur de souci; les pennes alaires et caudales sont unives, il y a lieu de peaser que l'héoro-taire à coiffe noire, certhia articopillas, Lath., et melithreptus atricapillas, Vicill., dont la longueur est la même que celle du précédent, et qui habite comme lui la Nouvelle-Hollande, n'en est que la femelle.

Les héoro-taires à collier blanc, neghobarra, et rert-olive, pl. 56, 64, 67 et 68 de M. Vieillot, sont placés, par M. Cuvier, parmi les fourniers, et l'on en a parté sous ce mot. L'héoro-taire, à croupion rouge, a été décrit sous le mot Dicke, tous, XIII de ce Dictionnaire, pag. 175.

On trouve, dans la seconde section des héoro-taires de M. Vieillot, la description de beaucoup d'autres espèces, qu'on va se borner à indiquer avec leur synonymic.

qu'on va se borner a nauquer avec teur synonymie.

Héobo-raine a alles saunes: Certhia pyrrhoptera, Luth.;

Melithreptus pyrrhopterus, Vicill. Cet oiseau de la NouvelleGalles méridionale; dont les mouches sout la principale

nourriture, est d'une extrême mobilité. Héoro-taire ardoisé; Certhia canescens, Vieill. De la Nouvelle-Galles du Sud.

HEORO-TAIRE A BEC TRÈS-GREE: Certhia tenuirostris, Lath. 2e supp. du Synopsis, pl. 29; Melithreptus tenuirostris, Vieill. De la Nouvelle-Galles.

Héoro-Taire Brun: Certhia fusca, Gmel. et Lath.; Melithreptus fuscus, Vicill.

Héono-raine a têre mancus er voins : Certhia albicapilla Temm.; Melithreptus albicapillas, Vieill., dout l'héoro-taire à gorge blanche, melithreptus albicollis du même auteur, qui se trouve, comme le premier, à la Nouvelle Hollande, paroit être la femelle.

HÉORO-TAIRE A GORGE JAUNE; Melithreptus flavicollis, Vieill. De la Nouvelle-Hollande.

Héoro-taire saunatre; Melithreplus flavicans, Vieill. De la même contrée.

Héoro-taire Eurameta: Certhia cardinalis, Gmel. et Lath.; Melithreptus cardinalis, Vieill. On le trouve à la Nouvelle-Hollande, et il est aussi fort commun à l'île de Tanna.

Héoro-taire moucheté: Certhia guttata, Lath.; Melithreptus guttatus, Vieill., Oiseaux dorés, tom. 2, pl. 59. De la Nouvelle-Hollande.

HÉGRO-TAIRE DE LA NOUVELLE-HOLLANDE: Certhia Novæ Hollandiæ, Lath.; Melithreptus Novæ Hollandiæ, Vicill.

Héono-taire rouge tacheté: Certhia dibapha, Lath.; Melithreptus dibaphus, Vicill. Oiseau de la Nouvelle-Galles méridionale, qui, même suivant M. Vicillot, seroit peut-être mieux placé parmi les dicées.

Héoro-TAIRE SANGUIN: Certhia sanguinolenta, Lath.; Melithreptus sanguinolentus, Vieill. De la Nouvelle-Galles.

Héoro-taire a tête grise; Melithreptus gilvieapillus, Vieill. De la Nouvelle-Hollande.

HÉORO-TAIRE VÉLOCE : Certhia agilis, Lath., et Melithreptus agilis, Vicill. De la même contrée.

HEORO-TAIRE VERDATRE; Melithreptus virescens, Vieill. De la Nouvelle-Hollande.

HEORO-TAIRE VERT-BRUN; Certhia pipilans, Lath. Cet oiseau, dont le chant est un babil continuel, se trouve dans la même-contrée. (Ch. D.)



FIN DU VINCTIEME VOLUM

347891



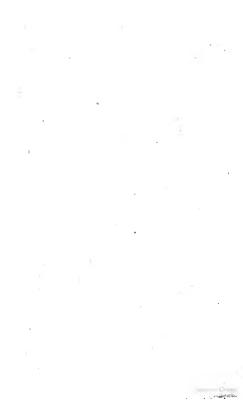







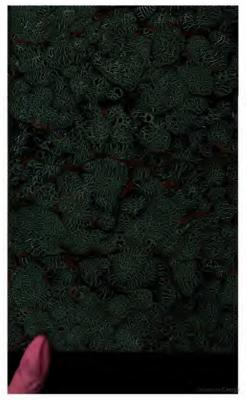